



# HISTOIRE

## ECCLESIAS TIO U.E.

Pour servir de continuation à celle de Monsieur l'a Abbé FLEURY.

### TOME VINGT - DEUXIEME

Depuis l'an 1431, jusqu'en 1455.



QUAY DES AUGUSTINS.

Chez E MERY, à Saint Benoist.
SAU®GRAIN Pere, à la Fleur de Lys.
PIERRE MARTIN, à l'Ecu de France.

M. DCC. XXVI.

Avec Approbation & Privilege du Roy.



## SOMMAIRE DES LIVRES

#### LIVRE CENT SIXIEME.

ONCILE de Baste. 11. On s'assemble pour ce concile. 111. Ousverture du concile. IV. Arrivée du cardinal Julien à Baste. W. Le pape Eugene commence à vouloir dissoudre le concile. VI. Premiere session de ce concile. VII. Assemblée de Bourges. VIII. Lettres circulaires des peres du concile pour sa continuation. 1x.Seconde sefsion de ce concile. X. Le pape écrit au cardinal Julien de dissondre le concile. XI. Premiere lettre du cardinal Julien au pape Eugene. XII. Bulle de ce pape pour rompre le concile. XIII. Seconde lettre du cardinal Julien au pape Eugene. XIV. Réponse synodale du concile aux légats du pape. XV. Troisiéme session du concile de Baste. XVI. Le concile écrit au roi de France. XV 11. Affemblée des Bohémiens pour députer au concile. XVIII. Quatriéme seffion du concile de Bafle. XIX. Sauf-conduit accordé aux Bohémiens. XX. Lettres des peres du concile aux Bohémiens. XXI. Le cardinal de S. Eustache gouverneur d'Avignon. XXII. Cinquiéme session du concile de Baste. XXIII. Congrégation où l'on écoute les légats du pape Eugene. XXIV. Réponse des peres du concile à ces légats. XXV. Sixième session du concile de Baste. XXVI. Septiéme seffion. XXVII. Huitiéme seffion. XXVIII. Décret qui déclare qu'il ne peut y avoir qu'un concile général. XXIX. Edit de l'empereur pour proteger le concile. xxx. Affaires du royaume de Naples. XXXI. Affaires de Pologne. XXXII. Mitigation de la regle des Carmes. XXXIII. Congrégation de sainte Justine. XXXIV. Censure touchant les monitions des évêques. XXXV. Affaires de France. XXXVI. Mort du comte d'Arondel. XXXV 11. Sforce se retire de Rome. XXXVIII. Arrivée des députez des Bohémiens à Baste. XXXIX. Discours du cardinal Julien aux Bohémiens. XL. Réponse de Roquesane au cardinal 1433. Julien. XL1. Quatre articles des Bohemiens présentez au concile.

XLII. Examen de ces quatre articles dans une congrégation. XLIII. Réponse des peres du concile aux Bohémiens. XLIV. Résolution de de députer en Boheme. XLV. Discours du cardinal Julien aux Bohémiens. XLVI. Départ des députez du concile pour Prague. XLVII. Neuvième session du concile de Baste. XLVIII. Dixième session. XLIX. Remontrances de l'empereur au pape. L. Députez du pape au concile de Baste. LI. Discours de ces députez au concile. LII. Réponses des peres du concile. Lill. On Lième session. LIV. Le pape envoye des présidens au concile. LV. Le concile refuse les légats du pape. LVI. Arrivée des Ambassadeurs de Chypre & de Bourgogne au concile. LV 11. Contestation entre lesambassadeurs des ducs de Bourgogne & de Savoye. LV III. Autre dispute entre les électeurs & les ambassadeurs du duc de Bourgogne. LIX. Accord de Sigismond avec le pape Eugene. LX. Entrée de Sigismond dans Rome. LXI. Il reçoit la couronne imperiale, LXII. Succès des députez du concile à Prague. LXPII. Ces députez permettent la communion sur les deux especes. LXIV. Ils travaillent à la division des Bohémiens. EXV. Donzième session du concile de Baste. LXVI. Décret de citation contre le pape Engene. LXVII. Décret touchant les élections. LXVIII. Premiere lettre du pape Eugene aux peres du concile. LXIX. Seconde lettre du même pape. LXX. Il casse le décret de la douzième session. LXXI. Lettre de l'empereur au pape pour continuer le concile. LXXII. Treizième sessione du concile de Baste. LXXIII. Le pape se brouille avec les Colonnes. LXXIV. Le duc de Milan fait la guerre au pape. LXXV. Mort du roi de Portugal. LXXVI. Retour de l'empereur Sigismond à Basle. LXXVII. Quatorziéme session. LXXVIII. Formules prescrites au pape pour révoquer sa dissolution. LXXIX. Le pape promet de s'unir au concile, LXXX. Quinzieme fession. LXXXI. Ambassade des Turcs à Sigismond.LXXXII.On depute au pape pour le porter à la paix.LXXXIII. Bulle du pape, qui se déclare pour le concile. LXXXIV. Le pape révoque les bulles portées contre le concile. LXXXV. Jugement qu'on a porté de cette conduite du pape. LXXXVI. Seiziéme session du concile de Baste. LXXXVII. Congrégation pour incorporer les legats du pape au concile. LXXXVIII. Dix-septième session. LXXXIX. Serment qu'on exige des legats. xc. Précautions pour empêcher leur trop grande autorité. xc1. Dix-huitième session. xc11. Lettre du pape Eugene au concile. XCIII. Sédition à Rome contre le pape, qui se sauve de Rome , & s'enfuit à Florence. xCIV. Le concile lui envoye deux cardinaux. xCv. Dix-neuviene session. xCv1. Negociations du concile avec les Grecs. XCVII. Les Grecs envoyent des ambassadeurs au con-

...

v

cile. XCVIII. Articles dont on convint avec les Grecs. XCIX. Les ambassadeurs Grecs sont reçus au concile, & leur traité confirmé. C. Decret du concile touchant les Juifs. C1. Suite des affaires des Bohémiens.C11. Division entre les gouverneurs des deux villes de Prague. CIII.Les Catholiques se rendent maîtres des deux Pragues, CIV.Les Bohémiens perdent la bataille, & les deux Procopes sons tuez. CV. Artifices dont on fe fert pour achever la ruine des Hushtes. CVI. Ils sont tous brûlez dans des granges. CVII. Députation du concile à l'assemblée de Ratisbone. CVIII. Plaintes del empereur sur la conduite du concile. CIX. Lettre du roi Eric au concile. CX. Troubles du royaume de Suede, CXI. Retraite d'Amedèe VIII. duc de Savoie aui se fait hermite, CXII. Mort d'Uladiflas Jagellon roi de Pologne, CXIII. Mort de Louis d'Anjou, & de Jeanne reine de Naples. CXIV. Lettre de Jean de Commene au pape. CXV. Ecrit de Jourdain de Brice en faveur du pape Eugene. CXVI. Dominique Capranica cardinal. CXVII. Suite des negociations du concile de Balle avec les Grecs. CXVIII. Vingtième seffion du concile de Baste. CXIX. Premier décret contre les concubinaires. CXX. Second décret touchant les excommuniez. CXXI. Troisième décret touchant les interdits. CXXII. Quatrième décret touchant les appels. CXXIII. Nouveau traité avec les Bohemiens, CXXIV. René d'Anjou institué heritier de Jeanne reine de Naples. CXXV. Le duc de Bourgogne lui rend la liberté. CXXVI. Alphonse est fait prisonnier par les Genois. CXXVII. Le duc de Milan lui rend la liberté. CXXV 1 11. Le duc de Milan veut faire arrêter le pape à Florence. CXXIX. Le pape & le concile engagent le duc de Bourgogne à faire la paix. CXXX. Assemblée d'Arras pour la paix entre la France , l'Angleterre & le duc de Bourgogne. CXXXI. Conditions du traité d' Arras. CXXXII. Articles de ce traité. CXXXIII. Les Anglois sont très-irritez de cette paix. CXXXIV. Mort du due de Betford & de la reine mere de Charles V II. CXXXV. Vingt & uniéme fession du concile de Baste. CXXXVI. Decret du concile contre les annates. CXXXVII. Les légats du pape s'opposent à ce decret, CXXXVIII. Ce decret est envoyé au pape. CXXXIX. Réponse du pape à ce décret. CXL. Réplique du cardinal Julien à la réponse du pape. CXLI. Second décret des pacifiques possesseurs. CXLII. Autre décres touchant l'office divin. CXLIII. Le duc de Savoie se plaint du coneile. CXLIV. Les Grecs follicitez par le pape Engene d'un côté , & parle concile de l'autre. CXLV. Les Grecs consentent à la tenue du concile en Octident. CXLVI. Vingt-deuxième seffion du concile de Baste. CXLVII. Proposition d' Augustin de Roma. CLXVIII. Le concile de

1435

Basse les condamne. CXLIX. Decret du concile contre les Venitiens. CL. Assemblée de Francsor pour la reformation de l'empire. CLI. Bataille en Lithuanie sunesse aux Livoniens. CLII. Les Turcs sons battus en Hongrie.

#### LIVRE CENT SEPTIEME.

1. T E paperefuse à Alphonse l'investiture du royaume de Naples. 1436. 11. Alphonse s'adresse au concile de Baste, 111. Vingt-troisième session de ce concile. IV. Formule de profession de foi des papes. V. Nombre des cardinaux reglé par le concile. VI. Des élections & réservations. VII. Vingt-quatrieme fession. VIII. Les légats du pape s'opposent au decret des indulgences. IX. Réponse du concile aux plaintes du pape. X. Congrégations pour le choix du lieu du concile touchant la réunion des Grecs.XI. Alphonse chasse de l'Italie par Vitelesqui XII. Eugene établit un seminaire de Clercs à Boulogne. XIII. Assemblée à Iglavo pour l'accord avec les Bohémiens.XIV.On leur accordela communion sous les deux especes. X v . Traité avec les Bohémiens , ratifié par l'empereur. XVI. Il signe ce traité. XVII. Entrée de l'empereur Sigifmond dans Prague, XVIII. Le duc de Bourgogne demande au concile la canonisation de Pierre de Luxembourg.xix. Affaires de France. XX. Paris delivré de la domination Angloife. XXI. Le duc de Bourgo-

gne leve honteusement le siège de Calais, XXII. Conspiration contre Jacques I. roi d'Ecosse qui est assassiné. XXIII. Catherine reine d' Angleterre se remarie. XXIV. Affaires de Suede & de Dannemark. XXV. Suite des négociations du concile pour l'union des Grecs. XXVI. Le concile députe au pape Eugene pour lui faire part de leurs déliberations.xxv 11. Réponse du pape Eugene à ses députez.xxv 111. Arrivée d'un Ambassadeur des Grecs à Baste.xxix. On lui donne audience, & le président lui répond. XXX. Difficultez proposées par cet Ambassadeur. XXXI. Le concile n'a aucun égard à ces difficulses.XXXII. Congregation fur la garantie que demandoient ceux d' Avignon. XXXIII. Acte du concile sur cet affaire. X XXIV. Les légats du pape s'opposent à cet acte.xxxv. Le pape fait dessenses à ceux d'Avignon de délivrer de l'argent au concile. XXXVI. Cenx d'Avignon delivrent une partie de la somme promise. XXXVII. Eugene refuse d'accorder des indulgences, & l'imposition des décimes. XXX VIII. Vingt-cinquième sefsion du concile de Baste. XXXIX. Decret pour le lieu du concile en faveur des Grecs, XL. Contestation sur le sceau du décret de la seffion

vingt-einquieme. XLI. Le decret est scelle du sceau du concile. XLII. On refuse de sceller le decret des leg ats. XLIII. Artifices dont on se sert pour sceller le decret des légats. XLIV. Le pape Eugene confirme par une bulle le decret de ses légats. XLV. Il envoye ses galeres aux Grecs avec ses legats. XLVI. Arrivée des ambassadeurs d'Eugene à Constantinople, XLVII. Les ambassadeurs du concile y arrivent peu de sems après XLV III. L'empereur des Grecs refuse de s'embarquer sur leurs galeres.XLIX. Départ de l'empereur des Grecs sur les galeres du pape. L. Vingt-fixième session du concile de Baste. LI. Decret contre le pape Eugene. LII. Bulle du pape pour la translation ou dissolution du concile de Bafle. LIII. Bulle du pape pour la convocation du concile à Ferrare. LIV. Le pape invite à Ferrare les prélats, abbez, genéraux d'ordres , & l'université de Paris. LV. Vingt-septiéme fession du concile de Baste. LVI. Le concile défend au pape d'aliener la ville d'Avignon. LVII. Vings-huitième session. LVIII. Le pape Eugene est déclaré contumace. LIX. Vingt-neuvième session du concile de Base. LX. Les peres refutent la Bulle d'Eugene. LXI. Trentième seffion du concile de Baste. LXII. Decret de la communion sous les deux especes. LXIII. Roquezane veut recommencer les troubles en Bohéme. LXIV. Mort de l'empereur Sigismond. LXV. Albert duc d'Autriche lui succede, LXVI. Défaite des Portugais en Afrique. LXVII. René d'Anjou reconvre sa liberté. LXVIII. Le roi Charles VII. fait son entrée dans Paris. LXIX. Autre bulle du pape Eugene pour la translation du concile à Ferrare.LXX. Premiere session du concile de Ferrare.LXXI. Le cardinal Julien quitte Baffe, & va à Ferrare. LXXII. Trente & uniéme session du concile de Baste. LXXIII. Decret de ce concile en faveur des Graduez. LXXIV. Autre décret qui suspend le pape Engene de toute jurisdiction. LXXV. Le cardinal d'Arles president du concile de Baste. LXXVI. Congrégation à Ferrare ob le pape préfide. LXXVII. Reglement pour les séances. LXXVIII. Seconde session du concile de Ferrare. LXXIX. Decret du pape Eugene contre les peres de afle. LXXX. Trente-deuxième session du concile de Baste. LXXXI. Arrivée de l'empereur des Grecs & du patriarche à Venise. LXXXII. L'empereur des Grees y fait son entrée. LXXXIII. Il part de Venise, & vient à Ferrare. LXXXIV. Il y voit le pape & le falue. 1XXXV. Le patriarche vient à Ferrare, LXXXVI, Maniere dont il saluë le pape. LXXXVII. Le pape traite avec les Grecs fur l'affaire du concile. LXXXVIII. Articles qu'on devoit examiner dans le concile de Ferrare.LXXXIX. Les Grecs & les Latins s'affemblent dans l'église de saint George XC. Reglement pour les Seances. XCI. On commence l'onverture du concile avec les

1437

Grecs XCII. Les Grecs & les Latins conferent ensemble sur les articles contestez. XCIII. Conference entre eux sur le purgatoire. XCIV. Albert d' Autriche couronné roi de Hongrie & de Bohême.xcv.Il est élu roi des Romains. XCVI. Reglemens faits en Allemagne touchant le concile. XCVII. Députez des électeurs d'Allemagne au pape Eugene. XCVIII. Députez des mêmes au concile de Baste. XCIX. Le roi Charles VII. assemble le clergé de France à Bourges. C. On y dresse la Pragmatique-Sanction. CI. Comment se faisoient autrefois les élections. XII. Le concile de Baste envoye ses decrets au roi de France. CIII. Les ambassadeurs de France portent la Pragmatique-Sanction au concile de Baste. CIV. Conformité des articles de cette Pragmatique avec les décrets du concile de Baste. CV. On continue à Baste le procès du pape Eugene.CV1. Premiere assemblée des princes d'Allemagne à Nuremberg.CVII. Seconde assemblée de Nuremberg.CVIII. Ce qui fut reglé dans cette assemblée. CIX. On reprend le concile de Ferrare avec les Grecs. Cx. Premiere session du concile de Ferrare. CXI. Quels furent ceux qui disputerent dans cette session.CXII. Bessarion y fait un long discours. CXIII. Seconde session du concile de Ferrare. CXIV. Troisième feffion. CXV. Quatrieme feffion. CXVI. Cinquieme feffion. CXVII. Sixième sellion. CXVIII. Septiéme sellion. CXIX. Raisons des Latins en faveur de l'addition du mot , Filioque.cxx. Huitième session.cxx1. Discours de Bessarion contre l'addition du mot , Filioque. CXXII. Neuviéme session. CXXIII Dixiéme session. CXXIV. Onziéme session. CXX v. Douzième session. CXX v I. Trezième session. CXX v II. Les ambassadeurs du duc de Bourgogne sont reçus au concile de Ferrare. CXXVIII. Quatorziéme feffion. CXXIX. Quinzième feffion. CXXX Le pape propose aux Grecs de transfercr le concile à Florence. CXXXI. Les Grecs l'acceptent.CXXXII. La duchesse de Bourgogne travaille à La Paix entre la France & l'Angleterre. CXXXIII. Propositions faites aux Anglois. CXXXIV. Elles ne font point acceptées. CXXXV. Affaires de Naples. CXXXVI. Alphonse met le siege devant Naples, & le leve. CXXXVII. Mort d'Edouard roi de Portugal.

#### LIVRE CENT HUITIEME.

1439. I DER NIERE E (filon du concile de Ferrare. 11. Départ de pape cy des Grees de Ferrare pour aller à Florence. 11. Premiere selfion du Concile à Florence. 1v. Seconde selfion du même concile. v. Trossitime selfion. 1v. Soutrieme selfion. v. 11. Sixième selfion. 1v. Soutre selfion. 1v. Lustieme selfion. 1v. Lustieme selfion. 1v. Neuvième fession. XII. L'empercur des Grecs est fort porté pour l'union. XIII. Discours de Georges Scolarius pour l'union. XIV. Discours de Bessarion de Nicée en faveur de l'union. XV. Assemblée chez le patriarche pour terminer l'affaire de l'union. XVI. Autres conferences pour accommoder les deux partis. XVII. Profession de foi des Latins sur la procession du Saint-Esprit. XVIII. Autre profession de foi des Latins. XIX. Profession de foi dressée par les Grecs pour les Latins. XX. Les Grecs sont fort partagez an sujet de l'union. XXI. Assemblée chez leur patriarche. XXII. Profession de foi commune aux Latins & aux Grecs. XXIII. Traité entre le pape & l'empereur des Grecs. XXIV. Tous s'accordent avec les Latins, excepté Marc d'Ephefe.xxv. La réunion fe fait des deux églises d'un commun consentement. XXVI. On commence à traiter les autrès points contestez entre les Grecs & les Latins. XXVII. Mort de Joseph. patriarche de Constantinople. XXVIII. Ecrit du patriarche, qui contient sa profession de foi. XXIX. On examine la question du pain azyme. XXX. Et celle des paroles de la consecration. XXXI. Du purgatoire. XXXII. De la primauté du pape. XXXIII. On convient fur tous ces articles. XXXIV. Difficultez fur la maniere de former le decret de l'union. XXXV. On nomme les députez pour dresser le projet du decret, XXXVI. Déclaration de Bessarion de Nicée pour les Grecs. XXXVII. Réponse du pape à la déclaration des Grecs. XXXVIII. Dixiéme & derniere session du concile de Florence avec les Grees. XXXIX. Decret du concile de Florence pour l'union des Grees. XL. Signature du decret de l'union. XLI.L'emperur demande que les Grecs celebrent le sacrifice en public. XLII. Demandes que le pape fait à l'empereur des Grecs. XLIII. Sentimens des Grecs sur le mariage. XLIV. Le pape demande qu'on punisse Marc d'Ephese. XLV. Il demande encore aux Grecs qu'ils élisent un patriarche. XLVI. Ils le resusent. XLVII. Les Grecs demandent au pape la restitution de leurs églises. XLVIII. Les députez des Armeniens arrivent à Florence. XLIX. Départ de l'empereur des Grecs pour aller s'embarquer à Venise. 1. Continuation du concile de Base. LI. Assemblée des princes d'Allemagne à Maience. LII. On y reçoit les decrets du concile de Bafle, excepté ceux contre le pape. LIII. Du jugement de Weftphalie. LIV. Procedures à Baste contre le pape Eugene. LV. Huit proposttions établies par ceux de Basse. LVI. Panorme combat ces conclusions, & prend le parti d'Eugene. LVII. Jean de Ségovie répond à Panorme. LVIII. Discours de Thomas de Corcellis contre le pape Eugene. LIX. Discours du cardinal d'Arles pour la déposition d'Eugene. LX. Les partisans du pape jettent le trouble dans l'assemblée. LXI. L'archevêque de Tome. XXII.

Lyon & d'autres travaillent à appaiser le trouble. LXII. On exhorte Panorme à se relacher de son sentiment. LXIII. Artifices du cardinal d'Arles pour appaiser le bruit. LXIV. Arrivée du cardinal de Tarragone à Baste. LXV. Congrégation genérale pour recevoir les huit conclusions. LX V I. Les députez des provinces demandent qu'on revoque la conclufion. LXVII. Discours du cardinal d'Arles en faveur de la conclusion. LXVIII. Trente-troisième session du concile de Baste. LXIX. Expedient du cardinal d'Arles pour rendre cette session nombreuse. LXX. Les trois premieres conclusions sont reçues par un decret. LXXI. Ouvrage de Panorme en faveur du concile de Baste. LXXII. Sentiment de Bellarmin sur l'ouvrage de Panorme, LXXIII. On travaille à la déposition du pape Eugene. LXXIV. Trente-quatrieme session du concile de Base. LXXV. Déposition du pape Eugene. LXXVI. Le roi de France se plaint au concile de la déposition d'Eugene. LXX VII. Trente-cinquieme session du concile de Balle. LXXVIII.On flatue d'élire un pape dans deux mois LXXIX. La peste fait de grands ravages à Baste. LXXX. Constance du cardinal d'Arles au milieu de la peste. LXXXI. Les députez de Baste ne sont pas favorablement reçus des princes. LXXXII. Decret du pape Eugene contre les peres de Baste. LXXXIII. Premiere session du concile de Florence après le départ des Grecs. LXXXIV. Trente-sixième session du concile de Balle, LXXXV. Decret pour l'immaculée Conception de la sainte Vierge. LXXXVI. Les peres de Baste répondent au decret du pape Eugene. LXXXVII. L'empereur fait demander au peres de Bafle la surséance de l'élection d'un pape. LXXXVIII. Le cardinal d'Arles empêche qu'on ait égard aux prieres de l'empereur. 1 XXXIX. Reglemens pour l'élection d'un pape. xc. Trente-septième session du concile de Baste. xc1. On nomme ceux qui doivent faire l'élection d'un nouveau pape. XCI. Trente-huitième session du concile de Baste. CX111. On y répond au decret d'Eugene contre les peres de Bafle. XCIV. Les électeurs entrent au conclave pour élire un pape. XCV. Disposition du conclave. XCVI. Information fur la vie & maurs d'Amedee duc de Savoie. XCVII. Il est élu pape. XCVIII. Trente-neuvième session du concile de Base; on y confirme l'élection d'amedée. XCIX. Le concile envoye des députez à Cmedée, qui leur donne audience. C. Il prend le nom de Felix. CI. Aréation de dix-sept cardinaux par le pape Eugene. CIL. Affaires des Armeniens avec le pape Eugene. CIII. Seconde fession du concile de Florence après le départ des Grecs. CIV. Decret du pape Eugene pour l'union des Armeniens, Cv. Mort d'Albert empereur, CVI. Affaires de France & d'Angleserre. CVII. Siege de Meaux & d'Avranches. CVIII. Mariage de Catherine de France avec le comte de Charolois. CIX. Chrif-

tophle de Baviere est élu roi de Dannemarck en la place d'Eric, CXI. Frederic III. est élu empereur. CX11. Les Hongrois choississent Ladislas roi de Pologne. CXIII. Les Bohémiens ne veulent point élire le fils d'Albert pour leur roi- CXIV. Ils offrent la couronne au duc de Baviere aui la refuse. CXV. Nouvelles demandes des Bohemiens au concile de Baste. CXVI Les peres de Baste demandent aux Allemands de reconnoitre Felix pour pape. CXVII. Quarantieme fession du concile de Baste. CXVIII. Le cardinal d'Arles est nommé legat apostolique. CXIX. Troisième session du concile de Florence depuis le depart des Grees. CXX. Quarante & uniéme session du concile de Baste. CXXI. Le pape Felix arrive à Baste., & eft couronné. CXXII. Il fait quatre cardinaux. CXXIII. Les Inifs présentent à Felix le livre de la loi. CXXIV. Quarante-deuxième session du concile de Baste. CXXV. Assemblée de Bourges. CXXVI. Eugene & le concile de Baste y envoyent leurs députez. CXXVII. Réponse de l'assemblée aux députez du pape Eugene. CXXVIII. Le roi de France demeure dans l'obeissance d'Eugene. CXXIX. Edit du roi Charles VII. touchant les divisions de l'église. CXXX. Alphonse reconnoit le concile de Baste. CXXXI. Beaucoup de princes reconnoissent Felix. CXXXII. Création de cardinanx par Felix. CXXXIII. Les Anglois & les Ecosois ne reconnoissent point Felix. CXXXIV. Arrivée des Grecs à Constantinople. CXXXV. Le plus grand nombre des Grecs renoncent à l'union & déclament contre. CXXXVI. Ecrits de Joseph de Metone & de Gregoire le protolyncele contre Marcd' Ephefe. CXXXVII. Autres ouvrages des Grecs Schismatiques contre le decret de l'union. CXXXVIII. Division des Grecs à Constantinople touchant l'union. CXXXIX. Metrophane de Cyzique est élu patriarche de Constantinople. CXL. Le pape Eugene envoye le cardinal de Venise en Grece. CXLI. Lettre d'Eugene à l'archevêque de Cantorberi. CXLII. Eloge qu'Eugene fait du cardinalat. CXLIII. Eugene dégrade Vitelefqui du cardinalat. CXLIV. Il est fait prisonnier & meurt. CXLV. De Louis Mazzarotta archevêque de Florence, CXLVI. Reglement en France pour la discipline militaire. CXLVII. On forme en France une conspiration contre le connétabe. CXLVIII. Le dauphin se déclare chef de cette conspiration. CXLIX. Leroi dissipe cette faction, & oblige les liquez à lui demander pardon. CL. Les Anglois affiegent Harfleur. CLI. Les Anglois rendent la liberté au duc d'Orleans. CLII. Le maréchal de Rais pendu & brûlé pour ses crimes. CLIII. Mort de Nicolas de Clemangis. CLIV. Ses auvres. CLV. Invention de l'Imprimerie. CLVI. Differens sentimens sur son origine. CLVII. Quels sont les premiers livres imprimez. CLVIII. Mort de fainte Françoife. CLIX. Le cardinal de Chatillon vent changer le service Ambresien à Milan.

1441. CLX. Concile de Frizingue en Allemagne. CLXI. Deputez des Jacobites à Florence. CLXII. Origine des Jacobites. CLXIII. Quatriéme session du concile de Florence depuis le départ des Grees. CLXIV. Decret pour l'union des Jacobit.s. CLXV. Leur député accepte ce decret. CLXVI. Lettre du pape Eugene à Constantin Paleologue. CLXVII. Lettre du roi d'Ethiopie au pape Eugene. CLXVIII. Lettre du patriarche d'Alexandrie au même pape. CLXIX. Assemblée de Maience. CLXX. Cette assemblée refuse le député du concile de Base comme legat. CLXXI. Arrivée du cardinal d'Arles à Maience. CLXXII- On ne veut ni le recevoir ni l'éconter en qualité de legat. CLXXIII. On entend les deputez des denx papes. CLXXIV. Quelle fut la decision de cette assemblée. CLXXV. L'empereur renvoie l'affaire à l'affemblée de Francfort. CLXXVI. Quarantetroisième session du concile de Baste. CLXXVII. Decret pour la fête de la Visitation de la sainte Vierge. CLXXVIII. Le duc de Milan vent traiter avec Felix pour le reconnoître. CLXXIX. Après de belles promesses le duc se mocque de lui. CLXXX. Disserend de Felix avec les cardinaux au sujet du cinquieme & du dixieme. CLXXXI. Demandes que Felix fait au concile, CLXXXII. Alphonse se soumet à l'obéissance de Felix. CLXXXIII. Demandes des deputez de Bohême au concile CLXXXIV. L'évêque de Cracovie reconnoit Felix. CLXXXV. Les peres de Baste sont troublez d'un discours de Panorme. CLXXXVI. Le roi de France se rend maitre de Creil. CLXXXVII. Il fait le siège de Pontoife & prend cette ville. CLXXXVIII. On reprend Evreux fur les Anglois. CLXXXIX. Thomas à Kempis composele livre de l'Imitation de Jefus-Chrift.

#### LIVRE CENT-NEUVIE'ME.

1441. I. N pourvoit à l'églife de Saltzbourg. 11. Differend entre les peres de Basse à l'eccisson de la prevoit de l'intribung. 111. Le départ du legal de l'estie pour l'Italie; st différe. 1 vs. Penchant des Princes d'Allemagne pour le pape Eugene. v. Le concile de Basse députe à l'empereur pour traiter la paix. v1. D'épart des députes du concile de vr. à l'empereur. v1.1. Cinquieme session de se l'estie départ des Grecs. V111. Sustante-quartième session à cette diéte. XI. Couronneuvent de l'empereur à Aix-La-Chapelle. X11. On y entend les deputes. du concile de Basse. X111. Replique des départes du concile de Basse. X111. Replique des départes du pape Eugene. X1v. Conédectairs veuleurs réconnoire Estend les deputes. du concile de Basse. X111. Replique des départes du pape Eugene. X1v. Conédectairs veuleurs réconnoire Estend les deputes.

Rene. XV. Ingement que prononce l'empereur. XVI. Resultat de l'affemblée de Francfort. XVII. Inftructions données à ceux qu'on doit envoyer vers Eugene. XVIII. L'empercur à son retour passe proche Baste, & n'y vent point entrer. XIX. Les peres de Balle confenient à la tenne d'un autre concile. XX. Congrégation genérale tenne à Belle. XX1, Réponse précise qu'on y donne à l'empereur. XXII. Arrivée de l'empereur à Balle, & fon entrée. XXIII. Entrevue de l'empereur & du pape Felix XXIV. Felix part de Baste, & va à Lauzane. XXV. Le duc de Calabre reconnoît le concile de Bafle, Felix. XXVI. François Sforce promet son obéissance à Felix. XXVII. Il lui fait de belles promesses qui n'ont aucun succès. XXV III. Alphonse se rend maître de Naples. XXIX. René d' Anjon quitte Naples, & revient en France. XXX. Alphonfe arrête prifonnier le capitaine Brunoro. XXXI. Réponse du pape Eugene aux députez de l'assemblée de Francfort. XXXII. Affaires particulieres qu'on traite à Balle, XXXIII. La division continue parmi les Grecs, XXXIV. Mort de Marc d'Ephese. XXXV. Le roi de France parcourt une partie de son royaume. XXXVI. Plaintes des grands Seigneurs en France, & leurs demandes. XXXVII. Réponse du roi à ces plaintes. XXXVIII. Le duc d'Orleans vient trouver le roi à Limoges. XXXIX. Les Anglois se retirent de devant Tartas. XL. Siége de Dieppe par les Anglois. XLI. Le dauphin leur fait lever le siège. XLII. Le cardinal Julien envoyé légat en Hongrie par le pape Eugene. XLIII. Mort d'Elisabeth reine de Hongrie. XLIV. Propositions d' Alphonse à Felix. XLV. Le pape Eugene part de Florence, & ferend à Sienne. XLVI. Mort du cardinal de Sainte-Croix. XLVII. Le pape Engene écrit à Alphonse. XLVIII. Articles du traité entre le pape & Alphonse. XLIX. Ce pape ratifie tous les articles du traité. L. Alphonse reconnoît Eugene. LI. Il rappelle ses prélats de la ville de Bafle. LII. Diverfes congrégations qu'on tient à Bafle. LIII. Felix ne veut point revenir à Baste, LIV. Les Italiens demandent à l'empereur au on tienne le concile à Rome. L v. L'empereur se plaint d'Eugene & des peres de Bafle. LV I. Quarante-cinquieme feffion du concile de Baste. LVII. Fin des conciles de Baste & de Florence. LVIII. Création de cardinaux par Felix. LIX. Toftat foutient quelques propositions devant le pape à Sienne. LX. Le pape Eugene part de Sienne, & vient à Rome. LXI. Guerre en Hongrie contre les Turcs. LXII. Huniade commande l'armée des Polonois. LXIII. Il remporte une grande victoire fur les Tures. LXIV. Histoire de Scanderberg. LXV. Suite des divisions des Grees au sujes de l'union. LXVI. Les Grees de Russie & de Moscovie mettent en prison le légat du pape. LXVII. Mort de Métrophanes patriarche de Conftantinople. LXVIII. Le comté de Comminges est cedé

սոյ

dauphin l'en chasse. LXX. Mort de Jean duc de Bretagne. LXXI. Mort de Seonard Bruni, dit l'Aretin. LXXII. Autres préparatifs de guerre contre les Turcs. LXXIII. Amurat veut faire la paix avec les Chrétiens. LXXIV. On fait la paix avec lui. LXXV. On délibere fi on la rompra après avoir été jurée. LXXV 1. Discours du cardinal Julien pour obliger les Chrétiens à la rompre. LXXVII. Le légat leve les scrupules de ceux qui vouloient observer le traité. LXXVIII. On conclut dans l'afsemblée à continuer la guerre. LXXIX. Le roi de Pologne se met en campagne. LXXX. Le prince de Valachiele dissuade de le faire. LXXXI. Amurat passe en Europe, & vient au-devant des Chrétiens. LXXXII. Il rencontre leur armée à Varne. LXXXIII. Bataille de Varne entre les Turcs & l'armée chrétienne. LXXXIV. Ladislas roi de Pologne y est tué. LXXXV. Amurat le fait enterrer honorablement. LXXXVI. Huniade est arrêté dans la Valachie. LXXXVII. Mort du cardinal Julien légat. LXXXVIII. Après cette victoire l'empereur des Grecs n'ofe plus sontenir l'union. LXXXIX. Premiere session du concile de Florence transferé à Rome. x C. Decret pour l'union des Syriens à l'églife Romaine. x C1. Articles de ce decret. XCII. Assemblée de Nuremberg. XCIII. Mort du cardinal Angelot. XCIV. Mort de faint Bernardin de Sienne, XCV. On parle de la paix entre la France & l'Angleterre, XCVI. Conference de Tours à ce sujet , où l'on convient d'une treve. XCVII. Le roi de France occupe ses troupes hors du royaume. XCVIII. Les Suisses sont battus par l'armée de France. XCIX. Le dauphin jette la consternation parmi les peres de Base, C. Traité d'alliance entre les François & les Suisses. CI. Autre traité avec ceux de Metz. CII. Le roi établit des compagnies d'ordonnance. CIII. Le comte de Suffolc épouse la fille du roi de Sicile pour le roi d'Angleterre. CIV. Le foudan d'Egypte écrit au roi de Dannemark. CV. Le jeune Ladifias est élu roi de Hongrie. CVI. Les Polo-

nois s'assemblent pour élire un roi, CVII. Æneas Sylvius député par l'empereur au pape Eugene. CV III. Les Chaldéens & les Maronites fe , soumettent au pape. CIX. Les Cypriots refusent l'archevêque de Nicosie nommé par le pape Fugene. Cx. Troubles arrivez à Boulogne, qui sont caufe qu'on affaffine Annibal Bentivoglio. CXI. Mort du cardinal Antoine Corario. CXII. Mort de Jean Paleologue empereur de Constantinople. CX 111. On consulte Amurat sur le choix d'un empereur des Grecs. CXIV. Constantin frere de Jean Paleologue lui succede. CXV. Mort de Panorme archevêque de Palerme. CXVI. Concile de Rouen. CXVII. Leroi de France va de Nancy à Châlons-sur-Marne. CXVIII. Mort de Marguerite d'Ecoffe, dauphine de France, CXIX. Les comtex

de Valentinois & de Diois sont unis au Dauphiné. CXX. Le roi profite de la trêve, & s'adonne aux plaisirs. CXX i. Le roi d'Angleterre fait mourir le comte de Glocestre. CXXII. Assemblée des princes éleiteurs à Francfort. CXXIII. Eneas Sylvius est envoyé vers le pape Eugene, CXXIV. Autre Affemblée de Francfort. CXXV. Le pape Eugene fait deux cardinaux. CXXVI. Saint Antonin eft fait archeveque de Florence. CXXVII. Maniere dont ce Saint est choisi pour cet archeveché. CXXVIII. Les peres de Baste consentent à la celébration d'un concile. CXXIX. Canonisation de saint Nicolas de Tolentin. CXXX. Eugene envoye la rose d'or au roi d'Angleterre. CXXXI. Réglemens pour réformer l'église de Liege. CXXXII. Le duc de Bretagne rend hommage au roi de France pour son duché. CXXXIII. Brouilleries & guerres civiles à Genes, CXXXIV. Tes Genois offrent leurs états au roi de France. CXXXV. Janus Fregose s'empare de Genes au nom du roi. CXXXVI. Il garde la ville pour lui & se moque des François. CXXXVII. Mort de Guillaume de Lindwood, & de Barthelemi Chartreux. CXXXVIII. Députation des princes d'Allemagne au pape Eugene. CXXXIX. Demandes de ces députez au pape. CXL. Le roi de France propose un autre expedient pour la paix. CXLI. Maladie du pape Eugene. CXLII. Bulle du pape Eugene en faveur des Allemands. CXLIII. Réjouissances à Rome pour la paix de l'églife. CXLIV. Eugene refuse l'Extrême-Onttion que faint Antonin veut lui donner. CXLV. Discours qu'il fait aux cardinaux avant sa mort. CXLV 1. Le pape Eugene reçoit l'Extrême-Onction. Sa mort. CXLV I I. Qualitez de ce pape. CXLVIII. Le roi Alphonse écrit au college des cardinaux. CXLIX. Le cardinal de Capone revient à Rome. CL. Oraisons funebres du pape Eugene. CLI. On refuse l'entrée du sonclave aux barons Romains. CLII. Les cardinaux y entrent pour élire un pape. CLIII. Le cardinal de Boulogne est élu. CLIV. Il prend le nom de Nicolas V. CLV. Il est reconnu pape dans toute l'Aldemagne. CLVI. Le roi de France le reconnoît. CLVII. Lettre de ce pape au roi de France. CLVIII. Autre adressée à sous les fideles contre Amedée. CLIX. Le pape veut accommoder Alphonse & le duc de Milan avec les Florentins. CLX. Mort de Philippe duc de Milan. CLXI. Plusieurs prétendent à ce duché. CLXII. Alphonse cede son droit. CLXIII. Casimir accepte le royaume de Pologne, & recoit la couronne. CLXIV. Laurent Valle est condamné comme hérétique. CLXV. Le roi de France oblige le roi d'Angleterre à rendre le Mans, Mayenne, &c. CLVI. Concordat entre le pape Nicolas & les Allemands. CLXVII. Bulle de ce pape à tous les fideles. CLXVIII. Affemblée de Lion pour la paix de l'Eglife. CLXIX. On prend la réfolution de députer vers Ame-

1446

1447



dée de Savoye. CLXX. Le roi de France envoye une ambassade au pape Nicolas, CLXXI. Articles d'accommodement dont ces Ambassadeurs étoient chargez. CLXXII. Demandes de Felix en donant sa cession, CLXXIII. Le pape envoie Carvajal légat en Bohême, CLXXIV. Demandes des Bohemiens au légat & sa réponse. CLXXV. Il tache de gagner Roquezane. CLXXVI. Roquezane demande des bulles pour l'archiveché de Prague, CLXXVII. Réponse que lui fait le légas. CLXXVIII. Les états de Bohême font la même demande pour Roquezane. CLXXIX. Division entre le légat & Roquezane. CLXXX. Roquezane en parlant en public, reste court, & manque de mémoire. CLXXXI. Le légat reprend jon discours, & le continue. CLXXXII. Le légat quitte la Boheme & s'en retourne à Rome. CLXXXIII. Mort de Petarscon lieutenant de la Bohême. CLXXXIV. Pogebrac pense à se rendre maître de la ville de Prague. CLXXXV. Mainard eft fait prisonnier, & meurt, CLXXXV 1. Huniade leve une armée contre les Turcs. CLXXXVII. Amurat le prévient, & le bat.CLXXXVIII. Huniade prend la fuite. CLXXXIX. Concile de la province de Touraine celebré à Angers. CXC. Partages qu'on fait des royaumes du Nord. CXCI. Guerre en Italie pour le duché de Milan. CXCII. Ordre des chevaliers du croissant. CXCIII. Chronique de Matthieu Palmier. CXCIV. Nicolas de Cusa est fait cardinal avec cinq autres. CXCV. Mort de Gerard Machet. CXCVI. Le roi d'Ecosse épouse la fille du duc de Gueldres.

#### LIVRE CENT DIXIEME.

mandie. XVI. Le duc de Bretagne se rend maître de Contances & d'autres places. XVII. Le roi fait sommer la ville de Rouen de se rendre.

1449. 1. Eroi de France sravaille à la paix de l'églife. 11. Fin du schiffemble: à Laufane. 14. Bulle du pape Nicolas l'euchant la cession d'Amdéte. 111. Dieret des peres de Balle affemble: à Laufane. 14. Bulle du pape Nicolas l'euchant la cession de
Félix. v. Le pape conserve aux cardinaux de Félix leur dignité. v 1.
Amedée se retire à Ripailles. v 11. Le pape publie un jubilé pour l'année faivante. v 111. L'Espagne est traublé par pulicurs s'éditions. 1X.
La révolte de ceux de Tolede. x. Edis téméraire que rendent ceux de
Tolede. X1. Les Anglois rompent la révue avec la France. X11. Conserences à Louviers des Anglois ch François. X111. Imprudence des Anglois à constinuir la guerre contre la France. X14. Le cout et de Foix
prend Maulean. Xv. Les François s'ent beaucoup de conquêtes en Nor-

XVIII.

XVIII. Les habitans traitent avec lui, XIX. Ils acceptent le traité maloré les Anglois. xx. Le duc de Sommerset capitule, & sort de Rouen. XXI. Le roi Charles VII. y fait son entrée. XXII. Prise de la ville de Harfleur. XXIII. Differend en Pologne entre les évêques de Cratovie & de Gnesne. XXIV. Les Polonois obligent leur roi à prêter un certain serment. XXV. Guerre d'Allemagne entre le marquis de Brandebourg & la ville de Nuremberg. XXVI. Jubilé à Rome. XXVII. Personnes remarquables qui y viennent en pelerinage. XXVIII. Canonisation de saint Bernardin de Sienne. XXIX. Eneas Sylvius est fait évêque de Sienne. XXX. Bulle du pape Nicolas en faveur des Chrétiens contreles Turcs. XXXI. Le cardinal d'Arles légat dans la basse Allemagne. XXXII. Sa mort. XXXIII. Le pape Clement VII. le déclare bienheureux. XXXIV. Justification de sa conduite dans le concile de Baste, XXXV. Prise de Honfleur par le comte de Dunois. XXXVI. Mort d'Agnès Soreau, dame de Beaute. XXXVII. Jacques Cour est accuse de l'avoir empoisonnée. XXXVIII. Ilest exile, & ses biens sont configuez. XXXIX. Le dauphin se retire en Dauphine, & ne veut pas revenir à la cour. X L. Les Anglois se rendent maîtres de Valogne. XLI. Ils passent la riviere, & viennent attaquer les François. XLII. Le connétable amene du secours aux François. XLIII. Bataille de Fourmigny gagnée sur les Anglois. XLIV. Ceux-ci perdent toute la Normandie. XLV 1. Le connétable afsiège la ville de Caën. XLVI. Articles du traité pour la reddition de cette ville. XLVII. On fait le siège de la ville de Falaise. XLVIII. Siège de la ville de Cherbourg. XLIX. Mort de François duc de Bretagne. Son frere Pierre lui succede. L. Le roi se rend à Tours, & y assemble les grands du royaume. LI. Il envoye une armée en Guienne. LII. On punit un receveur des finances de ses malversations. LIII. Le nouveau duc de Bretagne rend hommage au roi. LIV. Mort de Henri duc de Baviere. LV. Accord entre les deux freres ducs de Saxe. LVI. L'empereur refuse aux Bohêmiens Ladislas qu'ils avoient élu roi. LVII. Description qu' Eneas Sylvius fait des Thaborites. LVIII. Ses entretiens avec Pogebrac. LIX. Le pape envoie Jean de Capistran prêcher en Allemagne. LX. Roquesane lui ècrit pour conferer avec lui sur la religion. LXI. Amurat assiege Croie capitale de l'Albanie. LXII. Sa mort. LXIII. Mahomet II. fon fils lui succede. LXIV. Bonnes & mauvaifes qualitez de Mahomet. LXV. Le pape en voye le cardinal de Cufa légat en Allemagne. LXVI. Il accorde le jubilé aux Polonois & aux Lithuaniens. LXVII. Il exhorte les Grecs à renoncer au schisme. LXVIII. Mahomet renouvelle avec les Grecs le traité de paix. LXIX. Les Grecs écripent aux Bobemiens pour s'unir à eux. LXX. Legation Tome XXII.

1450

1451.

du cardinal listore à Constantinople. LXXI. Le pape fait patriarche d'Aquille Laurent justinien. LXXII. Il wout ménager la paix carte la France & FAngletere. LXXIII. Chumencement de la campagne en Guienne. LXXIV. Prife de Montguyon & Blaye. LXXV. Bourg. Libeutra, Acis, Fronsac & autres places, se rendent au roi. LXXVI. Les Frangois se rendent maires de Bourdeaux. LXXVII. LXXVI. Les Frangois se rendent maires de Bourdeaux. LXXVII. Traité particulier avec le captal de Buch. LXXVIII. Le rai artive à Taillebourg. LXXIX. Les François se rendent maîtres de Bournen. LXXX. Les Angleis sont cansse course les pertes qu'ils says. LXXII. Censure de quelques propossions contre les droits des cares. LXXXII. L'empereur Frechie va en Italie pour recevoir la convenne. LXXXII. Il passe par Vesis, s'fleut Italie pour recevoir la couranne. LXXXII. Il passe par Vesis, s'fleut l'alternative de la convenne. LXXXIII. Il passe par Vesis, s'fleut l'alternative de l'active de l'

1452. an Italie pour recevoir la couronne. LXXXII. Il paffe par Venife, Flatence, Sienne, Ge. LXXXIV. Il arrive à Rome, Ge y fait son entrée. LXXXV. Il reçoit la couronne des mains du pape. LXXXVI. L'ompereur va à Wapler visibler Alphonfe. LXXXVII. Il quitte l'Italie, Ge s'en retourne en Allemagne. LXXXVIII. Il qu'il qu'ite l'Italie, Ge s'en retourne en Allemagne. LXXXVIII. Il qu'il get farcié are pape de ne point s'opposer à fétivance. XXV. Ladifies éerst an pape de ne point s'opposer à fait six XXII. Il affimble les évièques de France à Bourges pour la Pragmatique-Santision. XXII. Menage la paix entre le rois de France de dac de Savoie. XXIII. Les Bourdelois traitent avec les Anglois pour se remettre fous leur domination. XXIV. Levoi envoye des traopes en Guiennex XXV. Les Grees à Confinationaple s'evoluteu courte l'union. XXVI. Mahomet II, sprépare an fiége de Confinationple. XXVII. Contile de 3. Cologne où le ont feferme les processions du faits sercement. XXVIII.

Cologne où l'on réforme les processions du faint Sacrement. XCVIII. Mort d'Amedée. XCIX. Avenglement des Grecs sur les préparatifs de Mahomet. C. Il paroît avec deux armées devant Constantinople. C1. Les Turcs conduisent des navires par terre. C 11. Petit nombre de ceux qui défendoient la place. C111. Les Tures attaquent avec fureur Constantinople. CIV. Les Genois envoient du secours aux Grees fous la canduise de Justinien. Cv. Quatre vaisseaux arrivent de Chio pour secourir la ville. C v 1. Combas entre ces quatre navires & les Tures. CVII. Ils entrent victorieux dans le port. CVIII. Mahomen propose un accommodement aux Grees. CIX. Les Tures pensons à lever le fiége sur une fausse nouvelle. Cx. Mahomes prépare ses troupes à donner un affaut general. CXI. Dernier affaut donné à la ville de Conftantinople. CXII. Honteuse retraite de Justinien. CXIII. Les Grecs perdent courage en voyant Justinien se retirer. CXIV. L'empereur Confantin est tué dans le combao. CXV. Les Tures se rendent maîtres de Conftantinople, CXVI. Le cardinal Isidore eff fait prisonnier. CXVII. Mort de Notaras grand-amiral de Conftantinople. CXVIII. Les Genois

rendent Pera à Mahomet. CXX. Quel fut le fort de Phranzès dans ce fiere, CXX. Mahomet devient favorable anx Chrétiens, CXXI. Il fait élire un patriarche à Constantinople. CXXII. Il lui donne l'investiture avec les cérémonies accoutumées. CXXIII. Il rend visite à Georges Scolarius nouveau patriarche. CXXIV. Ce patriarche seretire. Ses onvrages. CXXV. Translation duSaint-Suaire de Constantinople en Savoie. CXXVI. Alliance de Mahomet avec les princes du Peloponese. CXXVII. Eneas Sylvius exhorte les princes à la guerre contre les Turcs. CXXV III. Il en écrit au pape en termes fort pressans, CXXIX, Mahomet fait la querre à Scanderberg, CXXX. Etienne Porcario forme une conjuration contre le pape. CXXXI. Fin malheureuse d'Alvarès de Lune. CXXXII. Le jeune Ladillas est couronné roi de Bohême. CXXXIII. Le roi de France se rend à Saint Jean d'Angely pour reconvrer Bordeaux. CXXXIV. Bataille entre les François & les Anglois. Mort de Talbot. CXXXV. On affiege Bourdeaux, qui demande à composer. Articles de la capitulation, CXXXVI. Sentence contre Jacques Caur. CXXXVII. Condamnation d'un docteur qui passoit pour sorcier. CXXXVIII. Revolte des habitans de Bruges & de Gand. CXXXIX. Punitions des Gantois. CXL. Le roi de France fait 1454 un traité d'Alliance avec les Suisses. CXLI. Assemblée des princes d'Allemagne à Ratisbonne. CLXII. L'empercur refuse la visite du duc de Bourgogne, CLXIII. Un moine fait faire la paix en Italie, CXLIV. Les Genois ne font point compris dans cette paix. CXLV. Mort de Jean rei de Castille. CXLV1. Lettre d'Eneas Sylvius touchant la situation des affaires de ce tems. CXLVII. Il prouve qu'on n'a rien à esperer de l'affemblée de Francfort. CXLVIII. Alliance des Venitiens avec les Turcs, CXLIX. Grandes divisions entre Jean roi de Navarre, & Charles son fils. CL. Le roi de Portugal envoie sa flotte en Italie pour la guerre contre les Turcs, CLI. La guerre entre la France & l'Angleterre est un obstacle à celle contre les Turcs. CLII. La division des rois du Nord faifoit un autre obstacle. CLIII. Antipatie des Suisses contre la maison d'Autriche. CLIV. Les Prussiens se soumettent au roi de Pologne. CLV. Ce prince épouse la sœur du jeune Ladislas. CLVI. Les Turcs vont en Servie attaquer Georges, CLVII. Mort de Georges despote de Servie. CLVIII. Assemblée des princes d'Allemagne à Francfort, CLIX. Eneas Sylvius per suade de faire la guerre aux Tures. CLX. Supplice du ficur de Lespare qui a la tête tranchée. CLXI. Le comte d'Armagnac trouble la poffession de l'archevêque d'Auch. CLXII. Inceste de se comte avec la laur. CLXIII. Mort d'Alphonse Tostat. CLXIV. Ses onvrages. CLXV. Mort de Laurent Justinien patriarche de Venise. CLXVI. Chement FIR la met au nombre des Bien-heureux. CLXVII. On traite

1451.

#### SOMMAIRE DES LIVRES.

avec l'empereur de la guerre contre les Turcs. CLXVIII. Mort du pape Nicolas V. CLXIX. Entrée des cardinaux au conclave. CLXX. On penfe au cardinal Bessarion, mais il est exclus. CLXXI. On élit Alphonse Borgia Espagnol. CLXXII. Il prend le nom de Callixte III. CLXXIII. Quel étoit ce pape. CLXXIV. Il fait væn de pour suivre les Turcs. CLXXV. Les Florentins députent S. Antonin vers ce pape. CLXXVI. Eneas Sylvius harangue le pape de la part de l'empereur CLXXVII. Division entre ce pape & le roi Alphonse. CLXXVIII. Sujets d'inimitié qu'ils ont entreux. CLXXIX. La mémoire de la pucelle d'Orleans est rétablie. CLXXX. Le dauphin se joint au duc de Milan contre Alphonse. CLXXXI. Révolte de Richard duc d'Torck contre le roi d'Angleterre CLXXXII. Bataille dans laquelle le duc de Sommer set est tué. CLXXXIII. Lettre du pape Callixte au roi de France. CLXXXIV. Démêlez entre Sigismond d'Autriche, & le cardinal de Cusa. CLXXXV. Réconciliation entre le duc de Milan & Alphonfe. CLXXXVI. Division entre Jean roi de Navarre & son fils. CLXXXVII. Le parlement de Paris prive l'évêque de Nantes de son évêché.

Fin des Sommaires du Tome Vingt-deuxième.

HISTOIRE



## HIS TO'IR E ECCLESIASTIQUE.

LIVRE CENT-SIXIEME.



ES deux principaux motifs de la convo- An. 1431. cation du concile de Basle, furent la réunion de l'église Orientale, & des autres

peuples que l'erreur avoit séparez de la communion de Rome, & la réformation générale de toute l'église, tant dans son chef, que dans ses mem-· bres. Cette réformation devoit se faire dans le concile de Constance; mais pour plusieurs obstacles que nous avons rapportez ailleurs, elle fut remife au premier concile général qui se tiendroit. Ce premier concile sut celui de Sienne dont on a parlé; mais les troubles ex-Tome XXII.

#### HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

citez par certains factieux, la firent encore échouer, & il fallut attendre un autre concile, qui fut celui de Basle, qu'on peut regarder comme une suite du concile de Constance, dont il n'a fait qu'exécuter tous les decrets.

ble pour ce

hiftor cone. Bafil. tom. x111.

pett. En. Sylv.

dictin dans le diocese d'Autun, y étoit arrivé dès le quatrième de Mars, dans le dessein d'assister au concile: & après avoir attendu quelque tems, voyant que ceux qui y avoient été convoquez ne s'y rendoient point, il assembla les chanoines & le clergé avec plusieurs autres, & leur representa: Qu il y avoit plus de sept ans que le concile de Sienne étoit fini; que ce concile avoit ordonné que l'on s'assembleroit à Basse dans le terme marqué par le concile de Constance; que ce terme étoit expiré, & que néanmoins les prélats qui avoient tous promis de s'y rendre, n'étoient point encore venus. Il ajoûta : qu'à leur defaut il étoit prêt de commencer le concile avec ceux qui étoient presens, & il protesta qu'il ne tenoit point à lui que les décrets. des sacrez conciles ne fussent exécutez. On loua ses bonnes intentions; mais il n'étoit pas prudent de les-fuivre. Les députez de l'université de Paris arriverent. dans le même mois, & l'on écrivit à l'empereur Sigismond & aux princes d'Allemagne de se presser d'envoyer leurs Ambassadeurs.

La ville de Basle sut donc choisie par un consentement universel. Alexandre de Vezelay, abbé Bene-

апи. п. 13.

Spond ad hune

Jean Polmar & Jean de Raguse, que le cardinal Julien avoit nommez, comme on l'a dit plus haut, pour présider en sa place au concile, arriverent aussi à Basle le dix-neuviéme de May, & le même jour ils s'assemblerent avec Jean évêque de Basse & déterminerent l'ouverture du concile pour le vingt-troisiéme

#### LIVRE CENT-SIXIEME.

du même mois. Mais comme il ne se trouva alors que fort peu de prélats, on se contenta de tenir quelques AN.1431. congrégations jusqu'au mois de Décembre. On vouloit aussi donner le tems au cardinal Julien d'arriver, parce qu'il avoit promis de s'y rendre, & il arriva en effet dans le mois d'Octobre. Son premier soin après son en-Arrivée du cartrée à Basse sur d'écrire aux Bohémiens des lettres fort pressantes & pleines de témoignages d'amitié, pour les inviter à envoyer leurs députez au concile; & il offrie de leur donner des saufs conduits aussi étendus qu'ils les désireroient, & dans les termes dans lesquels ils voudroient qu'ils fussent exprimez. L'empereur leur supriment xxIs. avoit aussi écrit en termes capables de les gagner. Ces let- 6 ,00

tres produisirent leur effet dans la suite.

Cependant le pape Eugene, informé, qu'il y avoit très-peu de prelats à Basle, & qu'il n'y avoit aucune su- Le pape Eugene rete pour eux à cause de la guerre qui étoit entre les ducs à vouloir difde Bourgogne & d'Autriche, sollicité d'ailleurs par les le de Balle. Grecs, à tenir un concile pour l'union des églises Grecque & Latine, suivant l'accord fait avec Martin V. conçut le dessein de dissoudre le concile de Basse, ou du moins de le transferer dans une autre ville plus à portée des Grecs; ne croyant pas qu'il fût à propos pour le bien de la religion, de tenir deux concilés en même tems; & jugeant qu'il étoit mieux d'en indiquer un seul, à Boulogne en Italie, dans un an & demi, & un autre dans dix ans, suivant le decret du concile de Constance. Il en écrivit même au cardinal Julien, de l'avis de dix cardinaux qui étoient auprès de lui, mais cette proposition ne sut pas favorablement reçue. On lui répondit qu'il étoit plus convenable, que le concile fût tenu à Basse, que dans toute autre ville, étant plus à portée dans celle-ci de réformer les mœurs des

#### HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

Allemans, & qu'on le prioit de faire une nouvelle convo-An. 143 1. cation de prélats. Eugene reçut mal cette réponse : parce qu'il avoit déja résolu d'empêcher absolument la tenue de ce concile, où il sçavoit bien qu'on devoit y traiter des matieres qui choquoient son autorité.

Mais le cardinal Julien qui pénetroit dans l'intention du pape, usa de l'autorité qu'il lui avoit donnée lui-même, & qui le rendoit maître de cette affaire. Ainsi ayant tenu une congrégation générale le vendredi septiéme de Décembre, il indiqua la premiere fession du concile au vendredi suivant, quatorziéme du même mois. Ce qui l'autorisoit encore à agir avec tant d'ardeur, c'est que la raison du petit nombre de prélats qu'Eugene avoit apporté pour dissoudre le concile de Basle & le transferer ailleurs ne subsistoit plus. On y voyoit arriver tous les jours un grand nombre d'évêques, de cardinaux, d'abbez; & des ambassadeurs de rois & de princes. Les chemins aussi étoient libres, & l'on pouvoit venir à Basse sans rien craindre. D'ailleurs le cardinal Julien étoit persuadé, que la tenue du concile à Basle étoit absolument nécessaire pour les affaires d'Allemagne & de Bohême, & qu'on ne pouvoit honnêtement le remettre, ni dans un autre tems, ni dans un autre lieu, sans se faire tort, & sans fournir un sujet de plainte aux princes & aux prélats. Ayant donc indiqué la session pour le quatorziéme de Décembre, il en donna aussi-tôt avis à Sigismond. Ce prince reçut cette nouvelle à Milan; d'où il répondit l'onziéme du même mois à la lettre du cardinal & au concile. Il approuva leur zele, loua beaucoup leur intention, & les exhorta d'y perseverer avec courage & de retrancher tous ceux qui voudroient ou dissoudre, ou differen le concile. Il consideroit cette dissolution comme d'une

LIVRE CENT-SIXIEME.

très-dangereuse conséquence pour le bien de l'église. Il écrivit aussi au pape, pour le dissuader de sa résolution, & l'exhorta à accorder plûtôt sa protection au concile,

qu'à penser à le rompre.

La premiere session fut donc tenue le quatorziéme de Décembre dans l'église cathédrale de Basse. La messe y fut cél-brée par Philibert, évêque de Coûtances en Nor-de Balle. mandie; & après les prieres ordinaires dans ces occasions, le cardinal Julien en qualité de président du concile, fit un discours sur ces paroles du prophete Isaïe, ch. 52. v. 11. Purifiez-vous, vous qui portez les vases du Seigneur. Il exhorta les peres à mener une vie pure & sans tache, à avoir une charité fincere les uns pour les autres, & à pourvoir an besoin de toute l'église, comme il convient à ceux qui en sont les chefs & les ministres. Après le discours l'évêque de Coûtances monta sur un trône assez élevé, & lut les reglemens suivans, à voix haute & intelligible, pour être entendu de tout le monde, en présence de l'ambassadeur du roi des Romains, de celui du duc de Savoye, & des autres personnes de distinction.

Le premier de ces reglemens étoit un décret de la trente neuvième session du concile de Constance, touchant la célebration des conciles, où il étoit ordonné, 1.419. 6 462. qu'il se tiendroit un concile général cinq ans après celui de Constance, un troisième, sept ans après la fin du second; & à l'avenir qu'il s'en tiendroit toujours un de dix ans en dix ans, dans les lieux que le pape indiquezoit à la fin de chaque concile, du consentement & avec l'approbation du concile même. Après cette lecture, on publia le décret qui assignoit la ville de Basle, pour le lieu du concile, avec la bulle de Martin V. à ce sujet. Ensuite on proposa six motifs, qui furent com- 6462

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

me le but & la fin de tout le concile. Le premier, d'ex-An. 1431. tirper les hérésies. Le second, de réunir tout le peuple Chrétien à l'église Catholique. Le troisième, de les instruire dans les veritez de la foi. Le quatriéme, d'appaifer les guerres entre les princes Chrétiens. Le cinquieme, de réformer l'église dans son chef, & dans ses membres. Le sixième, de rétablir, autant qu'il seroit possible, l'ancienne discipline de l'église. Et parce que tous ces motifs se réduisoient à ce dessein capital, de réformer l'église, les peres prirent toutes les mesures & toutes les précautions nécessaires, pour l'exécuter surement, & pour prévenir tous les obstacles qu'on auroit pu y apporter. Enfin on renouvella les décrets publiez dans le concile de Constance, contre ceux qui troubleroient le concile, & qui par des intrigues secretes, ou par une violence ouverte & déclarées, en empêcheroient le progrès; contre ceux qui feroient insulte aux membres du concile, & contre ceux qui s'en retireroient, sans avoir auparavant fait part des raisons qui les portoient à le quitter.

Une preuve de la sagesse & de la prudence des peres de ce concile, fut, le soin & l'exactitude qu'ils apporterent dans la décision des matieres contestées. Ils ordonnerent d'abord, que tous les évêques qui venoient au concile, seroient distribuez en quatre classes égales, & que chaque classe seroit composée de cardinaux, patriarches, archevêques, évêques, abbez, curez & docteurs, tant séculiers que réguliers, en théologie & en droit canon de quelque nation ou province qu'ils fussent. Afin que le nombre de ceux qui composoient ces classes sut égal, on choisissoit tous les mois quatre personnes, c'està-dire, un de chaque classe, qui distribuoient également ceux qui venoient de nouveau. Chacune de ces classes

AN. 1431.

se choisissoit un président, un syndic, un notaire, & d'autres officiers. Ils s'assembloient regulierement trois jours de la semaine, le lundi, le mercredi & le vendredi. Toutes les classes, ou, pour user des termes du concile, toutes les députations avoient la liberté de conferer ensemble ou separement, sur les questions qu'il falloit examiner : & celui qui avoit dessein de proposer quelque chose, étoit obligé d'en instruire auparavant le président & le syndic de sa députation, qui en avertissoient leurs confreres. Si une députation étoit d'accord fur quelque point, on avoit coutume de choisir le plus capable de cette députation, qui en rapportoit la conclution aux trois autres, avec toutes les raisons sur lesquelles elle étoit appuyée, afin qu'elles pussent aussi dire leur sentiment. Que s'il arrivoit que quelqu'une des classes ou députations, fût partagée en deux partis, quand même le nombre des suffrages de l'un des deux auroit excédé l'autre, & on choisissoit néanmoins un habile honime des deux partis, & on l'envoyoit aux trois autres députations, pour y proposer les sentimens, & les raisons qu'on avoit de les soutenir. Si les trois députations étoient d'accord, & que la quatriéme y trouvât encore quelque difficulté confidérable, on rapportoit la question à ces trois classes, pour y être encore examinée; & si quelque particulier se déclaroit incapable de dire son sentiment sur le champ, on lui donnoit du tems, pour confulter ses livres, & chercher la verité. Enfin on choisissoit tous les mois trois personnes intelligentes de chaque classe, qui s'assembloient toutes les femaines dans les jours vaçans, c'est-à-dire, dans les jours aufquels les classes ne s'assembloient pas. douze personnes convenoient ensemble, sur les délibée rations des quatre classes, elles en faisoient leur rap-

#### 8 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN. 1431.

port au président du concile, qui indiquoit l'assemblée générale, pour y dresser la conclusion synodale dans une session publique.

Cone gener. in

Cette assemblée générale étoit composée des quatre nations, qui se trouvoient dans le chapitre de l'église cathédrale de la ville de Basse en Suisse, & là il étoit libre à chacun de proposer ce qu'il vouloit, sur la question qui avoit été examinée, & sur laquelle on devoit conclure. Après quoi , la session publique se tenoit dans l'église cathédrale. On dressoit la conclusion, & on l'inseroit dans les actes du concile. Voilà l'ordre qui fut gardé par les peres du concile de Basle, dans les matieres contestées. La raison de cette maniere d'agir du concile fur pour empêcher les brigues de la nation d'Italie, qui a beaucoup plus d'évêques que les autres, & qui par leur grand nombre auroit pû retarder, ou empêcher la reforme de l'églife. On a vû que ce même ordre avoit été gardé, vingt-quatre ans auparavant, dans le concile de Constance. Les siécles qui ont suivi . & ceux qui ont précedé ce concile, ne nous fournissent point d'exemple d'une plus grande exactitude, ni d'une plus grande liberté.

Pour empêcher les contestations qui pouvoient s'élever sur empêcher les contestations que celui qu'on auroit dans le conteile, & que les qualitez qu'on y prendroit, ne pourroient servir de titre d'un droit acquis, ni préjudicier à personne. Ensin on accorda à ceux qui assistant au concile, le droit de percevoir les fruits de leurs bénésices, quoiqu'absens; & on nomma les officiers. Les notaires surgnt Luc de Visso, secretaire du cardinal Julien, & Rodulse du diocese de Geneve, ausquels on joignit Henri Nithart, docteur en droit canon, & Louis Paris licentié, pour avoir inspection fur les actes qu'on écriroit. On nomma pour promoteurs, Nicolas Ami, licentié en théologie, avec Henri Anester, licentié en droit canon : & Henri Stater, doyen d'Utrecht, avec Saudere de Marthusen, furent choisis pour regler les places dans le concile. Le président y assistoit en habits pontificaux, & étoit placé dans la chaire épiscopale près de l'autel, le visage tourné vers les peres du concile, qui étoient assis en habits pontificaux, dans des siéges des deux côtez du chœur. Les ambassadeurs des princes étoient dans le milieu fur des bancs, le visage tourné vers le président ; & derriere eux, les généraux d'ordre, les docteurs, & les autres ecclesiastiques. Les prieres ordinaires étant finies, un ou deux prélats montoient au jubé, lisoient les decrets, & demandoient si on les approuvoit : le président du concile & ceux de chaque députation répondoient qu'oui ; & ainsi finissoit la session.

Tout le tems qui s'écoula jusqu'à la prochaine sesfion, qui se tint l'année suivante, sut employé en disférentes congrégations, où l'on pensa aux moyens d'empêcher le pape Eugene de dissoudre le concile, tavi comme il avoit résolu de le faire. Ce fut pour s'opposer à ce dessein, que les prélats de l'église de France, s'étoient assemblez à Bourges, par l'autorité du roi, & qu'ils firent le vingt-sixième de Février quelques réglemens ou chapitres, sous le nom d'Avis, dans lesquels ils remontroient que le concile étoit légitimement convoqué, & devoit s'assembler à Basle, & qu'il ne devoit point être transferé ailleurs, & prioient le roi très-Chrétien d'envoyer ses ambassadeurs au pape, afin de l'engager, eu égard aux besoins de l'église, & au bien général de la religion Chrétienne, à continuer le concile de Basse, & par la fermer la bouche aux ennemis Tome XXII.

VII. Affemblée de Rourges. Jian Chartier, biftoire deCharles VII.

Concil.gener. Labbe, append. I. tom. x11. p. HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

de la foi, & de sa sainteté. Ils supplioient aussi le roi Charles VII. d'écrire à Sigismond, roi des Romains, & aux ducs de Savoie & de Milan, afin qu'ils tinssent la main à ce concile, & qu'ils eussent soin de rendre les chemins libres, particulierement du côté de Rome. Amedée archevêque de Lyon, & depuis cardinal, fut choisi dans cette assemblée de Bourges, pour aller trouver le pape, de la part du roi & du clergé. Le roi fut aussi prié d'envoyer ses ambassadeurs au concile, & de permettre aux prélats de son royaume de s'y rendre : ce qui leur fut accordé, avec la quatriéme partie des dixmes, pour leur dépense.

Les peres du concile, pour empêcher que les bruits An. 1432. qu'on répandoit de la prochaine dissolution du concile par le pape, ne détournassent les autres prélats de velaires des peres nir à Basle, écrivirent à tous les Fideles le vingt-uniéau continuation, me de Janvier de cette année, qu'ils avoient unanimement résolu & arrêté de continuer le concile, légitimement convoqué & commencé, & qu'ils ne quitteroient point la ville, qu'il ne fut entierement fini : ils exhortent un chacun de les assister, & ordonnent aux prélats, sur les peines de droit, de s'y rendre promptement. Ils écrivirent aussi aux rois & aux princes, pour les prier d'y tenir la main, & d'y envoyer eux-mêmes leurs prélats. La copie des lettres écrites au roi de Pologne se trouve dans l'addition des actes du concile. Concil tom. xII. Après toutes ces mesures, on se prépara à tenir la secon-

Pag 832.

de fession. Elle se tint le quinzième de Février de cette année 1432. & le premier decret qu'on y fit , fut pour établir l'autorité du concile, & empêcher le pape Eugene de le dissoudre, ou de le transferer. C'est pour cela que les deux decrets du concile de Constance, de la quatriéme

& cinquiéme session, y furent confirmez. Par le premier, il est déclaré, que le synode assemblé au nom du AN.1432. Saint-Esprit, qui compose le concile général & represente l'église militante, a son pouvoir immediatement 477. de Jesus - Christ, & que toute personne, de quelque état & dignité qu'elle soit, même le pape, est obligé de lui obeir, dans ce qui regarde la foi, l'extirpation du schisme, & la réforme générale de l'église dans son chef & dans ses membres. Dans le second, le concile déclare que tous ceux de quelque dignité & condition qu'ils soient, & le pape même, refusant d'obéir aux ordonnances & aux decrets de ce concile général, & de tout autre, feront mis en penitence & punis. En consequence de ces decrets, & de celui qui ordonne la tenuc des conciles généraux, le concile de Basse déclare, qu'il n'a pû, qu'il ne peut, & ne pourra être dissous, transferé ou prorogé, par qui que ce soit, même par le pape, sans le consentement & la déliberation dudit concile. On déclara nul tout ce que le pape ou tout autre feroit, pour donner atteinte à sa tenuë, & pour appeller ailleurs ceux qui y assistoient ou qui devoient y assister. On défendit à ceux qui y étoient incorporez, d'en sortir pour quelque cause que ce sut, sans son confentement : & on déclara que toutes les censures & interdits, ou suspenses portées par le pape, contre les suppots du concile, seroient nulles, & n'obligeroient en aucune maniere.

La raison qui obligea les peres à prendre toutes ces précautions, fut la nouvelle certaine qu'on reçut, que le pape Eugene avoit donné un decret, pour la dissolution du concile. Ce pape ayant appris que toutes les nations, animées d'un saint zele pour la réforme de l'église, se rendoient en soule à Basle, & que le nombre

AN. 142

X. Le pape écrie au cardinal Julien, de diffou, dre le concile.

Labbe, concil. tom. x11. pag.

des prélats & des docteurs étoir plus que suffissant pour composer le concile, ne pensa plus qu'à arrêter ce zele qui l'incommodoit. Dans cette vûë il envoya l'archez véque de Tarente & l'évêque de Colosse au cardinal Julien, pour l'exhorter à chercher les moyens de rompre le concile, ou de le suspendre. Son prétexte étoir, que l'union des Grees avec les Latins commencée dans le concile de Sienne, ne pouvoir point se traiter à Basse, si les Grees n'y étoient presens; & qu'ils ne pouvoient s'y trouver, qu'après un tems considerable, à caus de leur grand éloignement; il croyoit ces raissons sussens pour rompre le concile, & le transferer à Boulogne en Italie; à quoi il ajostroit, que cette ville lui seroit aussi plus commode, & qu'alors il pourroit assister au concile & y présider.

Comme le veritable dessein du pape ne tendoit qu'à empêcher la réforme de l'églife, les peres voulant pourvoir à la sûreté du concile, renouvellerent les deux decrets de Constance, déja rapportez, & ordonnerent que le pape ne pourroit rompre le concile, ni le transferer ailleurs. Ce qui montre que ces deux decrets avoient, au tems du concile de Basse, la même autorité & la même force qu'ils avoient euë, pendant le schisme qui donna occasion au concile de Constance ; puisqu'ils ont été confirmez à Basse, & que le concile ordonna qu'ils fussent inserez dans ses actes, après l'extinction du schisme. Il n'est donc pas vrai, comme le prétendent quelques Auteurs, que ces deux decrets, n'ont été approuvez, que par le parti de Jean XXIII. durant le fchisme seulement, lorsqu'on doutoit encore du chef légitime de l'église, puisqu'Eugene étoit alors reconnu universellement pour pape.

Ces précautions prifes par les peres du concile, ne

parurent pas suffisantes au cardinal Julien, qui se crut obligé d'écrire au pape, pour lui remontrer avec une AN. 1432. liberté entière, accompagnée toutefois du profond respect qu'il lui devoit, combien il étoit éloigné de vouloir dissoudre le concile, envisageant cette dissolution comme la ruine & la perre de l'église. Æneas Sylvius a rap- \*En. Sylv. in porté les deux lettres de ce cardinal, qui sont d'un style Fascie rerem, vraiment apostolique, plein de force, & d'une liberté que. chrétienne, qui regne par tout. " Je vous parle, trèsfaint pere, dit-il, avec beaucoup de confiance, & je" Premiere letn'épargnerai pas même les expressions fortes, parce" Julien au pape. que j'ai appris de saint Bernard, que la véritable ami- " tié souffre quelquesois des reproches, & jamais de flat-" terie : que si j'agissois autrement y je me rendrois cou-" pable de sacrilege & d'infidelité, devant Dieu & de-" vant les hommes. ,, Voici les raisons qu'allegue ce cardinal, pour engager le pape à ne point dissoudre le concile.

I. Parce que les Bohémiens y avoient déja été appellez, pour y traiter des moyens d'unir les Grecs avec les Latins: ils avoient reçu les lettres presentées par les députez du concile, ils avoient répondu qu'ils étoient prêts d'y venir, pourvû qu'on déliberât sur les quatre articles, aufquels ils réduisoient tous leurs differens avec les Catholiques ; & qu'on rapportera plus bas. " Or si l'on dissout le concile, disoit le car-" dinal, que diront les Hérétiques ? L'église ne recon-" noîtra - t'elle pas sa désaite, puisqu'elle n'a pas osé " attendre ceux qu'elle avoit convoquez? Par notre fui-" te nous approuverons leurs erreurs, & nous paroî-" trons condamner la vérité & la justice, qui sont de no- ". re côté. "

II. Tous les fideles se scandaliseront de la dissolu-

tion du concile, & ils auront lieu de croire que notre AN. 1432. doctrine est fausse, puisque nous n'osons pas la défendre contre les erreurs des Bohémiens. Après cela il exhorte le pape Eugene à se désister de son dessein, par la considération de son propre interêt, puisque les Bo-· hémiens, disoit-il, n'ont pas seulement répandu dans toute l'Allemagne, des erreurs contre la foi de l'église universelle, mais même contre l'autorité & contre l'honneur du saint siege en particulier.

III. Tout le monde sçait que le concile de Basse a été. assemblé, principalement pour extirper l'heresie des Bohémiens. " Quelle confusion, & quel scandale, dit en-, core le même cardinal, ne sera ce pas dans l'église, si , le concile se termine, sans avoir rien fait ? Tout l'u-", nivers, qui aura été trompé par une fausse attente d'u-, ne entière réforme de l'église , n'aura-t'il pas sujet de ", croire que le clergé est incorrigible, & qu'il veut per-"fister dans ses desordres? N'armera-t'il pas tous les "Hérétiques contre nous, comme contre des gens qui "fe mocquent de Dieu & des hommes : Ne s'en pren-, dra-t'il pas à l'évêque de Rome même, qui rendra un , compte exact de la perte des ames , dont il aura été ,, coupable ? Enfin quel honneur pour la cour de Rome "de troubler un concile assemblé pour la réforme ? "N'est-il pas vrai que toute la haine, & toute la honte ,, retomberont sur celui qui aura été la cause de tous ces . "maux?

" IV. On a publié par tout que le concile de Basle " étoit assemblé pour réunir les princes Chrétiens, prin-" cipalement pour accorder le roi de France & celui "d'Angleterre, qui sont en guerre depuis long-tems. "Ils ont été invitez de venir au concile ; ne sera-ce pas "les tromper, si on le dissout? Il n'y aura donc plus

, de bonne foi parmi les hommes ; on ne pourra plus "faire fonds sur aucune parole donnée, & l'on ne se An. 1432. "fiera plus à personne. Ajoûtez, saint pere, continuë ,, le cardinal , que toute la noblesse d'Allemagne s'est of-"ferte à faire marcher une armée très-puillante, l'été "prochain, contre les Bohémiens, pourvû qu'on leur "fournisse trente mille écus d'or. J'en ai écrit quatre "fois à votre sainteté, sans aucune réponse : enfin je leur ,, ai promis cette somme de la part du concile , & je les "ai exhorté à l'exécution d'un dessein si louable, pour "lequel il faudroit vendre & croix & calices, afin de "de fournir aussi-tôt cette somme, sans excuse & sans "délai. Si la dissolution du concile se permet, que de-, viendra ma promesse ? N'est-ce pas commettre tou-"te l'église avec les Hérétiques, qui ne manqueront " pas de se prévaloir de nos détours & de nos fourbe-"ries? N'est - ce pas donner l'épouvante au Catholi-, ques , & les forcer à prendre parti avec les Héréti-"ques? N'est - ce pas enfin irriter toute la noblesse & "toute la milice d'Allemagne, qui se voyant trompée, "s'élevera contre le clergé, & décrira par tout son ava-,, rice ? Toute la faute, dit ce cardinal au pape, retom-"bera sur vous, puisque vous n'avez pas répondu à "mes lettres, par lesquelles je vous priois d'envoyer du "fecours à cette milice : mais encore vous m'ordonnez "de rompre le concile, duquel seul, j'ai lieu d'esperer "ce que vous m'avez refusé; la foi & le salut des a-"mes, doit être préferé au temporel & au patrimoine " de l'église. Et quand il seroit certain que vous dussiez ., perdre Rome, & tout l'état ecclesiaftique, vous se-", riez obligé de secourir les ames pour lesquelles Jesus-"Christ est mort, plûtôt que vos forteresses, & les murs ,, de vos villes.

Enfin, le cardinal Julien assure le pape Eugene dans la même lettre, qu'encore que peut-être la celébration du concile ne dût point procurer tous les biens qu'on en esperoit, qu'on diroit néanmoins qu'ils seroient arrivez, s'il n'eût point été dissous. Il refute ensuite les raisons du pape pour la dissolution, & se plaint des variations, & des paroles équivoques de ceux qui lui en avoient apporté les lettres. Il insiste plus fortement sur le danger évident du schisme, assurant sa sainteté, que les peres du concile étoient fermes dans la réfolution de le continuer, lui exposant les raisons qu'on avoit euës d'improuver la bulle, dont il avoit chargé l'archeyêque de Tarente, pour rompre le concile. L'examen de cette bulle fut fait par des personnes habiles & intelligentes, aufquelles ce cardinal la lut, pour tâcher de justifier le pape, & de colorer son procede sous quelque prétexte spécieux. Voici les raisons ou plûtôt les prétextes qu'Eugene alleguoit dans sa bulle, pour engager les peres du concile à se retirer.

Bulle du pape I ugene , pour rompre le con-

Labbe , concil. 2011. XII. P. 9370 I. Les perfecutions & les violences, que quelques citoyens de la ville de Bafle, infectez de l'erreur des Bohémiens, exerçoient contre le clergé. Cette raifon fut déclarée fuufle, parce qu'on avoir des preuves certaines, que les citoyens de la ville de Bafle étoient trèsbons Catholiques, & bien intentionnez pour le clergé. II. Les guerres continuelles entre les dues de Bourgne & d'Autriche, qui ôtoient, difoit il, la liberté des chemins; mais on répondit, qu'il y avoit une tréve entre ces princes, & que perfonne ne s'étoit encore plaint d'avoir couru quelque danger fur le chemin de Bafle. III. Son troiféme précexte étoit l'union des Gress avec les Latins, qui ne permettoit pas, felon lui, de précipirer le Concile. Cette raifon fut déclarée non-

An.1431

recevable, & même ridicule; parce que, disoit-on, il ne falloit pas permettre que l'Allemagne, dont la foi étoit alors bien établie, tombat dans l'héresie des Bohémiens, pour un sujet aussi incertain, qu'étoit la réunion des Grecs avec les Latins, qui se défaisoit aussi souvent qu'elle se traitoit. Il y a trois cens ans, disoient les peres, qu'on nous rebat les oreilles de cette chanson, & qu'on la renouvelle chaque année. IV. Il disoit qu'il vouloit affister lui-même au concile, d'où il concluoit, qu'il fallo t l'assembler en Italie. Mais cette raison fut jugée aussi frivole que les autres; parce qu'on ne croyoit pas qu'eu égard au danger, dont la foi & tout l'état ecclésiastique étoient menacez, le pape dût rompre le concile de Basse, par la raison, qu'il ne pouvoit y assister en personne, puisque son légat y étoit present. Telles étoient les raisons qu'Eugene apportoit dans sa bulle, & aux réponses qu'on y fit, on voit bien que son autorité tomboit d'elle-même.

Aussi le cardinal Julien, sans s'arrêter à cette bulle, écrivit au pape Eugene une seconde lettre, plus vive encore & plus pressante que la premiere: Il lui reprefente d'abord la joye que les Bohémiens ont témoigné, lorsqu'ils ont oui parler de la paix , & la disposition où ils étoient de venir au concile, pourvû qu'on leur donnat un sauf-conduit. Il lui montre ensuite l'avantage que recevroit sa réputation, si, quittant l'Italie, & le soin des biens temporels de l'église, dont il pouvoit commettre l'administration à des vicaires, il se rendoit au concile; " parce que, dit-il, le veritable patrimoine de l'église, c'est de gagner des ames à Dieu : l'é-" glisen'est pas un assemblage de pierres & de murs : Je-" sus-Christ ne vous à pas établi pour garder des villes " & des places fortifiées, mais pour être le pasteur des" Tome XXII.

XIII. Seconde lettre du cardinal Julien au pape Eugene.

En. Silvias Fafcic. ver. exp. Enter ejus An. 1555.

"ames. Ce qui vous est donc nécessaire, & ce qui sera " plus agréable à Jesus-Christ, c'est que vous fassiez , en personne ce qui regarde son interêt ; & que le reste " soit laissé à des substituts. " Il lui rappelle ensuite ce qui venoit de se passer en France, sur le bruit qui s'étoit répandu, qu'il vouloit dissoudre le concile; il lui répresente comme les prélats de ce royaume allarmez de cette nouvelle, s'étoient assemblez à Bourges, par ordre du roi, le vingt-sixième de Février 1431. & que cette assemblée avoit déclaré que le concile de Baile étoit légitime, & qu'il étoit nécessaire de le continuer en ce lieu sans interruption. C'étoit l'archevêque de Lyon qui avoit mandé cette résolution au concile & au cardinal, avec les motifs qui avoient porté l'église Gallicane à cette conclusion; & le cardinal dit au pape Eugene, qu'il ne doutoit point qu'on ne lui eût déja envoyé une copie de ces motifs. Louis du Marets, évêque de Lauzanne, en avoit aussi reçu une copie d'un évêque, qui avoit été à l'assemblée de Bourges, & l'on croit que cet évêque est le même archevêque de Lyon. Quel qu'il soit, il montre dans sa lettre un grand devouement au concile de Basle : néanmoins il demande qu'on traite Eugene avec beaucoup de douceur, parce que c'étoit un pontife recommandable, & qu'il étoit d'ailleurs difficile de blesser le chef, & que les membres

Enbbe , conc. general. tom. ×11. p. 978. &

3432+ R. f.

n'en ressentissent point de mal.

Les motifs principaux qui avoient animé l'assemblée de Bourges à parler si fortement en saveur du concile de Basse, étoient, s. Le grand progrès que l'hérésie des Bohémiens avoit déja fait dans toute l'Allemagne. 2. L'importance de reformer le clergé d'Allemagne, qui étoit plongé depuis long-tems, dans une corruption universelle. 3. La facilité qu'on auroit de convertir les

Bohémiens, s'ils se rendoient au concile, ou de les reprimer, si resusant d'y venir, on se liguoir d'abord contre eux, & que toute l'église pris la désense de la verité contre leurs erreurs. 4. Le quatriéme motif, que si après les avoir invitez avec tant d'instance, devenir au concile, ils resusante de s'y endre, on leursoit du moins par-làtout sujet de se plaindre des Catholiques, & de dire, qu'on les avoit condamnez, sans avoir voulu les entendre.

Le cardinal Julien sçut donc se servir à propos du zele de l'église de France, contre le pape Eugene, pour défendre le concile de Basse contre lui. Les reproches qu'il lui fait dans sa lettre au sujet des efforts qu'il faisoit pour le rompre, malgré les oppositions de tant d'illustres prélats, sont vifs, mais justes. "N'est ce pas, " lui dit-il, resister à la volonté de Dieu? Pourquoi " fcandalifez-vous ainfi l'églife? Pourquoi irritez-vous" ainsi le peuple Chrétien? " Il tâche de le détromper de l'erreur dont on l'avoit flatté, que le concile de Basse n'étoit point légitime; ce qui savorisoit sort le dessein qu'il avoit de le rompre. La raison que ce cardinal apporte, est, qu'on ne peut douter de l'autorité du concile de Basle, qu'on ne conteste en même tems celle du concile de Constance; parce que l'un de ces deux conciles dépend de l'autre, comme l'effet dépend de sa cause. Or jusqu'ici personne n'a revoqué en doute l'autorité du concile de Constance; autrement la dépofition du pape Jean XXIII. ne seroit pas canonique; & si elle ne l'est pas, il s'ensuivra que l'élection du pape Martin V. & d'Eugene IV. n'est pas légitime, puisqu'elle a été faite du vivant de Jean XXIII! Eugene IV. dont l'élection a été faite par les cardinaux que Martin V. avoit créez, ne sera pas aussi pape légitime.

AN.1432.

"Il n'y a donc personne, concluoit le cardinal, qui "ait plus d'interêt de soutenir l'autorité du concile "de Constance, que votre sainteté; parce que, si el-"le est contestable, vous manquerez de preuves, pour montrer la validité de votre élection. , Enfin il lui dit, qu'il n'a pas le pouvoir de dissoudre le concile, parce que le concile de Constance a décidé, dit-il, que le pape même étoit obligé d'obéir aux décrets d'un concile général dans les choies qui regardent la foi, l'extinction d'un schisme, & la réformation de l'église dans fon chef & dans fes membres : or, ajoute-t-il, le pouvoir de condamner, & de punir les rebelles, est un signe évident de superiorité; être obligé au contraire d'obéir, est une marque claire d'inferiorité: donc, par une consequence nécessaire, le concile est superieur au pape dans ces trois cas, & le pape est obligé de s'y foumettre dans ces mêmes cas. Jean XXIII. a été déposé pour un de ces cas, à cause du déreglement de ses mœurs. Benoît XIII. a été déposé pour éteindre le schisme. Or s'il est vrai que le pape soit inferieur au concile en cestrois cas comment pourroit-il rompre, de son autorité privée, un concile qui aura été assemblé, ou pour l'établissement de la foi, ou pour l'extinction du schisme, ou pour la réforme de l'église, comme l'ont été les conciles de Constance, de Sienne & de Basle? Cependant le pape Martin V.a approuvé ce decret du concile de Constance; Eugene l'a aussi reçu : donc il n'a pûen ordonner la dissolution. Voilà à quoi se réduit le raisonnement du cardinal Julien, qui auroit tenu un autre langage au pape, s'il eût eu plus d'égard au rang qu'il avoit parmi les cardinaux, qu'à la verité. Il prie le pape d'excuser la liberté qu'il se donnoit de lui parder ainsi, & il l'assure qu'elle ne procedoit que d'une

AN. 1432.

sincerité vraiment chrétienne, & d'une intention pure & droite. Après ces excuses il conclut ainsi. " Je l'ai dit souvent, je le disencore, & je le proteste devant " Dieu & devant les hommes, que si votre sainteté " ne change pas de conseil & de dessein, elle sera cause " d'un schisme & d'une infinité de maux, qui affligeront " l'église. "

du pape Eugene

Labbe, tom. XIII

Les peres du concile entrerent dans les vûës du cardinal Julien, & seconderent avec plaisir ses bonnes intentions, comme il paroît par la réponse synodale qu'ils firent aux légats du pape Eugene, dans laquelle, après avoir déclaré que la dissolution du concile de Basse scandaliseroit toute l'église, & après avoir prié le P. 671. souverain pontife, de ne point attrister le Saint-Esprit, mais plûtôt de se joindre, comme un bon pere, à l'église Catholique, que le concile représentoit; ils répondent aux raisons que les légats avoient alleguées, pour persuader la dissolution: & comme elles se réduisoient toutes à établir l'autorité du pape sur le concile, les peres de Basse s'attachent à relever l'autorité du concile sur le pape. Voici le principe qu'ils établissent d'abord: que, quoiqu'ils reconnoissent le pape comme chef de l'église, il est néanmoins obligé d'obéir aux conciles généraux, légitimement établis & assemblez, dans les choses qui regardent la foi, l'extinction du schisme, & la réforme de l'église , suivant le decret du concile de Constance. Ce principe posé, voici quelles sont leurs preuves.

I. Personne ne peut contester l'autorité de l'église, & que tout ce qu'elle reçoit ne doive être également reçu par tous les Fideles, comme l'enseigne si souvent faint Augustin: Je ne croirois point, dit-il, à l'évangile, si je n'y étoisengagé par l'autorité de l'église. Qu'elle soit infail.

Ciii



An. 143 2.

lible, & exemte d'erreur, ce' sont des principes certains. Or cette infaillibilité ne convient qu'à l'église seule, par un privilege spécial, qui n'a pas été accordé aux anges, puisqu'ils ont peché; ni à nos premiers peres, qui ont été prévaricateurs; ni aux papes mêmes, puisqu'il y en a qui ont erré dans la foi. Il n'y a donc que l'église qui puisse faire des loix qui obligent universellement tous les sideles.

Cone. Labbe ,

II. Les conciles genéraux font d'une autorité égale à celle de l'églife. Le concile de Conflance a décidé expressement, qu'un concile général, légitimement affemblé, represente l'église Catholique, & cient sa puissance immédiatement de Jesus-Christ; & Martin V. a dit dans une de ses lettres, que ce qui a été dit dans le concile de Constance, de l'autorité de l'église, doit être appliqué au concile général qui la représente; parce qu'autement la représentation ne seroit pas fidelle, si le concile qui représente, n'avoit pas la même autorité, que l'église qui est représente. D'où il suit que les conciles généraux soit infailibles, pussqu'ils sont l'église même. Quand les autres preuves manqueroient, ajoute-t-on, celle-ci seule suffiroit pour établir l'autorité des conciles généraux soit pus l'autorité des conciles généraux soit pus l'autorité des conciles généraux soit pus de l'autorité des conciles généraux soit pus l'autorité des conciles généraux soit pus l'autorité des conciles généraux soit pus de l'autorité des conciles généraux soit pu

ill. Quoiqu'il foit vrai que le pape foit le chefminiteriel de l'églife, pour parler avec les peres du concile de Balle, il n'est pas cependant au-dessis de rour ce corps mystique; la raison, l'experience, & l'autorité nous sont voir le contraire. La raison, car ce corps mystique qui est l'église, même sans compter le pape, ne peut pas errer dans les choses de soi. L'experience aussi a souvent sait voir que le pape, quoique chef de ce corps, a erré, & que ce corps ayant toujours perfeveré dans son installibilité, a condamné & déposé des

& qu'au contraire le pape n'a jamais condamné, ou excommunié, ou déposé le reste du corps de l'église. Ainsi 1000 2011 4. 673. quoique le pape & l'églife ayent reçu le pouvoir de lier & de délier, le pape toutefois n'a jamais exercé ce pouvoir contre l'église; mais l'église l'a quelquefois exercé contre le pape. L'autorité enfin nous prouve la même chose: car ces paroles de Jesus-Christ dans l'évan- Mat. 18. gile: Si votre frere a péché contre vous, dites-le à l'église, & s'il n'écoute pas l'églife même , qu'il foit à votre égard comme un Payen & un Publicain, comprennent tous les hommes, faint Pierre aussi bien que ses successeurs. Que saint Pierre ait été compris dans ses paroles, saint Paul nous en fournit une preuve évidente, lorsqu'il resista en Galat. cap. > face à cet apôtre devant tout le monde, parce qu'il étoit, dit-il, repréhensible. Or, qu'a-t-il fait autre chose, en résistant à saint Pierre, en presence de tout le peuple, que découvrir sa faute à toute l'église? Que ses successeurs y soient compris aussi, il est aise de le prouver par les exemples des papes Anastase & Libere, qui furent regardez par toute l'église de Rome, comme des papes dans l'erreur ; & par la conduite du concile de Constance, qui a déclaré que les crimes des papes contre la foi, leur schisme, & le déreglement de leurs mœurs, peuvent être déclarez à l'églife, & qu'ils sont tenus de se soumettre à ses décisions. Que si par opiniâtreté ils refusent d'y obéir, ils peuvent être condamnez à une pénitence proportionnée, & l'on peut recourir à d'autres remedes marquez dans le droit; & par consequent on peut les excommunier. Cela étant, ils feront regardez comme des Hérétiques & des Publicains.

La lettre ajoute: Le pape se plaint que nous ayons tid

24 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

Conc. Labb

appellé les Bohémiens au concile : on ne l'a pu faire. dit-il, sans offenser le concile de Constance qui les a condamnez. On répond : Dans quel decret de ce concile avez-vous lu, que l'église ne doive pas appeller les Bohémiens pour les instruire ? Nous ne sommes pas surpris, continue-t-on, si l'on a pris occasion des termes dont s'est servi notre orateur, lorsqu'il a invité les Bohémiens au concile, pour avoir un prétexte de dissoudre le concile même, puisque l'on a fait un pareil usage des lettres que nous avons écrites, quelque ménagées qu'elles fussent. Plût à Dieu, que pour l'honneur du souverain pontife, il n'eût pas inseré cette raifon dans ses lettres, qu'une semblable convocation des Bohémiens, est injurieuse au saint siège, aux conciles, aux décrets des saints peres & aux loix de l'église. Mais fi le pape desaprouve l'audiance qu'on accorde aux Bohémiens, pourquoi ne veut-il pas qu'on agisse de même avec les Grecs; puisque les uns & les autres sont féparez de l'unité de l'église? Si le concile est indiqué à Boulogne pour les Grecs; pourquoi les Bohémiens n'auront-ils pas le même avantage à l'égard du concile de Basle? Leur herésie n'est-elle pas plus dangereuse; & n'est-ce pas une raison qui nous oblige à nous y appliquer plus fortement? La même lettre montre ensuite l'importance d'écouter les Bohémiens, les consequences fâcheuses pour l'église, si on leur refusoit une audiance: la conduite qu'on y tiendra, n'ayant d'autre vûe que des les instruire & les convertir, s'il est posfible: & que cette conduite a été pratiquée par beaucoup de peres & de docteurs de l'église, dans tous les siécles. Elle conjure en finissant & supplie le pape avec toutes les instances possibles, pour le salut de son ame, & pour la conservation de l'église, d'adhérer au concile

Les prélats qui étoient allé trouver le pape & les cardinaux de la part du concile, étoient l'évêque de Lauzanne, & le doyen d'Utrecht : on les chargea de demander avec instance au pape Eugene la révocation de son decret. Ces députez s'acquitterent de leur commission avec beaucoup de fidelité, & l'Empereur joignit même ses prieres aux leurs; mais ils ne gagnerent rien encore sur l'esprit d'Eugene. Les députez revinrent, fort chagrins du mauvais succès de leur députation, & le concile, voyant qu'Eugene vouloit toûjours maintenir son decret, & que le concile fût dissous, celui-ci, sans avoir égard à ce decret, opposa son autorité à la fienne.

Pour cet effet on tint la troisième session dans l'église Troisième sescathedrale de Basle, le vingt-neuvième d'Avril de l'an fion 4: concile 1432. On commença par le rapport de tout ce que le Labbel, come concile avoit fait, pour supplier le pape & les cardinaux 10m. 211-p.479 de venir à Basle, & y examiner avec les autres membres affemblez, les affaires importantes qu'on avoit à y traiter; du refus-qu'ils avoient toûjours fait de s'y rendre, & de l'opiniatre résistance d'Eugene, qui vouloit absolument que ce concile fût dissous. Après ce rapport on renouvella les decrets du concile de Constance touchant l'autorité du concile genéral, que l'on avoit déja publiez dans la précedente session. On fit ensuite un autre decret, par lequelle présent concile légitimement assemblé, gouverné par le Saint-Esprit, & ayant toute l'autorité d'un concile genéral avertit, prie, conjure, & somme expressement le pape Eugene de révoquer absolument, & de fait le decret qu'il avoit don-Tome XXII.

N.1432

né pour dissoudre le présent concile, de faire publier sa révocation par tout le monde, & non seulement de ne pas empêcher, mais même de donner toutes fortesde secours pour la tenué & la liberté du concile, & de s'y trouver en personne dans trois mois, si sa santé le hi permettoit, ou du moins d'y envoyer des personnes qui eussent un plein pouvoir d'agir en son nom : & en cas qu'il négligeat de le faire, le concile proteste qu'il pourvoira aux nécessirez de l'église, selon que le saint-Esprit lui dictera, & qu'il procedera par les voyes de droit. Il exhorte aussi & avertit les cardinaux de se trouver au concile dans le même terme de trois mois, à l'exception de ceux qui avoient quelque empêchement canonique, & du cardinal de Sainte-Croix qui étoit médiateur de la paix entre les rois de France & d'Angleterre : mais à l'égard des cardinaux de Plaisance, de Foix, & de saint Eustache, qui étoient plus près du concile, il restreint le terme à deux mois. Enfin on ordonne à tous les prélats de publier ce decret, de le notifier au pape, fi cela se peut, & de le faire afficher ; & le concile déclare que, des qu'il aura éré lû, publié & affiché à la porte de l'Eglise de Basse, il sera sensé signifié au pape. Une année entiere se passa en citations contre Eugene, au grand scandale de l'église.

Outre les notaires qu'on avoir choifis dans la premitere léffion, le coneile jugea à propos d'en nommer éncôre deux aurres dans celle-ci, fçavoir Barthelemi de Etrignia, qui étoit de Sienne, & Thomas Chefnelot bachelier-en-droit; chanoine du dioce se de Reims. Après quoi l'on fimi la seffions mais dans une congrégation qu'on titte le neuvième de Mai, les peres qui n'avoient point encore remercié les prélats de France de «equ'ils avoient fait - en faveur du concile dans l'assem-

### LIVRE CENT SIXIEME.

blée de Bourges, en écrivirent alors au roi Charles VII. pour l'en feliciter, & le prierent, que, comme les rois les prédecesseurs avoient toujours paru pleins de zele pour secourir l'église, ce qui leur avoit mérité le nom de rois très-Chrétiens, il lui plût de faire exécuter la déliberation de ses prélats, & d'envoyer les évêques de France avec ses ambassadeure, afin que le concile étant devenu par-là plus nombreux, il fut en état de pourvoir plus sûrement au bien de la religion. Le concile exhorta de même les prélats à se rendre à Basse, aussibien que le sieur de la Trémouille, qui étoit plus avant que tout autre dans la faveur du roi, Renault archeveque de Reims, chancelier de France, & l'archevêque de Lyon, qui étoit alors légat du pape. Le concile prià ce dernier de quitter sa légation comme inutile, pour se rendre promptement à Basle, afin qu'à son exemple les autres y vinssent à l'envi. Cependant il paroît par une lettre de ce prélat à l'évêque de Lauzane, qu'il ne quitta point la France, s'y croyant plus nécessaire, pour les affaires du concile.

Les Bohemiens incertains s'ils devoient répondre favorablement aux invitations du concile, & aux lettres que l'empereur leur avoit écrites pour les engager à y envoyer leurs députez, s'assemblerent à Egre, pour prendre leur résolution. Les sentimens d'abord furent fort partagez. Les Orphelins, les Thaborites & pref- Bob. 49. que tout le peuple dirent, qu'on ne devoit point y aller ni y envoyer, apportant pour raison l'exemple de Jean Hus & de Jerôme de Prague, qui s'étoient fiez ainfrau fauf-conduit de Sigifmond, & qui néanmoins avoient été condamnez au supplice du feu, dans le tems du concile de Constance. Mainard prince de la Maisonneuve & toute la noblesse, fut d'un autre sentiment.

AN. 1432

Lab. concfl; te. xte. p. 818,

Ci defius tom XXI. & 106. S.

## HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

Ils représenterent qu'on ne devoit point souffrit ceux qui introduisoient de nouveaux dogmes, une doctrine étrangere & de nouveaux usages, avant qu'ils eussent rendu compte à l'église de leur conduite & de leurs . fentimens, & qu'ils eussent soûmis à des gens éclairez ce qu'ils avoient appris au peuple. Cet avis l'emporta sur l'autre, & toute l'assemblée conclut qu'il falloit envoyer des députez au concile. Les principaux furent GuillaumeCoska & le celebre Procope pour la noblesse, Jean de Roquesane & deux autres pour le clergé: mais avant leur départ ils voulurent être munis d'un saufconduit en bonnes formes. Il leur fut expedié dans la session suivante, qui étoit la quatriéme, & qui se tint le vendredi vingtiéme de Juin de la même année 1432.

XVIII. Quatrieme felfion du concile

Sauf - conduit accordé aux Labbe , concil.

Ce fauf-conduit étoit une fignification qu'on faifoit à tous les peuples du Royaume de Bohême, du marquisat de Moravie, de Prague, & autres lieux, aux prêtres, barons, nobles, ecclesiastiques & feculiers qui sete. 211. P. 481. roient envoyez au concile genéral de Basse, de s y rendre en tel nombre qu'ils voudront, pourvû qu'il soit au-deffous de deux cens; & le concile, par ce saufconduit leur accorde une entiere fûreté, & leur permet de demeurer à Balle, d'y traitter des affaires qui leur auront été commises, de les conclure & de les terminer, de célébrer l'office divin dans les lieux de leur demeure sans qu'on puisse les en empêcher, de sortir de la ville toutes les fois qu'ils le voudront, pour prendre l'air, ou pour d'autres sujets; de punir euxmêmes, ceux des leurs qui manqueront à leur devoir, sans que d'autres puissent s'en mêler. Le concile promet aussi de les prendre sous sa protection, durant tout le tems qu'ils seront à Basse; & quand ils auront eu tine audience suffisante, s'ils demandent à se retier, ou que

le concile juge à propos de les renvoyer, il promet de leur accorder vingt jours pour se rendre au lieu qu'ils AN. 1432. désireront.

Le concile fit lire dans la même session la lettre qu'il écrivit aux Bohémiens, pour les feliciter de la résolution qu'ils avoient prise dans la ville d'Egre de députer au concile, & qui faisoit esperer une prochaine réunion. Nous louons, disent les peres du concile dans cette " lettre, & nous benissions le Seigneur, qui nous pro- " cure le plus heureux jour de notre vie; nous voyons " toutes les voyes disposées pour la manifestation de la " 10m. x11 p. 485. gloire de Dieu, & l'avancement du peuple Chrétien. " Îl n'y avoit aucun de nous qui ne répendit des larmes " de joye, pendant que nos députez nous rapportoient " ce que s'est passé avec vous. Nos entrailles étoient " émues de voir un si heureux commencement, qui " fera sans doute suivi d'un plus heureux succès. Le- " vons donc nos mains vers le ciel, & rendons gloire " à Jesus Christ d'avoir rendu si prochaine cette paix " que nous lui avons demandée si souvent. Oui l'heu- " re approche, en laquelle l'église notre sainte mere " qui a été si long-tems consternée de voir ses enfans " divisez, commence à se réjouir de la paix & de l'u- " nité que vous nous faites esperer, & à changer en " joye son deuil passé. Il est tems que ceux qui ont été " marquez du sceau'de Jesus-Christ, qui ont été regé- " nérez par le même batême, quittent toute dissension, " se revêtent du même esprit de charité & d'unité, tra- " vaillent de toutes leur forces à augmenter la gloire du " nom Chrétien, & protegent la foi orthodoxe que les " Infidèles déchirent & les payens honteusement en " beaucoup d'endroits,& qu'ils voudroient éteindreen-" · tierement ". Le concile envoya cette lettre au Bohe-Diii

miens avec le fauf-conduit qu'il avoit dreffé, & pour Av. 1432. montrer à cette nation qu'il vouloit leur donnes toute la fûreté qu'il pouvoit leur procurer, il envoya à Sigif. mond Jean de Mulbrun, un de ceux qui avoient été députezen Boheme, & qui avoient affifté à l'assemblée d'Egre , pour demander à ce prince un autre sauf-conduit signé de lui : & le concile dit dans sa lettre aux Bohémiens, qu'il le leur envoy ra dès qu'il l'aura reçû, afin que rien ne manque de sa part de ce qui peut les engager à faire avec l'église une paix entière & parfaite.

Comme le pape étoit alors assez dangereusement

malade, le concile ordonna dans la même session que fi le saint siege venoit à vaquer, les cardinaux, n'éliroient point le pape ailleurs que dans le concile même. On publia ensuite quatre decrets: le premier porte, que le pape vivant ne pourra point créer de nouveaux cardinaux durant la tenuë du concile, parce que leur grand nombre étoit à charge à l'église, & que s'il en créoit, la création feroit déclarée nulle. Et parce que le pape Eugene pouvoit en créer, malgré la défense du concile, on statua que s'il en faisoit quelques-uns, il ne pourroit point les préconiser, pour prévenir un abus dangereux au dessein qu'on se proposoit de réformer l'églile; qui étoit, que plusieurs personnnes ambitionnoient le chapeau de cardinal, & enssent pû par-là quitter le parti de l'église, pour s'attacher à la cour de Rome, ce que le concile vouloit emp cher. Le second décret porte, que personne n'étoit dispensé de venir au concile, fous prétexte de serment, de promesse ou d'engagemens faits au pape, ou à tout autre, & que ces sermens & ces engagemens sont nuls, de même que toutes les proce-

dures qui seroient faites à ce sujet : ou que l'on aura deja faites. Le troisième, que le seau des lettres & actes.

du concile seroit en plomb , que d'un côté le Saint-Esprit y seroit gravé sous la forme de colombe, & de AN.1431. l'autre côté ces mots : Le saint & sacré concile genéral de Balle.

Le dernier décret de cette session contient la commission donnée par le concile à Alphonse Carrigle Espagnol, cardinal du titre de Saint-Eustache, pour être gouverneur gouverneur d'Avignon & du comtat Venaissin, avec une pleine & entiere puissance, semblable à celle que François archevêque de Narbonne & camerier de l'église Romaine, avoit reçue de Martin V. Ce prélat se trouve avoir été le premier vice-légat d'Avignon, après le départ des papes & de leur cour : Pierre cardinal de Foix, auquel le pape Eugene avoit donné cette légation, ayant été rejetté par ceux d'Avignon, ce qui fut

Labbe concil-20. Ell. P. 489'

cause d'une guerre, & de la prise de la ville: Dans la cinquiéme session qui se tint le samedi neuvieme d'Août, veille de saint Laurent, le concile suifant attention qu'il étoit utile & même nécessaire d'établir des personnes capables pour examiner & traiter 6 fig. les causes qui regardoient la foi, avant que le concile donnât un jugement définitif, il établit pour cela trois juges, François évêque de Pavie, Conrad évêque de Ratisbonne, & Jean abbé de Cîteaux, & il leur donna pouvoir de citer, entendre, connoître, décider & faire tout ce qui concernoit les causes de foi, soit dans le lieu du concile, soit hors du concile même. C pendant les députez du concile devoient examiner avant eux ces causes, & ensuite leur en faire leur rapport & les leur remettre, pour en connoître plus pleinement;& ces juges avoient le pouvoir de prononcer deilus jusqu'à -fentence définitive exclusivement; c'est-à-dire, que le concile le réservoir le pouvoir de décider definitive-

to. x 1 1. P. 490

ment, ce qui étoit nécessaire, afin que la décisson eût force de la loi. On nomma aussi trois autres évêques pour connoître de toutes les causes qui étoient dévolues au concile, excepté celles qui regardoient la foi & quelques autres officiers. Le pouvoir des uns & des autres fut limité à trois mois. Enfin l'on ordonna que tous ceux qui étoient incorporez au concile, ou leurs procureurs, ne pourroient être ajournez à la cour de Rome ni ailleurs, & qu'on ne pourroit les forcer de s'y rendre, si on les y avoit ajournez. Ainsi finit la session.

pe Eugene..

Le vingt-troisiéme du mois d'Août il y eut une congrégation genérale pour entendre les légats du pape le légatedu pa- Eugene; arrivez depuis peu à Balle. Ils étoient au nombre de quatre, sçavoir, André de Constantinople archevêque de Colosse, Jean de Tarente, Bertrand évêque de Maguelone, dont le siege a été depuis transferé à Montpellier, & Antoine auditeur des causes du sacré palais. Ils parurent tous dans cette assemblée, & André parla le premier, & fort au long, des malheurs du schisme, & des avantages d'une paix solide qu'il falloit embrasser avec le chef de l'église, afin d'y amener les Grecs plus facilement, de travailler plus efficacement à la conversion des Bohémiens, & de réformer les mœurs du clergé. Dans une autre congrégation, le vingt-cinquieme du même mois, Jean de Tarente parla de l'autorité souveraine & nécessaire du pape; il dit qu'Eugene avoit eu un juste sujet de dissoudre le concile de Basse, que c'étoit à lui seul qu'il appartenoit de disposer du tems & du lieu de la celebration des conciles, sans pouvoir en cela être soumis à d'autres: il ajoûta, que le pape désirant sur-tout que le concile fût tenu en faveur des Grecs, des Bohémiens & de la réformation des mœurs ; & sa maladie , jointe à d'autres affaires affaires importantes, ne lui permettant pas de quitter l'Italie, il offroit tel endroit foumis à l'état ecclesiastique, qu'on voudroit chossir, qu'il mettroit au plein pouvoir du concile, & qu'il s'y transporteroit aussili-tôt pour se soumettre avant toutes choses à ce qu'on décideroit sur la résorme, tant par rapport à lui-même, que par rapport aux autres présats & officiers qui en auroient besoin.

Ce discours du légat du pape ne fut pas agréable au concile; & comme les peres avoient autant d'ardeur pour continuer le concile à Basle, que le pape Eugene en avoit pour le dissoudre, & le transferer ailleurs, on répondit aux légats, que s'efforcer de rompre & de disfoudre un concile légitimement assemblé, c'étoit vouloir renouveller dans l'église un schisme, qui ne pouvoit tendre qu'à sa ruïne, & que ceux qui se conduisoient ainsi, contristoient le Saint-Esprit, & le chassoient de leur propre cœur, parce qu'ils rompoient le lien essentiel qui est le seul capable de les retenir, c'est-à. dire, la charité; que l'autorité des conciles généraux representant toute l'église Catholique, avoit un pouvoir fouverain fur tous fes membtes, parce qu'elle procédoit immédiatement de J. C. & que les papes mêmes étoient obligez de s'y soumettre, en ce qui regardoit la foi , le schisme & la réformation des mœurs ; que c'étoit pour cette raison qu'on ne pouvoit pas dire que le concile de Balle eût rien attenté contre le pape Eugene en le citant à comparoître, & que les causes qu'il apportoit pour le rompre, étoient nulles en beaucoup de manieres, & tout-à-fait préjudiciables au motif pour lequel le concile étoit convoqué & affemblé : qu'ainfi les peres ne pouvoient en conscience ni consentir aux desseins du pape, ni acquiescer à la rupture du concile. Tome XXII.

Réponse des peres du concile aux légats du pape. Lebbe, concil. tom. x11. 2. 673.

# 74 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. Cette lettre est du troisiéme de Septembre.

AN. 1432. XXV. Sixiéme felfion du concile

Labbe concil. tom. xIL P. 4930

Le samedi suivant sixième du même mois on tint la fixième fession. On chanta une messe de la sainre Vierge, qui fut celebrée solemnellement par Philibert évêque de Coutance, en presence du cardinal Julien président, de deux autres cardinaux, sçavoir le cardinal Firmin & celui de Plaisance, de Guillaume duc de Baviere protecteur du concile, avec trente-deux prélats en habits pontificaux. Comme le pape Eugene n'avoit ni revoqué la bulle de sa dissolution du concile, ni comparu en personne, ni par procureur, le jour qui lui avoit été assigné dans la troisiéme session, les promoteurs du concile demanderent qu'il fût déclaré contumace, ce qui leur fut accordé, après néanmoins l'avoir cité encore par trois fois à la porte de l'église. Ses légats, les archevêques de Colosse & de Tarente, l'évêque de Maguelone, & l'auditeur parurent, & demanderent que, pour éviter les scandales, on sursit quant aux procedures qui concernoient le pape & les cardinaux. Sur leurs remontrances l'on commit deux évêques pour examiner les raisons de leur absence, & l'on envoya Gerard évêque de Lodi au roi d'Angleterre, pour lui representer la convocation légitime du concile, l'exhorter à y envoyer ses prélats, & solliciter à faire sa paix avec la France, afin qu'on pût ensuite travailler plus sûrement pour le bien de l'église, & qu'on le sît sans obstacle.

Il y eut une congrégation genérale le vendredi vinguquatrième d'Octobre, dans laquelle on proposa plus fieurs articles qui concernoient la réformation des mœurs dans le chef & dans les membres de l'églife, felon le dessein du concile. Mais comme les peres n'étoient pas assez unis pour une si bonne œuvre, ces projets n'aboutirent à rien, parce que l'affaire du pa-

pe Eugene occupoit davantage.

### LIVRE CENT-SIXIEME.

On tint donc la septiéme session le jeudi sixième de Novembre ; & après la messe du Saint-Esprit , qui fut chantée par l'évêque de Novatre, & les autres cérémonies ordinaires, on publia le decret de la quatriéme session, qui porte que, si pendant la tenue du concile, le faint siège venoit à vaquer, il ne seroit point permis aux cardinaux de proceder à l'élection d'un nouveau pape sans le consentement du concile, & que cette élection ne se feroit que soixante jours après la vacance du faint siège, afin de donner aux cardinaux absens le tems de se rendre au concile pour proceder à cette élection. Par un autre decret, le concile ordonna, qu'afin que ceux à qui il appartenoit de droit de disposer des bénéfices des cardinaux rebelles, le pussent faire librement, & par la voye de collation, présentation, élection, & toute autre provision, quand ce seroit des bénéfices de métropolitaines, de cathédrales, ou autres possedez par les mêmes cardinaux sous le titre de commende; tous ces bénéfices seroient remis aux collateurs ordinaires, sans avoir aucun égard aux réserves du saint siége ; & que le pape ne disposeroit point des bénésices de ceux qui étoient dans le concile.

La huitième session sut tenuë le dix-huitième Décembre, qui étoit un jeudi. Le concile y dit d'abord, que quoique selon le droit, & eu égard à la grande opiniâtreté du pape Eugene, & des cardinaux qui lui sont & fef. attachez, on dût proceder juridiquement pour les déclarer contumaces, & employer contre eux les peines de droit : cependant voulant agir à leur égard avec toute la douceur possible, dans l'esperance que peut-être ils se repentiront; & d'ailleurs faisant attention à la priere du roi des Romains, qui faisoit faire de nouvelles instances auprès du pape par ses ambassadeurs, & sou-

Septiéme fel-

Labbe , cencil. tom. x11. p. 496.

Huitieme fef-Ibid pag. 4970 AN. 1432

haitoit qu'on usat de quelque surseance, le concile donne encore après les trois mois expirez soixante jours au pape Eugene, pour accomplir ce qui est porté dans la troisième & sixième session, & pour révoquer sans autre délai sa bulle de dissolution du concile; qu'autrement il sera procedé contre lui sans autre ajournement, & sans nouvelle citation. On déclare nulles toutes les provisions ou collations de bénéfices qu'il pourroit donner entre-ci & cetems-là. On enjoint à tous les officiers & prélats de le quitter vingt jours après ce terme expiré, sur peine d'être privez de leurs bénéfices.

XXVIII.

Decret qui dé
clare qu'il ne
peut y avoir
qu'un concile
général.

Labbe, concil.

On fit ensuite un autre decret dans lequel les peres déclarent, que comme l'églife sainte & catholique est une, Jesus-Christ son époux disant : Cant. 6. Une seule est ma colombe & ma parfaite amie; & cet article étant de foi, il suit de là que cette unité ne pouvant recevoir aucune division, il n'y peut avoir qu'un concile genéral représentant l'église Catholique. Comme donc le concile a été établi dans la ville de Baste, conformément aux decrets des conciles de Conftance & de Sienne, avec l'approbation de deux souverains pontifes, Martin V. & Eugene IV. il est clair que tant que le concile continuera à Basse, on n'en peut assembler d'autre ailleurs; & que toute autre affemblée tenue sous le nom de concile général, seroit estimée une congrégation de cabale & de schisme. C'est pourquoi le saint concile avertit & exhorte tous les Fideles, de quelque état, dignité & condition qu'ils soient, pape, empereurs, rois, en vertu de la sainte obéissance, & sous les peines portées par le droit contre les schismatiques, d'empêcher la tenue d'aucun concile, pendant que celui de Balle se tiendroit : & ajoute, que quiconque iroit à Boulogne, ou en tel autre lieu que ce pût être, pour la tenue d'un concile, il encou-

#### LIVRE CENT-SIXIEME.

reroit l'excommunication ipso sacto, & la privation de ses bénéfices. Par un autre decret , le concile déclare AN. 1432. déchus de tout droit aux bénéfices, ceux qui les demanderont & obtiendront du pape Eugene, pour en priver 499. ceux qui assistent au concile. Enfin, par un troisiéme decret, l'on fait défenses au pape Eugene de faire aucune aliénation des terres & châteaux de l'église Romaine, comme il l'avoit projetté, de mettre de nou- 146. 500: veaux impôts dans la ville de Rome & ailleurs; & en cas qu'il le fit, on déclare nul ce qu'il auroit fait.

Ce qui ranima la constance des peres du concile, & ce qui les rendit plus hardis, fut la nouvelle qu'ils apprirent que Sigifmond avoit expedié, & fait publier à proteget le con-Sienne des lettres patentes du vingt-deuxiéme NovemLable , cancil.
bre pour apprendre à tous ses sujets qu'il continuoit de 1. 444mettre sous sa protection le concile de Basle, comme il avoit fait dès le commencement, & qu'il ne souffriroit jamais qu'on blessât en aucune maniere son autorité ni sa liberté. Ce prince s'étoit rendu à Sienne, à la priere des habitans qui avoient imploré son secours & sa protection contre les Florentins leurs ennemis. Ceux-ci faisoient tous leurs efforts pour empêcher Sigismond de s'avancer vers Rome où il devoit être couronné, & le pape leur fut toûjours favorable, jusqu'à la paix qui fe fit l'année suivante.

Dans le royaume de Naples les affaires ne fe terminerent pas heurensement pour Jean Caraccioli grandsenéchal, qui par une ambition démesurée, avoit tellement usurpé l'autorité, qu'il s'en regardoit comme roi. Ce prince irrité du refus que la reine lui avoit fait de la principauté de Salerne, en vint jusqu'aux injures & aux mauvais traitemens contre elle. Cette infolence fervit de prétexte aux ennemis de Caraccioli pour ma-

Mariana. L. 24.

38 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN. 1432.

chiner sa mort. En effet il fut tué le dix-septiéme d'Août de cette année le lendemain des nôces de son fils. On ne douta point que Cobelle Rufa, épouse d'Antoine Marsano duc de Sessa, n'y eût trempé plus que les autres. Comme elle avoit beaucoup de part dans la faveur de la reine, dont elle étoit parente, & qui se conduisoit aveuglement par ses conseils, elle haissoit mortellement Caraccioli, qui seul pouvoit lui disputer la premiere place. Ainsi elle se servit adroitement de l'outrage qu'il avoit fait à la reine, pour disposer contre lui l'esprit inconstant de cette princesse. Quand la reine eut abandonné Caraccioli au ressentiment de la duchesse, celle-ci le fit appeller, feignant que la reine étoit attaquée d'une apoplexie. Caraccioli se leva aussi-tôt pour se rendre promptement au palais, mais il sut assafsiné au sortir de son lit. La reine ne désavous point ce meurtre, pardonna aux meurtriers, confiqua les biens du défunt, & condamna sa mémoire. Après sa mort, Louis d'Anjou que la reine avoit adopté, & que Caraccioli avoit par envie confiné dans la Calabre, sous prétexte d'y faire la guerre, ne pensoit plus qu'à retourner à Naples ; mais il en fut empêché par la duchesse de Sella, jalouse de conserver, & de ne partager avec personne le pouvoir absolu qu'elle avoit auprès de la reine ; outre qu'elle se sentoit plus portée pour Alphonse roi d'Arragon, que Caraccioli avoit fait venir en Sicile, dans l'esperance de rentrer dans l'adoption de la reine. En effet cette princesse révoqua l'adoption qu'elle avoit faite du duc d'Anjou pour lui succeder dans le royaume de Naples, & renouvella celle qu'elle avoit faite autrefois en faveur de D. Alphonse roi d'Arragon; on en dressa un acte qu'elle voulut signer, afin d'en ôter la connoissance aux François.

#### LIVRE CENT-SIXIEME.

En Pologne les députez des Bohémiens étant venu trouver le roi Ladislas, pour lui promettre leur secours contre les chevaliers Teutoniques en Prusse, qui continuoient toûjours à maltraiter les Polonois, & à leur faire la guerre, & pour informer ce prince des bonnes 10. intentions du concile de Basle à leur égard ; ces députez, dis-je, furent reçûs avec beaucoup de magnificence, & même admis à la communion par l'archevêque de Gnesne, & par les autres prélats. Mais aussi tôt qu'ils entrerent à Cracovie, Sbignée qui en étoit évêque, donna ordre qu'on fit cesser le service divin ; ce qui irrita tellement le roi contre lui, qu'il le menaça de le traiter, comme il avoit fait à l'égard de Pierre son prédecesseur : mais l'évêque ne fut point étonné de ces menaces, & répondit avec courage au roi, que quand il s'agissoit de la religion, il ne craignoit rien, qu'il étoit prêt de tout souffrir pour elle jusqu'à la mort; que le fang de Pierre si injustement mis à mort, demandoit vengeance au ciel; & que Dieu ne manqueroit pas de prendre sa défense. On rappote de cet évêque, qu'ayant été informé que le roi avoit donné ordre à quelqu'un de le tuer, il ne prit aucunes mesures pour l'éviter, couchant dans sa chambre sans aucun garde, se levant la nuit pour aller à sa cathédrale, accompagné d'un seul prêtre, sans qu'il lui arrivât aucun mal, soit que le roi eût revoqué un si mauvais dessein, foit que la nouvelle eût été fausse. Le pape Eugene quelque tems après, voulut récompenser sa piété du chapeau de cardinal.

Le quinziéme Février de cette année le pape donna une bulle, pour permettre aux Carmes de manger de la viande trois fois la femaine, & plusieurs autres adoucissemens, qui ôterent beaucoup de la premiere seve- Engen. IV. conft.

AN. 1432.

Bullar. tom. 1.



AN. 1432

rité de leur regle. Cependant Innocent IV. l'avoit déja mitigée en 1245, fept ans après que ces Religieux furent venus en Europe avec le roi faint Loüis, & Gefurent établis en France. Ce pape approuva auffi & confirma par une bulle du vingt-troifiéme de Novembre de la même année, la congrégation de fainte Juftine de Padoue, que Jean XXIII. avoit déja approuvée, & qui avoit reçu plusfeurs privileges de Martin V. Eugene IV. les amplista & en augmenta le nombre par deux autres bulles, la premiere du trentième Juin 1436.

XXXIII. Congrégation de faunce Justise,

p. 0. 10.

gene IV. les ampina & en augmenta le nombre par deux autres bulles, la premiere du trentiéme Juin 1436. # 1. & la feconde du vingt-quatriéme de Novembre de la même année. Cette congrégation étoit une réforme de l'ordre des Benedichins en Italie, faite par Louis Barbe Venitien, chanoine de S. George d'Alga, l'an 1409. Eugene, retrachant ce que fon prédecelleur en avoit ordonné, la rétablit plus forcement, fit beaucoup de loix pour la maintenir plus fûtrement, & l'honora de

beaucoup de nouveaux privileges.

XXXIV. Centure fur les monitions des évêques. La faculté de chéologie de Paris fut aussi consultée alors par l'évêque d'Evreux & par l'inquisiteur de lou diocése, sur une proposition que quelqu'un avoit avancée; que les monitions des évêques sont des abus, & la déclara par sa conclusion du seiziéme Mai, injuireuse, prééemptueuse, téméraire, seandaleuse, teméraire, feandaleuse, teméraire à la sédition & à la rebellion, capable d'affoiblir les censures ecclessastiques, contraire à la doctrine de Jesus-Christ & des Apôtres, & favorable aux erreurs condamnées par le concile de Constance.

Dupin Bibl. tom. 12.

XXXV. Atfaires de France. Jenn Chartier, kijteire de Charhis VII.

En France la guerre se faisoir presque dans toutes les provinces avec différens succez; mais très-soiblement, en sorte qu'elle, languit durant sept ou huit ans, à cause de l'impuissance des deux partis qui manquoient d'argent, & qui ne pouvoient pas mettre de grandes armées sur pied.

An. 1432.

pied. Ajoutons à cela la foiblesse des deux rois, de celui d'Angleterre qui étoit mineur, & de celui deFrance dont l'esprit étoit gouverné par ses favoris & par ses maîtresses. Le comte d'Arondel général de l'armée Angloise assiegea Saint Celerin, & prit cette ville après plus de trois mois de Siége. De-là il vint assieger le château de Silé-le-Guillaume dans le Maine, qu'il emporta. Après ces expeditions il fit plusieurs courses dans les pays du Maine & d'Anjou, prit les châteaux de Mellai & de Saint Laurent-des-Mortiers, dans lesquels il mit garnison, ensuite il s'en retourna en Normandie. Mais ayant appris qu'un capitaine Gascon nommé la Hire, & un autre appellé Ponton de Saintrailles, étoient entrez dans un vieux fort nommé Gerbroi à quatre lieues de Beauvais, le comte d'Arondel vint aussi-tôt devant cette place. La Hire & Saintrailles à son approche sortirent de la place & vinrent l'attaquer. Quoique les Anglois fussent trois fois plus forts en nombre que les François, cependant ils furent battus, & perdirent huit cens hommes qui demeurerent sur la place. Les comte lui-même ayant été dangereusement blessé, fut fait Mort du comte prisonnier, & mourut peu de tems après de ses blessures, ce qui affoiblit beaucoup le parti Anglois.

Dans ce même tems, Sforce qui étoit encore dans Rome pour y maintenir le pape Eugene, fut contraint tire de Rome. d'en fortir, & de ceder aux embûches & aux armes de Paul des Ursins. Il alla camper à Aldige, où le cardinal de sainte-Croix de la famille des Colonnes l'alla trouver de la part du pape, pour le rassurer & l'obliger de revenir dans Rome. Hé quoi, lui dit ce cardinal, comment le grandSforce craindra-t-il un Ours, ayant pour appui une si ferme Colonne ? faisant allusion au nom des Ursins & à celui de sa famille. Mais Sforce lui ré-

Tome XXII.

41 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

A N. 1432.

des Bohémiens arriverent à Basle, & y firent leur entrée

avec beaucoup de pompe, ayant troiscens chevaux à

A N. 1433.

XXXVIII. Arrivée des députez des Bohémiens à Balle,

An. Sylv. bift.

leur fuite, le peuple accourut de tous côtez pour les voir, &ne pouvoit cependant soutenir leurs regards affreux, se souvenant des cruautez qu'ils avoient exercées pour défendre opiniâtrement leur hérésie: sur-tout chacun avoit la vûe arrêtée sur Procope, comme sur celui sans lequel Zisca n'avoit rien fait de considerable, & qui depuis la mort du même Zisca, avoit défait le duc d'Autriche,&mis deux fois en fuite par sa seule présence toutes les forces de l'empire. Le concile les reçut avec toute la civilité dûë aux ambassadeurs des têtes couronnées; & lorsqu'il fut question d'entrer en matiere dans l'assemblée du neuvième Janvier, où ils furent admis, le cardinal Julien préfident du concile les harangua. Il s'étendit fort dans son discours sur les maux qu'attiroit le · schisme; & faisant usage de la connoissance qu'il avoit de l'écriture sainte, il prouva par un grand nombre d'endroits tirez de ces divins livres, que l'églife épou-

qu'elle avoit la puissance de lier & de délier, qu'elle

Discours du cardinal Julien aux Bohémiens.

7. Labte append. d'endroits tirez de ces divins livres, que l'église épou-L'ent. Bajl.

1. ent. Bajl.

1. fe de Jesus Christ, étoit la mere de tous les Fidéles,

Landing Google

ne pouvoit errer dans les choses, qu'on croit nécessaires, au salut ; que ceux qui méprisoient son autorité devoient être regardez comme des Payens & comme des Publicains, qu'elle n'étoit jamais mieux représentée que dans les conciles généraux, dont les décrers étoient ceux de toute l'église, & exigeoient une entière créance : que le concile de Basse étant vrai & légitime, les Bohémiens qui se disoient enfans de l'église, devoient écouter la voix de leur mere, hors laquelle on ne pouvoit se sauver, qu'ils devoient commencer à se défaire de toute haine, & à déposer leurs armes, & que s'ils étoient disposez à suivre les avis salutaires du concile, on les écouteroit avec bonté, & avec une entiere liberté d'expliquer leurs difficultez, & de dire tout ce qu'ils voudroient pour défendre leur cause. Enfin il conclut par une exhortation pathétique qu'il adresse aux Bohémiens, & qui ne tend qu'à les engaget à retourner au plûtôt dans la communion de l'église.

Roquesane un des députez des Bohémiens répondit au nom de ses collegues, qu'il rendoit graces à Dieu de Roquesine au ce qu'il les avoit tous consolez en les visitant dans sa miséricorde, & qu'il remercioir le cardinal Julien & Huffir. No. 6 tout le concile, de la bonté qu'on vouloit bien leur témoigner, en les recevant avec tant d'affection & d'une maniere si génereuse; il ajouta qu'ils demeuroient tous d'accord des maux où entraînoit le schisme, & de l'énormité des crimes que l'on commettoit en l'occafionnant ou en l'entretenant; mais que l'importance étoit de convenir de ceux qui en étoient les auteurs. Que les Bohémiens, bien loin de rejetter l'écriture fainte, prétendoient justifier par elle tout ce qu'ils avançoient, & que l'autorité des saints peres leur étoit en grande venération; qu'ils étoient venus au concile

pour rendre raison de leur créance, & qu'ils en de An. 1433. mandoient la permission pour les Laïques ausli-bien que pour les Ecclésiastiques, & supplioient les peres de les entendre sur les quatre articles qui leur avoient déja été envoyez. A quoi le concile consentit, & leur assigna le seiziéme jour du même mois de Janvier pour être entendus.

sles des Bohéau concile-Append. 1. conc. Bafil tom. XII. ant. 5. pag. 801.

Ces quatre articles furent envoyez an concile sous ce titre: Articles présentez au concile de la part du royaume de Bobême, du marquisat de Moravie, &c. l'an de Notre Seigneur 1443. le jour de la fête de saint Tiburce , l'onzième d'Août. "Nous vous présentons ces articles, disent les Bohé-"miens, afin que dans la vûë de contribuer à la paix "& à l'unité si désirable à tous les hommes, vous con-"fentiez qu'on les tienne en toute liberté, sans y rien "changer, qu'on les enseigne & qu'on les observe irré-"vocablement, dans la Bohême, dans la Moravie & " autres lieux qui en dépendent. 1. Qu'on ait la liberté " d'administrer à tous les Fidéles le sacrement de l'Eu-", chariftie sous les deux especes du pain & du vin , " comme étant une pratique utile & falutaire. 2. Que ", tous les péchez mortels & principalement les péchez "publics, soient reprimez, corrigez, & punis selon la " loi de Dieu, par ceux à qui cela appartient. 3. Que la " parole de Dieu foit prêchée fidélement & librement , par les prélats & les diacres qui y seront propres. 4. "Qu'il ne soit pas permis au clergé dans la loi de gra-, ce , d'exercer aucune autorité séculiere sur les biens , temporels ....

Après avoir propose ces articles, ils déclarent que tont leur differend avec les Catholiques se réduisoit à ces quatre propositions, & qu'ils étoient prêts de s'unirà l'églife, de la maniere dont tous les fidéles Chré-

tiens font unis selon la loi de Dieu, & d'obeir à tous les superieurs légitimes, pour vû qu'on leur permît d'obferver parmi eux ces articles; ils prient le concile d'expedier des lettres patentes pour ordonner à tous les primats, archevêques, évêques, rois, princes, & tous ceux qui leur sont soumis, d'adherer aux décissions du concile comme ils promettent d'y adherer eux-mêmes, & demandent qu'il soit fait défenses de les traiter d'hérétiques eux & ceux de leur parti, soit en public, soit en particulier, ou de les diffamer de quelque autre maniere que ce soit, & de s'emparer de leurs biens pour tous, ou quelqu'un de ces articles, & principalement le premier, qui est, disent-ils, de précepte divin, jusqu'à ce qu'on ait pleinement examiné ces articles enfemble & dans un esprit de paix, & qu'il y ait eu un accord mutuel.

Ces quatre articles furent donc examinez dans l'affemblée du seiziéme de Février; Roquesane parla sur le premier article pendant trois matinées entieres. Venceslas Thaborite en employa deux autres à parlèr du second article touchant la correction des péchez publics. Udalric prêtre parmi les Orphelins, parla aussi pendant deux jours sur le troisiéme article qui regardoit la libre prédication de la parole de Dieu, & Pierre Payne Anglois discourue pendant trois jours sur le quatrieme article du domaine civil des clercs. Nous n'avons pas tous ces discours des députez de Bohême dans les actes du concile, mais feulement le rapport d'Æneas Sylvius, qui y étoit présent, qui a fait un abregé fort clair, de la convocation des Bohémiens, de ce qui s'y passa en leur faveur, & de ce qui y sut conclu. Ils laisferent au concile un précis de leurs disputes, & rendirent graces aux peres de l'audience favorable qu'ils leur

Examen de: quatre articles dans une congrégation.

In Fascie. rerum. De vocatione Bohemorum per Orth-GratHISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

avoient donné. Cependant le concile n'eût pas lieu An. 1433. d'être content des trois derniers députez, qui louerent beaucoup Wiclef & Jean Hus fur leur doctrine, jusqu'à les appeller des docteurs évangeliques, que l'église avoit condamnez il n'y avoit pas long-tems, & dirent plusieurs autres choses peu agréables; mais le concile ne consultant que le bien de la paix ne voulut point les interrompre.

eres du concite. x11. p. 1013.

Cependant comme ce qu'ils avoient proposé méritoit une réponte, Jean de Ragule, professeur en théologie, & procureur général des Dominicains, deman-Consil genére da à haute voix en pleine a l'emblée, qu'on lui accordat la liberté de répondre en son nom au premier article. Le concile y consentit; & il parla sur ce sujet pendant huit matinées. Avant qu'il commençât, Jean abbé de Cîteaux exhorta les Bohémiens à se soumettre aux décrets de l'église leur mere, que le concile représentoit; ce qui les offensa beaucoup. Jean de Raguse les irrita encore plus, parce qu'il employoit souvent dans sa réponse les termes d'hérésie & d'Hérétique, & Procope ne pouvant plus le supporter se leva avec indignation, & se plaignit hautement au concile de cette injure : peu s'en fallut même que tous les députez ne se retirassent de Basse, & à peine pût-on les appaiser. Gilles Charlier doyen de Cambrai, mit quatre jours à répondre au second article. Henri Kalteisen Dominicain de Cologne, & depuisarchevéque de Nidrosie en Norvege, répondit au troisième pendant trois jours; & Jean de Polemar, archidiacre de Barcelonne & auditeur des causes du sacré palais, mit trois matinées à répondre au quatriéme article.

Ibid. pag. 1159. O 1149. 0 1364.

> Les Bohémiens ne s'ennuyoient pas peu de la longueur de ces discours, puisque le tout dura cinquante

jours au rapport de Cochlée depuis le seiziéme de Janvier jusqu'au sixième de Mars. Mais les réponses des Catholiques ne pouvoient être plus courtes que les propositions des Bohémiens, que nous n'avons pas, & qu'on ne peut recueillir que des quatre discours par lesquels on leur répondit: & quoiqu'on l'eût fait d'une maniere très-folide & très-convaincante, les députez de Bohéme soutenoient toujours opiniâtrément leurs articles. & le premier sur-tout; énsorte que Roquesane employa six jours à refuter le discours de Jean de Raguse: & comme on voyoit que la dispute s'échauffoit, & que la paix & l'union s'éloignoient, bien loin de s'appro- députer en Bocher, Guillaume duc de Baviere protecteur du concile, proposa de traiter l'affaire à l'amiable sans dispute; on députa de part & d'autre pour parler de paix. Les députez s'assemblerent l'onziéme de Mars & l'avis de ceux du concile fut qu'il falloit que les Bohémiens se réunissent contre les differentes sectes qui étoient parmi eux, afin de tâcher de les accorder, & de n'avoir plus que la même foi & les mêmes fentimens.

Les Bohémiens ayant déliberé quelque tems sur cet expédient, ne le trouverent pas propre à procurer l'union, à moins qu'on ne convînt au paravant de part & d'autre des quatre articles; qu'autrement on se rendroit ridicule, si étant déja unis on se trouvoit d'une opinion differente sur la décision de ces articles. A quoi quelques-uns leur répondirent, que si l'on étoit véritablement & fincerement unis, on conviendroit aifément de tout le reste. Mais c'étoit, dit Æneas Sylvius, parler à des sourds; puisque les trois députez qui avoient défendu les trois derniers articles, ne cessoient de disputer contre ce qu'on leur avoit répondu. C'est ce qui engaDiscours du cardinal Julien président du concile, à faire aux

aux Bohtemiens.

#### HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

Bohémiens un discours dans lequel il leur remontroit que n'ayant proposé que quatre articles, ils n'ont pas Lable concil. laissé d'inserer beaucoup d'autres dogmes sur lesquels ils ne pensent pas comme les Catholiques. Il leur rappella ce qu'avoit dit Wencessas touchant Wiclef, qu'il avoit appellé un docteur évangelique. Si vous le croyez évangelique, dit ce cardinal, il faut que vous regardiez ses sentimens comme catholiques. Que si vous ne le croyez pas, il seroit juste que cela nous parût hors de doute. Nous vous conjurons donc de nous apprendre ce que vous croyez, & qu'à chaque article qu'on vous propofera, vous répondiez par ces mots, Nous le croyons, ou nous ne le croyons pas. Nous vous offrons de répondre de même sur toutes les demandes que vous nous pourrez faire. Les députez de Bohême répondirent qu'ils étoient venus seulement pour proposer leurs quatre articles, non pas tant en leur propre nom, qu'en celui de tout le royaume de Bohême; & ils n'en dirent pas davantage. Le concile voyant que toutes les propolitions qu'on faisoit, ne plaisoient point aux Bohémiens, & qu'ils vouloient s'en retourner, résolut de les laisser partir, & d'envoyer avec eux à Prague une célébre ambassade, pour se trouver à l'assemblée du peuple de Prague, qui devoit se tenir le jour de la Trinité l'eptiéme de Juin de cette année.

Départ des députez du concile pour Pra-

Ces députez partirent le quatorzième d'Avril : ils étoient dix, sçavoir, Philibert évêque de Coutances en Normandie, Pierre évêque d'Aost, Jean de Polmar archidiacre de Barcelonne, Frederic Prasperger prévôt de Ratisbonne, Gilles Charlier doyen de Cambrai, Alexandre Sparur jurisconsulte Anglois, Thomas Haselbach théologien de Vienne, Henri Tochius chanoine de Magdebourg, Martin Bernier doyen de Tours, & Prague , lorsqu'ils y arriverent.

On tint la neuvième session du concile le jeudi vingtdeuxième de Janvier. L'assemblée pour reconnoître le zele & l'affection que Sigismond sui avoit marquée, & la protection qu'il lui avoit accordée contre toutes les tentatives d'Eugene, voulut à son tour le mettre fous fa protection, & l'affurer contre toutes les cenfures & excommunications que le pape auroit pû prononcer contre lui ; c'est ce qu'elle fit en déclarant dans cette fession, que tout ce qu'Eugene seroit, ou tenteroit contre lui, seroit nul, & de nul effet. On fit la même déclaration en faveur du duc de Baviere, & de tous les autres protecteurs du concile.

Le dix-neuvième de Février fut tenue la dixième fession. Le terme de soixante jours donné à Eugene pour révoquer la dissolution qu'il avoit faite du concile étant expiré, les promoteurs demanderent qu'il fût 10.x11. 1. 101. condamné comme contumace, à cause de son obstination. Quarante six prélats se trouverent dans cette sesfion avec cinq cardinaux, trois prêtres & deux diacres; & aprè qu'on eût lû l'accusation de contumace portée contre le pape, le cardinal Julien président prit la parole & dit, que le concile ayant entendu le rapport fait par les évêques, & leur demande, il étoit à propos de nommer des juges pour voir & examiner la procedure faite contre le pape Eugene, & rapporter leur avis dans une congrégation genérale. Les peres après avoir déliberé sur la déclaration de la contumace approuverent cette avis, & on remit à regler cet affaire une autre foi .

To me XXII.

An. 1433.

cile de Balle

Dixiéme feffion du concile de

Labbe concil

## HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

A N. 1433.

Remontrances de l'empereur

au pape.

Le but du cardinalJulien étoit de faire encore de nouvelles tentatives auprès du pape, pour le porter à ne dissoudre le concile qui ctoit légitimement assemblé, & qui ne pouvoit être rompu malgré les peres qui le composoient. L'empereur Sigismond qui étoit toûjours en Italie, joignit son crédit aux prieres de ce cardinal, & il representa au pape, qu'il ne pouvoit pas procurer la paix de l'église par un autre moyen, qu'en laissant la liberté au concile de Basse; que l'interet des Grecs n'étoit pas si pressant que celui des Bohémiens, parce que ceux-là vieillissoient depuis long tems dans leurs erreurs, sans donner esperance de leur conversion, & qu'on seroit toûjours à tems de les réunir à l'église, fans craindre qu'ils innovassent quelque chose. Les Bohémiens au contraire étoient furieux, & répandoient leurs heresies par le fer & par le sangice qui faisoit connoître l'importance de maintenir le concile, qui étoit l'unique moyen de les reprimer. Il concluoit enfin que si le pape Eugene persistoit à se rendre contraire au concile, il le défendoit de toute son autorité.

Députez du e au concile de Baffe. Labbe concil.

Le pape irrité de la réponse de Sigismond, répliqua que ce n'étoit pas à l'empereur de juger des décrets du pape & des conciles, qu'il ne devoit qu'y déferer & les 10. x11. f. 940. fuivre ; c'est pourquoi il députaJean Mella protonotaire du faint fiege, avec deux abbez qu'il envoya en qualité de légats à Basle sous la foi publique, & qui surent admis dans une congrégation le huitième de Mars, pour exposer en pleine assemblée le sujet de leur legation. Ils representerent d'abord que le pape auroit bien pû de sa pleine puissance & autorité dissoudre légitimement le concile, & le transporter ailleurs où bon lui sembleroit, sans contrevenir aux décrets du concile de Constance; que néanmoins il vouloit bien pour l'amour

Discours des députer du pape au concile.

de la paix, relâcher quelque chose de ses droits, autant qu'il le pourroit faire felon Dieu & l'honneur du faint fige, u'ainsi il prioit les peres de souffrir que le concile fût transferé à Boulogne, ce qui étoit très avantageux à la religion Chrétienne, promettant aussi-tôt qu'ils y auroient consenti, d'abolir tous les décrets qu'il avoit fait contre eu :, pourvû qu'ils voulussent abolir ceux qu'ils avoient faits contre lui. Il ajoûta, qu'en cas que les Bohémiens refusassent de se rendre à Boulogne, les peres pouroient traiter avec eux à Basle dans un certains tems, & travailler ensuite à la paix entre les princes Chrétiens, à condition que ce tems étant expiré i's fe rendroient à Boulogne, & qu'en cas que cette ville ne leur fût point agréable, ils ne choisiroient une autre en Italie; qu'enfin s'ils en vouloient accepter aucune de ces propositions, le pape consentoit qu'on choisse pour arbitres douze d'entre eux, gens desinteressez, avec les ambassadeurs des princes; & que s'ils décidoient que le concile dut se tenir en Allemagne, on choisit un autre lieu que Basle. Les peres peu contens de ce discours, répondirent que le concile, comme ils l'avoient peres du conci-, toûjours protesté, étoit légitimement assemblé, que le pape ne pouvoit le dissoudre sans le consentement de 10. XIII. p. 699. ceux qui le composoient, & qu'ils ne pouvoient accorder ces demandes, qui leur paroissoient absurdes &illicites, avec l'honneur de la religion & de l'église.

Les légats d'Eugene se retirerent avec cette réponse, & le lundi vingt-septiéme d'Avril on tint l'onzième fion du concile fession, où pour prévenir toutes les chicanes que les partisans de la cour de Rome avoient accoûtumé d'oppo- 1: 501fer au decret de la trente-neuvième session du concile de Constance, qui établit la nécessité d'assembler souvent des conciles pour réformer l'église, on s'attacha

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

à expliquer ce decret, & à en déterminer le vrai sens. An. 1433. On regla donc que si le pape négligeoir d'assembler un concile tous les dix ans, selon ce qui est porté par ce decret, le droit de convoquer les conciles seroit dévolu aux prélats, ou par un droit acquis ou par coûtume, sans qu'ils sussent obligez d'en demander la permission au pape, & sans que le pape même puisse l'empêcher. Que s'il s'opposoit à la convocation de ce concile ; il sera d'abord suspendu de toute la jurisdiction apostolique. laquelle sera devolue au concile; & que si le pape, ou ceux qui ont le droit de convoquer les conciles, négligent de satisfaire à ce decret, & s'ils persistent dans leur opiniâtreté : ils ferent privez de leurs dignitez par le concil generale. Les peres expliquerent encore ces paroles du concile de Constance, nullatenus prorogetur, & ils déclaserent qu'elles renferment une défense absolue de differer le concile ; que cette dé fense oblige le pape, & qu'un concile actuellement assemble ne peut être differé transferé ni interompu par le pape. Enfin les peres résolurent qu'un mois avant la fin du concile, on sera tenu d'assigner l'autre concile sutur : Que déformais les papes futurs seroient obligez de jurer sur ces decrets ; c est à dire, que les électeurs du pape entrans dans le conclave, jureroient d'observer ce decret, & qu'il seroit publié.

Quelque tems après cette déliberation, le concile reçût les lettres du roi Sigismond , datées de Viterbe le neuvième de Mai. Ce prince informoit les peres que le pape avoit nommé des légats pour présider en son nom au concile qu'il confirmoir, & qu'en attendant qu'ils fussent prées pour leur départ , il en envoyoit d'autres : il les exhortoit de les recevoir avec beaucoup de bonté, & de ne rien faire qui pût troubler la paix : il leur man-

doit encore que ces députez au nombre de quatre cardinaux, auront un plein pouvoir de décider avec le AN. 1433. conseil des peres, & les informoit de toutes les autres conditions qu'il imposoit. Sur certe le tre les peres s'assemblerent, & après en avoir déliberé, ils répondirent qu'ils ne pouvoient pas admettre ce traité, 1. Parce qu'Eugene ne reconnoissoit pas le concile pendant le tems qu'il avoit été tenu à Basse ; mais qu'il en indiquoit un nouveau dans cette même ville; d'où il s'ensuivroit que ce concile jusqu'à présent n'auroit pas été legitime, & que les peres auroient été des schismat:ques & des rebelles qui se seroient assemblez sans autorité. 2. Parce qu'Eugene donnoit un plein pouvoir de décider à ses légats, avec le conseil des peres du concile, ce qu'ils ne pouvoient souffrir; parce que c'étoit, disoient-ils, donner la liberté aux légats, de définir quelque chose contre les sentimens du concile. Ils ajoûtent de plus, que ces légats n'avoient pas le pouvoir de traiter de la réformation du chef de l'église, sans laquelle les membres ne peuvent être guéris. Enfin ils traitent cet accord du pape Eugene de collusion, plûtôt cone. Basil. 6que d'une preuve d'un esprit porté à la paix. Ce sont les Floreme : 29. paroles d'Augustin Patrice, chanoine de Sienne.

Voilà quelle fut la réfolution des peres du concile : fufe les légats aussi quand ces députez furent arrivez à Basse, on les du pape. refusa absolument, parce qu'ils venoient pour celebrer un nouveau concile, plûtôt que pour confirmer celui qui se tenoit actuellement. Le decret du pape Eugene étant, disoient-ils, plûtôt pour la destruction du concile, que pour sa confirmation. Ce qu'on peut vois dans la réponse qu'on fit à ces députez dans une congrégation du seizième de Juin. Augustin Patrice dit, que ces députez étoient ce Jean Mella, dont on a

14 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN. 1433 parlé plus haut, l'archevêque de Tarente & les autres collegues qui avoient déja eu la même commission.

LVI.

Ce für dans ce même tems que les ambassadeurs de ambassadeurs de la control de Chypre & de Philippe duc de Bourgogne, arriverent au concile, & apporterent les nouvelles de Bourgogne de la paix concluè à Ferrare le vingt-sixiéme d'Avril, par de l'Abril, par la médiation de Nicolas marquis d'Est, entre Philippe duc de Milan, & les Venitiens, Florentins, Siennois, ceux de Lucques, & autres alliez. On trouve dans les historiens les conditions & les articles de la paix qui ne dura pas long-tems, le pape Eugene ayant sollicité ce duc peu de tems après, à recommencer la guerre, qui

ne finit qu'à sa mort, en 1448.

LVII.
Contestations
entre les ambaffadeurs des ducs
de Bourgogne.
& de Savoye-

On place à cette année l'arrivée des ambassadeurs du duc de Bourgogne au concile. Jean évêque de Nevers étoit à leur tête. Ceux d'Amedée duc de Savoye, étant venus les premiers, occuperent aussi les premieres places. Mais les Bourguignons voulurent faire valoir leur droit, qui leur donnoit la préséance; sur le refus des Savoyards, on tint une congrégation, dans laquelle l'affaire après quelque débat, fut ainsi reglée; sçavoir, que les ambassadeurs du duc de Bourgogne occuperoient le côté droit après le patriache d'Alexandrie, & que la gauche feroit donnée à ceux du duc de Savoye après le patriarche d'Antioche. On en dressa un acte en date du l'eptième d'Août de cette année, en présence du cardinal Julien président du concile, de fix autres cardinaux, des patriarches d'Alexandrie & d'Antioche, d'Amed earchevêque de Lyon, de Hugues archevêque de Rouen, & de beaucoup d'autres prélats. Par cet acte, l'évêque de Bellai & ses collegues ambassadeurs du duc de Savoye, accepterent la séance après le patriarche d'Antioche, jusqu'à l'arrivée d'autres ambassadeurs des rois ou des ducs, qui auroient droit de les préceder, en protestant toutesois qu'ils prouveroient, quand il seroit tems, que les comtes de Savoye, trois cens ans avant que le pays fût érigé en duché, avoient la qualité de ducs de Chablais& d'Aosts qu'ainsi ils devoient préceder ceux qui n'étoient ducs que depuis ce tems-là: ajoûtant que si le duc leur maître ne ratifioit pas cet acte, ils pourroient reprendre leurs premieres places. Ce qui fut toutefois sans effet, malgré les plaintes qu'en fit Amedée, dans une lettre qu'il écrivit au concile à ce sujet.

Il y eut une semblable dispute touchant la préséance, avec les ambassadeurs du duc de Bourgogne, qui ne entre les élec vouloient pas ceder aux électeurs de l'Empire: c'est ce qu'on apprend des lettres que Sigismond écrivit l'an- duc de Bourgo. née suivante au concile, à qui il marque qu'il sçait bon gré aux peres d'avoir marqué par provision la place que devoient occuper les archi-princes du sacré empire Romain, comme il les appelle; & d'avoir terminé le differend avec le duc de Bourgogne, sans toutesois marquer la place qu'on avoit donné à ses ambassadeurs, se contentant de dire que la décision faisoit honneur à l'empire & aux electeurs. L'année suivante, les ambassadeurs des ducs de Bretagne & de Bourgogne ayant contesté sur le même droit , le concile adjugea le côté droit aux Bourguignons par un acte du cinquiéme Juillet; mais ce jugement fut révoqué depuis par l'entremise de l'archevêque de Tours qui étoit au concile. Je ne dis rien des autres disputes qui s'éleverent pour le même sujet entre les Anglois & les Castillans; & que les peres terminerent au contentement des deux parties.

Cependant Sigifmond ennuyé du féjour qu'il faisoit

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

depuis long-tems à Sienne, aux dépens de ceux de la ville, & voyant qu'il ne pouvoit faire leur paix avec g (rond avec les Florentins, ni reprimer ceux-ci, follicità le pape le pape Eugene. Eugene de lui donner la couronne imperiale ; ce qui étoit le principal motif de son voyage en Italie. Eugene reçut ses ambassadeurs avec honneur, & le septiéme d'Avril il conclut avec eux, que Sigismond viendroit le trouver à Viterbe, ou à Rome; que là il feçoit entre ses mains ou celles de son légat, les sermens ordinaires, selon la forme de la bulle Clementine; mais qu'il n'y viendroit accompagné que de ses domestiques; qu'il n'auroit avec lui personne qu'on sçut être ennemi de l'église, du pape, ou du peuple Romain. Sigifmond ratifia cet accord, & le fit scavoir au concile, & de crainte qu'il ne lui fît peine, il l'assura que bien qu'il eût promis de secourir Eugene dans tout ce qu'il pourroit selon Dieu, il ne feroit jamais rien au désavantage du concile, qui assisteroit & protegeroit toujours de toutes ses forces. Sigismond ne tarda pas ensuite à se mettre en marche.

Comme il approchoit de Rome le pape envoya au-devant de lui quelques cardinaux, grand non bre de prélats & de seigneurs, avec une grande partie du clergé, qui le conduisirent avec beaucoup de pompe & de magnificence dans la ville. Le pape qui l'attendoit sur les degrez de l'église du Vatican, le reçut avec beaucoup d'appareil, & le baifa à la bouche. Sigifmond de son côté semit à genoux, & baisa les pieds du pape. Ce fut le vingt unième de May que se fit cette entrée, & le jour de la Pentecôte le prince fut couronné solemnellement, & reçut le nom d'empereur Auguste, après avoir fait le serment accoûtumé, de défendre & conserver la foi Catholique, & les droits & privileges

periale.

Naucler gener.

de

de l'église Romaine. Ce serment prêté, il servit d'écuyer au pape selon la coûtume, & créa chevaliers, beaucoup de seigneurs Allemans & Italiens. Enfin après avoir passe quelques jours à Rome, & reçu de grands témoignages de bonté du pape, il s'en vint à Ferrare, ensuite à Mantouë, qu'il érigea en marquisat en faveur de Jean-François de Gonzague qui en étoit seigneur.

Les députez que le concile avoit envoyez à Prague ayant vû un grand concours de peuple & beaucoup de grands seigneurs, & de personues du clergé assemblées le jour de la fête de la Sainte Trinité, saisirent cette occasion pour les exhorter à la paix, à la soumission, & à l'unité des sentimens, afin qu'après cela on pût éclaircir plus tranquillement leurs doutes, s'ils en avoient. Les Bohémiens toûjours attachez aux quatre articles qu'ils avoient proposez, demanderent qu'on statuât dessus avant toutes choses. Les légats du concile se voyant pressez, demanderent qu'on les leur donnât par écrit, & ils les envoyerent au concile, avec le recit de ce qui venoit de se passer. Pendant ce tems-là quatre des légats dirent au nom du concile, que si l'on vouloit recevoir sa déclaration sur les trois derniers articles seulement, & revenir à l'unité, on pourroit trouver un accommodement sur le premier article qui concernoit la communion sur les deux especes. Et ayant reçu du concile sa déclaration sur les trois autres articles, ils la proposerent dans une assemblée publique des grands du peuple. La déclaration sur le premier article etoit, qu'il falloit ôter ces mots : Quorum interest, Par ceux aufquels il appartient; parce que ce terme est trop général, & dire simplement que les péchez devoient être corrigez selon la loi de Dieu, les regles des saints peres, & la raison. La déclaration sur le deuxième article étoit conAN.1433.

LXII. Succez des députez du concile à Prague.

Cochlée , hifti Huffet lib. Z. of HISTOIRE ECCLESIAST FOUR.

An.1433.

cuë en ces tetmes: Que la parole de Dieu feroit prêchée librement, mais d'une liberte réglée par le bonordre, O une exacte fidelué; que les prêtres & les diacres qui la précheroient fevoient approuvez & envoyez par les supérieurs à qui ce droit appartenoit, sauf l'autorité du souverain pontife, qui doit le premier reglet toutes chosses, suivant les regles des faints peres. Le concile avoit ains redressé le troisseme article: Les ecclessassiques gouverneront fidelement, selon les mêmes regles des sants peres, les biens de l'églige dont ils sont les adminissrateurs, or l'on ne pourra sans sacrilege en prendre le gouvernement, so l'ôter à ceux ausquels ces biens appartiement canoniquement.

In Fasticulo di vocatione Bohem. ad cone. Basil. p. 315. LXIII Les députez permettent la communion sous les deux especes.

Les Bohémiens ayant déliberé sur ce qu'ils venoient d'entendre, dirent qu'ils n'avoient point de réponse à y donner, qu'on n'eût auparavant satisfait à l'article de la communion sous les deux especes. Cette fermeté obligea les envoyez du concile à donner cette déclaration. " Que la coûtume générale de l'église de communier fous une seule espece ayant été introduite pour , de bonnes raisons, & pour de justes causes, else ne , pouvoit être reprouvée ni changée , à la discrétion. "des particuliers, sans l'autorité de l'église ; Que la "même église cependant pouvoit accorder la com-"munion fous les deux especes pour de justes sujets : & , que si les Bohémiens le désiroient absolument, le "facré concile donneroit pouvoir à leurs prêtres, de "donner ainfi la communion sous l'espece du pain & "du vin à ceux qui auroient atteint l'âge de discré-, tion, & qui la demanderoient avec respect, à con-"dition que ces prêtres leur diroient toûjours en les communiant, qu'ils devoient croire fermement que: " le corps de Jesus-Christ n'étoit pas seulement sous. "l'espece du pain, ni le sang sous l'espece du vin, mais. sque Notre Seigneur étoit tout entier sous chaque

"espece ". Cette explication causa encore beaucoup de disputes.

AN. 1433.

Les deputez voyant qu'ils n'avançoient rien, eurent recours à des voyes plus efficaces. Ils içavoient que travullent à la

la noblesse & la bourgeoisse de Bohême ne s'étoient déclarées contre les Hullites que par force, & après avoir été abandonnées de l'empereur & des princes de l'empire : qu'elles étoient dans un état violent, à cause des infultes qu'elles recevoient tous les jours de l'armée & des paytans, & qu'elles seroient toûjours prêtes de se réconcilier avec eux au moment qu'on leur donneroit l'esperance de rendre leur condition meilleure. Sur ce fondement on fit entendre aux gentils hommes & aux

bourgeois des villes de Bohême, qu'ils avoient été mal conseillez de dégrader l'empereur pour se mettre sous la domination de Procope, & de changer un gouver-

cinquieme qui étoit l'armée, usurpoit toute l'autorité & ne la partageoit en aucune maniere avec les autres. Que les mêmes gens de guerre qui imposoient des taxes immenses pour contenter leur avarice, les levoient

Cochlife , hift. Huffit. lipo Fe

nement moderé en celui d'un prêtre schismatique \*, qui ne reconnoissoit point d'autres loix que celles de quesant son caprice. Qu'au lieu des quatre états dont la monarchie de Bohême étoit auparavant composée, un

avec beaucoup de violence; que leur infolence ne pouvoit être punie que par un soulevement général, pour prévenir le dessein qu'avoient les Hussites, de les exterminer, ausli-tôt qu'ils les auroient dépouillez de leurs biens. La noblesse & la bourgeoisse n'étoient que trop con-

vaincues de ces raisons; mais la premiere n'avoit point d'argent, & la seconde ne trouvoit pas affez de sûreté à iui en prêter. Les députez du concile fachez qu'un AN. 1433

obîtacle si peu considérable empêchât le rétablissement de la religion Catholique en Bohême, écrivirent à Basse des lettres si pressantes , qu'on y fit une quête pour les nécessites extraordinaires de ce royaume. On ne trouva que dix-huit mille écus, & cette spmme si peu proportionnée au besoin, ne laissa pas de produire tout l'esset que l'on pouvoit attendre d'une plus grande, parce qu'elle sur mise entre les mains du plus habile & du plus zelé gentilhomme de Bohême. C'étoit un nommé Mainard de Neuhaux ou de la Maison-neuve, ossicier de guerre, vaillant & experimenté, qui se piqua de devenir le libérateur de sa patrie.

Nancler, ibid. P. 451.

L X V. Douziéme

Labbe concil.

\* Cependant on tint la fession douziéme le lundi treiziéme de Juillet. Les peres s'y plaignirent sontement de la mauvaise soi du pape, qui ouvroit, ditent-ils, ve chemin assuré à les successeurs de se déclarer prévari-

chemin assuré à ses successeurs de se déclarer prévaricateurs des decrets des conciles, & d'en rabassifer l'autorité. Ils lui reprocherent les efforts qu'ils avoient faits durant dix-huit mois entiers, pour le stéchir, & pour l'engager à favoriser le concile de Basse, mais que son

obstination avoit toûjours rendu inutiles.

Ils vouloient prononcer contre lui un arrêt définitif de condamnation, de peur que leur patience ne leur fût préjudiciable, & qu'elle ne lui donnât lieu de s'opiniâtrer davantage dans ses mauvais desseins : mais à la prieie de Sigismond ils se contentreren de le sommer encore une sois à révoquer après soixante japres, le dessein qu'il avoit projetté de rompse & de transferer le concile, sous peine d'être regardé comme contunace & pécheur public. Ce decrét est conçu en termes extremement soits : on y traite le pape d'incortigible; the mme qui scandahle route l'églite, & on le déclare sinsens de toute administration du pontificat; on sait

Decret de citation contre le pape Eugene. Bid 2, 109.

An. 1433.

tons. x11. p. 513.

cret, dans lequel on renouvella le droit des élections établi par les Apô res, & confirmé par le premier concile de Nicée dans les canons quatriéme & cinquiéme. Ce decret porte 1. que le pape ne peut se servir des reserves faites ou à faire au saint siège, des églises métropolitaines, cathédrales, collégiales, monasteres & dignitez électives, excepté celles qui sont renfermées dans le droit, & qui sont dans les terres dépendantes de l'église de Rome; mais qu'on y procedera par élection, sans pourtant porter aucun préjudice aux privileges & aux coûtumes contenues dans la disposition du droit. 2. Le concile ordonne que le pape le jour qu'il sera créé, promettra par serment d'observer inviolablement ce decret. 3. Il commande à ceux qui ont droit d'élection de n'élire que des sujets dignes & capables de remplir les dignitez ecclesiastiques ; & afin qu'une chose de cette consequence ne se faile pas légerement, il veut que le jour de l'élection les électeurs s'assemblent dans l'église pour y entendre avec dévotion la messe du Saint-Esprit, dans laquelle ils communieront après s'être confessez, afin d'obtenir de Dieu les lumieres nécessaires au choix d'un digne sujet. Qu'ensuite étant entrez dans le lieu de l'élection, ils jureront tous entre les mains de celui qui préside, & celui ci entre les mains de celui qui le suit immediatement, qu'ils éliront un homme digne & utile à l'église, soit évêque ou abbé; qu'ils ne donneront point leur voix à un homme qu'ils soupçonneront raisonna. blement d'avoir brigué cette dignité pour lui ou par sollicitation, ou par promesse d'argent. Le concile H iii

AN. 1433 Concil. Labie, tom. x11. feft 11. conc. Baßi present la formule de ce serment. 4. Il est ordonné qu'on élira des personnes d'un âge avancé, de bonnes, mœurs, qui soient dans les ordres sacrez; & l'on défend les elections simoniaques, on les déclare nulles, & l'on prive du droit d'elire ceux qui les auront faites. 5. Enfin les peres exhortent les pinces, les comvunautez, & autres de quelques conditions qu'ils soient, de ne point interposer leur crédit dans les élections, soit par lettres, l'it autrement, pour ne point porter préjudice, ni faire aucune violence à leur liberté.

Eugene fut fort mécontent des decrets que l'on fit

dans cette session, & sur-tout du premier; & comme le refus que le concile avoit fait depuis peu de recevoir · & d'entendre les légats qu'il avoit envoyez pour traiter avec ledit concile touchant la translation qu'il vouloit en faire à Boulogne, l'avoit déja fort irrité; il donna une déclaration le vingt-neuvieme de juillet par laquelle il cassa toutes les citations, procedures & decrets qu'on avoit faits contre lui à Basse, contre le saint siège & les cardinaux, & tout ce qu'ils entreprendroient de faire à l'avenir, excepté ce qu'il leur avoit. promis de traiter. Il parut se radoucir peu de tems après ; & en effet il écrivit une lettre datée du premier Août, dans laquelle il marque qu'ayant sçû la raison pour laquelle on avoit refusé les légats qu'il avoit envoyez, il déclare à l'instance de l'empereur & par le confeil de trois cardinaux, les seuls qui étoient demeurez auprès de lui, que pour ôter toute occasion de schisme, il approuve le concile depuis son commencement, de même que sa continuation, afin qu'on pût travailler tranquilement à extirper les hérefies, les guerres,

les déreglemens des niœurs, & les autres abus; pro-

LXVIIL Lettre d'Eugene aux peres du concile, mettant de se comporter à l'avenir, comme s'il n'y avoit eu de sa part aucune translation, ni rupture, qu'il révoquoit absolument & entierement, & de favoriser en tout & par tout le concile ; pourvû toutefois qu'on reçût ses légats, & qu'on abolît tous les decrets portez contre sa personne, son autorité & sa liberté, contre le saint siège, les cardinaux, prélats & d'autres qui lui demeuroient attachez. Par une autre lettre datée du treizième d'Août, il commet les mê- dumême pape mes archevêques & évêques, & l'abbé Nicolas, pour demander au concile la révocation des mêmes decrets, leur donnant aussi pouvoir de casser & annuller tout ce qui avoit été fait de sa part contre l'autorité du mê-

me concile, & contre ceux qui le composoient.

Mais comme ces deux lettres ne contenterent point les peres du concile , qui prétendoient ne devoir , ni même ne pouvoir révoquer aucune des procedures qu'ils avoient faites, & que le pape étoit obligé de s'y soumettre purement & simplement, comme étant inférieur au concile ; Eugene fit éclarer son indignation contre les peres, & cassa de sa pleine puissance le decr le decret de la douzième session fait contre lui , ses douzième se cardinaux & autres, par une bulle datée du treiziéme de Septembre, il la rendit publique pour faire valoir son autorité, & réprimer celle du concile aurant qu'il étoit en lui : aussi déclara - t'il dans cette bulle qu'il cassoit le decret de la douzième session en vertu de la pleine puissance & de l'autorité dont il étoit revêtu comme pape ; & qu'à l'égard des causes qui l'avoient porté à dissoudre le concile, il n'y en avoit aucune qui ne fûr très-raisonnable. On publia aussi plusieurs. lettres en son nom, où l'on prenoit vivement sa défense, mais il les désayoua dans la suite! Ces lettres

AN.1433

étoient adressées à tous les Fideles, & l'on y racon? toit tout ce qui s'étoit passé dans cette affaire ; l'auteur, quel qu'il fût, y exposoit les raisons pour lesquelles Eugene avoit transferé le concile à Boulogne, & refutoit les objections qu'on avoit faites contre cette démarche, & les accusations intentées contre le pape. Il blâmoit ouvertement la fermeté que les peres du concile avoient témoigné en cette occasion, & la faisoit passer pour une obstination condamnable, qui attaquoit l'autorité du saint siège & de l'église Catholique; que c'étoit un crime énorme d'approuver leur conduite. Pour lui il protestoit que jamais il n'y confentiroit, & ajoûtoit que, quand un pape & un concile n'étoient pas d'accord, c'étoit au pape à imposer la loi, qu'il falloit suivre ses volontez, parce qu'il avoit puissance sur les conciles ; à moins qu'il ne s'agit de déterminer quelque point de foi, ou que tout l'état de l'église courût risque d'être troublé, faute de faire tout ce qui seroit ordonné; auquel cas l'on devoit plûtôt suivre l'avis du concile : il disoit encore, que les peres de Basle étoient dans l'erreur, de croire qu'ils fussent en toutes choses superieurs au pape, que cette opinion étoit une héresie, & il exhortoit les princes & tous les Catholiques de leur persuader de se désister de leurs entreprises, & de recevoir ses légats, afinque composant tous ensemble un concile canonique, ils pussent légitimement remplir les fins du concile. Mais, s'ils veulent, continue-t'il, s'obstiner à diviser l'église, comme ils ont entrepris de le faire jusqu'à present : Je vous invite ( il parle aux princes & à tous les fidéles ) à résister de tout votre pouvoir aux pernicieux desseins de ce faux concile, afin d'empêcher un schisme dans l'église; puisque c'est à vous

regarde ces lettres comme supposées.

L'empereur Sigismond voyant que les deux partis s'échauffoient beaucoup, & que les suites pourroiene pereur au pape être funestes au bien de l'église, s'interessa fort en fa- le concile. veur du concile. Il écrivit plusieurs lettres au pape Eugene, dans lesquelles il lui représentoit le scandale que la dissolution d'un concile aussi respectable que celui de Basse produiroit dans l'église & le tort qu'elle seroit à sa réputation. " Nous prions dit-il dans la pre-"miere lettre, & Nous conjurons votre sainteté, qui , par le souverain apostolat dont elle fait les fonctions, ,, doit s'interesser dans cette affaire autant que nous, "de proteger le concile, & de pourvoir à sa continua-"tion; parce qu'en le troublant, elle ne feroit que tra-, vailler à la destruction de la république chrétienne " & à l'accroissement des hérésies : au contraire en le ,, fortifiant, & lui accordant sa protection, elle procu-"rera les remedes nécessaires à la foi & à la religion. Bid. p. 9556 "Nous vous supplions donc, dit-il dans une autre let-,, tre, & nous vous requerons en Jesus-Christ avec tou-"te l'affection dont nous sommes capables, que vous "fassiez attention à la ruine entiere qui menace la reli-"gion Chrétienne, & que vous daigniez y apporter "le remede, mandez & écrivez au président du con-", cile & à tous les peres d'achever heureusement ce ,, qu'ils ont commencé, au nom du Saint-Esprit dans , lesquels ils sont assemblez; que votre sainteté révo-, que, après avoir bien examiné les choses, tout ce "qu'elle a dit, fait, écrit & ordonné de contraire, & "qu'elle accorde sa faveur au concile, comme la né-

" cessité le demande? si cela ne se fait promptement,

Tome XXII. -

### HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

"l'église va tomber dans des embarras terribles qui la ", conduiront à fa ruine, principalement en Allema-" gne, qui, je le dis avec douleur, est sur le penchant ., de sa perte.

Treiziéme felfion du concile

On célébra la treizième session le vendredi onzième de Septembre, à laquelle sept cardinaux se trouverent, avec un grand nombre d'évêques tous en habits ponwmxxx p. 515. tificaux. Le terme de soixante jours donné au papeEugene, étant prêt d'exp rer, les promoteurs demanderent qu'on le déclarât contumace; & comme on étoit prêt de proceder absolument à sa condamnation, les évêques de Spalatro & de Cervia comparurent dans l'assemblée de la part du pape, & protesterent que le terme n'étoit pas encore expiré: mais le cardinal Julien leur répondit qu'ils étoient mal informez, & leur demanda au nom du concile, s'ils avoient le consentement du Pape Eugene pour la célébration & continuation duconcile; mais comme ils n'avoient qu'une bulle de créance, & qu'ils ne donnerent point de confentement formel, ils furent congediez. On alloit continuer le procès du pape, lorsque le duc de Baviere & Jean d'Offembourg, qui avoient des lettres de créance de l'empereur, dirent de la part de ce prince, qu'il avoit sollicité Eugene d'adherer au concile, & d'y assister personnellement ; & qu'ayant eu nouvelles du décret de monition que le concile avoit fait contre lui, il avoir fait toutes ses diligences pour l'obliger d'obéir à ce que le concile lui ordonnoit; qu'Eugene lui avoit fait réponse que l'on ne pouvoit ignorer tout ce qu'il avoit fait, & souffert pour la paix de l'église, qu'il prioit le concile de s'en souvenir, & de lui donner encore trente jours de délai; que l'empereur souhaitoit donc qu'on les lui accordar, & qu'il feroit ven r au con-

cile les princes & les prélats d'Allemagne : que si pendant ce tems-là le pape faisoit quelques procedures contre les peres du concile, il consentoit qu'ils les annullassent. On accorda ce délai au pape en considera. tion de l'empereur; & l'on en donna avis aux électeurs de l'empire, qui demandoient aussi qu'on sursit l'affaire. L'on fit un autre decret afin de pourvoir à la sureté des membres du concile, l'on cassa tout ce qui avoit été fait contre les peres, & à leur préjudice, & l'on rétablit ceux qui avoient été privez de leurs dignitez ou bénéfices.

Les affaires du pape Eugene n'alloient pas mieux en Italie qu'à Basse. Car ce pape informé au commencement de son élevation au pontificat, que son prédeces. Colonnes. feur Martin V. avoit laissé de grands trésors, & que Poccius fon vicecamerier sçavoit l'endroit où ils étoient, donna ordre à Etienne Colonne de l'arrêter, mais Etienne exécuta cet ordre avec trop de violence, Poccius fut arrêté avec éclat, & l'on pilla tous ses biens. Le pape en ayant témoigné son chagrin à Etienne, à qui il fit de grands reproches sur sa conduite trop violente; il se retira à Palestrine vers le prince Colonne, & le sollicita à chasser Eugene de Rome, parce qu'il persécutoit les Colonnes, & faisoit persécuter les créatures de Martin V. Le prince Colonne se rendit à ces follicitations, il s'approcha de Rome avec des troupes, entra même dans cette ville : il s'y donna un combat assez rude, où lui & les siens furent repoussez. La guerre ne laissa pas de continuer, jusqu'à ce qu'Eugene sit sa paix sur la fin de l'année.

Quelque-tems après, Philippe duc de Milan chagrin de la paix qu'il avoit faite avec les Venitiens & les Flo- Le duc de Mirentins, parce qu'elle lui ôtoit beaucoup de villes, vou- guerre au pape

Nauelere. generat. 48.2.4424

11. £ 10. 6. L.

lut s'en venger sur Eugene, qui avoit confirmé ce traité de paix. Le duc crut peut-être que comme le pape étoit Venitien, il avoit eu plus d'égard en cela pour ceux de sa nation que pour la justice, & qu'il avoit plus Bland. 3. dec. 5. consulté son affection pour eux, que ce que l'équité demandoit. Quoi qu'il en foit, le duc tourna ses armes du côté de Rome, où il trouva tout assez favorable à ses desseins. On n'y étoit point content d'Eugene. On l'accusoit d'avoir causé beaucoup de désordres dans l'état de l'église : il l'avoit trouvé tranquille, & jouisfant d'une profonde paix à son avenement au pontificat: mais fa mauvaise conduite&son ambition avoient. disoit-on, bien-tôt fait évanouir ce calme & ce repos. On ajoutoit que c'étoit pour cela que plusieurs cardinaux l'avoient abandonné pour se rendre à Basse. Le duc de Milan de son côté y avoit envoyé tous les évêques du pays de son obéissance, & avoit soulevé contre Eugene toutes les terres de l'église, à quelques-unes près, par l'entremise du fameux capitaine François Sforce son gendre & Nicolas Forcebras, qui auparavant avoit pris les armes en faveur du pape. Ces deux genéraux firent une si cruelle guerre en Italie, sans qu'Eugenes'y opposat, que toutes les villes se souleverent contre lui, & qu'il eut beaucoup de peine à se sauver de Rome. Le duc deMilan pour faire plus de tort à Eugene, fit courir le bruit par une lettre supposée du concile de Basle, que les peres l'avoient établi lieutenant général du même concile en Italie. Mais les ambassadeurs de l'empereur Sigismond, ceux du roi de France & du duc de Bourgogne, purgerent le concile du reproche de cette conduite, & en démontrerent la fausseté.

an numbre 94. B'ondus , l' . 3. desad. 5.

> Le douzième d'Août mourut à Lisbonne Jean roi de Portugal âgé de soixante & seize ans, quatre mois &

# LIVRE CENT-SIXIEME

fut Alphonse, & le premier à qui les Portugais donnerent la qualité de prince du vivant d'Edouard ion pere.

neuf jours, après avoir regné quarante-huit ans quatre AN. 1433. mois & neuf jours. Il fut nommé par le peuple le roi de Mariana, L. 21. bonne mémoire, à cause de ses grandes actions pendant la paix & pendant la guerre. On l'enterra avec beaucoup de pompe dans le monastere d'Allionbare, qu'il avoit fait bâtir en mémoire de la victoire remportée sur les Castillans. Edouard son fils aîné lui succeda, âgé de quarante-deux ans, & ayant déja beaucoup d'enfans de sa femme Eleonore d'Arragon. Son aîné

l'empereur Si-

Les trente jours que le concile avoit donnez au pape Eugene pour révoquer sa dissolution étant expirez, les peres ne voulurent pas tenir de session dans les for- gismond à mes, parce qu'on attendoit de jour en jour l'empereur Sigitmond qui devoit y aflister, mais ilstinrent une congregation dans l'église cathédrale le dimanche onzieme d'Cctobre. Pendant qu'ils y examinoient les lettres qu'on avoit publiées au nom du pape, croyoient véritables, & qu'ils prenoient des mesures pour le condamner de contumace dans la fession suivante, on vint les avertir que l'empereur étoit proche de la ville, & qu'il se hâtoit de les venir trouver. Aussitôt tous fortirent pour aller au-de vant de lui, & l'amenerent dans l'églife avec beaucoup de pompe, marquant la joie que leur causoit son arrivée On remit donc cette congregation à la huitaine, & après quelques mefures prifes on proceda à la quatorziéme fession.

Eile fut tenue le septiéme de Novembre, & l'empereur y affifta en habits de cérémonie. On y accorda à fa priere au pape Eugene un nouveau délai de quatrevingt-dix jours ou trois mois, à condition qui dans ce tems-là il autiéreroit au concile, & révoquei oit tout ce

Labberonoile tom XII. 10g.

qu'il avoit fait contre le concile, & principalement ce An. 1433. qui regardoit les trois lettres dont nous avons parléjon ordonna aussi qu'il confirmeroit tout ce que le concile avoit fait, & les peres promirent qu'alors ils se jetteroient tous à ses pieds & se soumettroient à son autorité comme à celle du seul légitime vicaire de Jesus-Christ. Et afin que l'acte qu'on lui demandoit sût sincere & exempt de fraude, & d'équivoque, ils dresserent trois modeles pour lui être présentez, & sur lesquels il régleroit sa révocation. Ces modeles reviennent à peu près au même: on y demande que le pape casse, annulle, révoque tout ce qu'il auroit fait ou attenté par lui ou en son nom, au préjudice du saint concile de Basse, & contre son autorité; & qu'il déclare annullé & cassé tout ce qu'il aura fait, sur tout à l'égard des trois lettres dont nous avons déja fait mention. A ces trois modeles les peres ajouterent une formule d'adhéfion au concile depuis fon commencement, par laquelle le pape déclareroit sa dissolution nulle, & révoqueroit tout ce qu'il avoit fait contre les membres du concile, principalement contre les cardinaux de Chypre, de Saint Sixte & Firmin : on veut qu'il les rétablisse dans tous leurs droits; qu'il laisse au jugement du concile si la citation qu'on a faite de sa personne, a été légitime & felon les loix, & on l'exhorte à reconnoître la bonté & la charité des peres à son égard, & que le concile n'avoit d'autre intention que de faire le bien de l'église. Le concile ne prit toutes ces mesures que parce qu'Eugene à la follicitation de Sigifmond avoit promis

> de s'unir aux peres, pourvu qu'ils revoquassent tout ce qu'ils avoient fait contre lui, contre les cardinaux & contre ceux qu'il avoit envoyez pour y présider en fon nom; car jusqu'alors on n'avoit pas voulu rece-

Formules prefcritics au pape our resoquer La .. ifolution, Labbe corch com. XII. pag.

6+4.

LXXIX. Le pape promet de s'unir ad concile. Ci differin s; voir les quatre présidens du pape Eugene.

C'est pourquoi le jeudi vingt-sixiéme de Novembre ontint la quinzième session à laquelle l'empereur assista encore. On y fit quelques reglemens pour la convocation des conciles provinciaux, selon les statuts des anciens canons, & on statua qu'on les assembleroit deux fois chaque année, ou au moins une, que l'évêque diocesain y présideroit en personne, à moins qu'il n'eût quelque empêchement légitime,&que ces conciles dureroient deux ou trois jours selon les besoins de l'église; que ces conciles commenceroient par un discours, dans lequel on exhorteroit les assistans à mener une vie reglée & conforme à la sainteré du sacerdoce, & à mettre en vigueur la discipline; qu'on instruiroit le peuple tous les dimanches, & dans les autres solemnitez; qu'on feroit lecture des status synodaux en prescrivant la maniere d'administrer avec pieté les sacremens ; qu'on s'informeroit exactement de la vie & des mœurs des prêtres & des clercs, s'ils ne sont point simoniaques, usuriers, concubinaires, s'ils ne sont point sujets à d'autres excez, & qu'on les corrigeroit charitablement. Les peres rapellent l'ancien usage de l'église établi par le cinquieme canon du premier concile de Nicée, & \* c'et le vint par le second du premier concile de Constantinople; ce qui a été continué jusqu'au concile général \* sous Adrien II.

Environ ce même tems l'empereur Sigismond reçut une solemnelle ambassade d'amurar I:, empereur des Turcs, avec lequel il avoit été si long-tems en guerre, c'étoit pour proposer une paix solide & durable. Sigifmond recut ces ambassadeurs dans l'église de Basse où il leur donna audience; il étoit revêtu de ses habits imperiaux, & douze d'entre eux lui offrirent les préfens

An. 1433.

Quinziéme fession du concile de Baffe.

Latte coreit. tom. XII. Page

concile de Con-Hantirople com meneé le s d'Octobre l'an 889.

LXXXI. Ambaffade des Tures à Sigif-

Kran'z, tt. Saxon, 12

HISTOIRE ECCLESTASTIQUE.

du grand-seigneur, qui consistoient en douze grands vases d'or remplis de piéces d'or, des draps d'or & de foie très-précieux, une robe magnifique enrichie d'or, d'autres de soie & beaucoup de pierreries. L'empereur répondit à leur genérolité par d'autres présens qui n'étoient pas de moindre prix. On croit qu'Amurat ne fit cette démarche auprès de Sigifmond que parce qu'il redoutoit sa puissance depuis qu'il avoit été couronné empereur à Rome; peut-être étoit-ce aussi pour le féliciter & le congratuler là-dessus.

Les peres du concile dans une congrégation géné. rale résolurent d'envoyer de nouveaux députez en Bohême pour s'unir à ceux qui y étoient déja, & pour voir si l'on ne pourroit pas en venir à quelque accommodement : mais cette députation ne fut pas exécutée, parce que les affaires prenoient un assez bontrain. On pensa donc plûtôt à profiter des bonnes dispositions où étoit le pape Eugene pour s'unir au concile; on lui envoya les ambassadeurs de Sigismond, du roi de France & du duc de Bourgogne, pour obtenir de lui la paix de l'église. C'est ce qu'il témoigne lui-même dans une lettre qu'il écrivit à Amedée VIII. duc de Savoye, à qui il mande qu'il avoit déja fait son traité avec les peres de Basle, lorsque les députez des Venitiens l'étoient venu trouver avec des lettres de l'empereur, & avant l'arrivée des ambassadeurs de Sigismond, du roi de France & des autres. Au reste, s'il l'avoit fait, ce n'avoit été qu'aux prieres & à la sollicitation de l'empereur. Cet accord portoit que, le concile révoquant tout ce qu'il avoit fait contre le pape,&ceux qui lui étoient attachez, il recevroit ses présidens; & que le pape de son côté protesteroit que le concile de Basse avoit été légitimement assemblé; qu'il l'étoit encore, & de plus qu'il révoqueroit

LXXXII. On depute au pape pour le parter à la paix. Blond 3. dec. 50 In Amid. Pa-FIJ. 11.7.

voqueroit pareillement tout ce qu'il avoit fait contre le concile & ses partisans, & qu'il adhereroit à ses décrets. En consequence Eugene choisit quatre cardinaux, pour affifter au concile en qualité de préfidens. Il leur adressa une bulle datée de Rome le dix-huitiéme des calendes de Janvier, c'est-à-dire le quinziéme de Décembre, par laquelle il leur donne un plein pouvoir d'agir en son nom, & d'adherer à tout ce que le concile auroit statué & défini , & qu'il croiroit devoir définir dans la fuite.

Cette bulle portoit encore, que quoiqu'il eût cassé le concile de Basse légitimement assemblé, néanmoins pouréviter les grandes dissentions qui s'étoient élevées, & de plus grandes qui pourroient s'élever dans la suite, à l'occasion de cette rupture, il déclaroit que ce concile avoit été légitimement continué depuis son commencement, & qu'il le devoit être à l'avenir ; qu'il l'approuvoit, & le favorisoit dans ce qu'il avoit ordonné & décidé, & qu'il déclaroit que la dissolution qu'il en avoit faite étoit nulle & qu'on ne devoit y avoir aucun égard: Il ajoutoit, qu'il cassoit & annulloit pareillement tout ce qui avoit pû être attenté contre l'autorité de ce concile, & tous les procez faits ou commencez contre ses membres, & qu'il promettoit sincerement de ce désister de tout ce qui pourroit leur porter préjudice.

Quoique l'on dût ce changement de conduite en partie au dérangement des affaires d'Eugene, & en partie aux prieres & aux follicitations de Sigifmond, néanmoins ce pape fait connoître dans une lettre datée de Florence le treizième des calendes deMars, c'est-à-dire, le dix-septiéme de Février, qu'il ne s'étoit rangé à ce parti que de l'avis & du consentement de venerable trere Jourdan évêque de Sabine, & de ses bien-aimez Tome XXII.

K

Bulle du pape qui se déclare

cone. Bafil, tom. X11. Pag. 41.

### 74 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1433.

fils Antoine de Saint-Marcel, François de Saint Clément, Angelot du titre de Saint-Marc prêtres, & de Lucide de Saint-Marie en Cofmedin; de Profper du titre de Saint-George, & de Dominique du titre de Sainte-Marie in via lata, diacres, & tous cardinaux de la fainte églife Romaine.

Ce fut d'entre ces cardinaux qu'il tira deux de ceux qu'il choifit pour préfider au concile; s'eavoir, Jourdian des Urfins, & Angelot du tirre de Saint-Marc, ausquels il joignit Nicolas Albergat, & Pierre évêque d'Albe, aussi cardinaux. Mais quelques affaires importantes les retenant à Rome, Eugene leur substitua dès le lendemain seiziéme de Décembre Jean archevéque de Tarente, Pierre évêque de Padoue, & Louis abbé de sainte Justine, & les revêtit d'un pouvoir semblable à celui qu'il avoit donné aux premiers. Et le même jour seiziéme il écrivit au cardinal Julien, pour le confirmer président du concile, comme il l'avoit été jusqu'alors; enforte néanmoins que ceux qu'il envoyoir, présideroientavec lui.

LXXXIV.
Le pape revoque les bulles
portées contre
le concile.

Labbe, concil.
tom.x11.p. 519.

Outre tant de témoignages de la fincerité de l'approbation qu'il donnoit au concile, il voulur révoquer expressemnt les deux bulles qu'il avoit air publier pour le casser & le déclarer illégitime; & il se servir de cette occasson pour desavouer une trosiséme bulle qui avoir paru en même tems, dans laquelle on apportoit hestaisons qui l'avoient sait tésoudre à la rupture du concile, & l'on s'emportoit même beaucoup contre les peres. , Afin, dit-il, que tout le monde soit évidemment , persuadé de notre intégrité & de notre devouement , persuadé de notre intégrité & de notre devouement , persuade de notre intégrité & de notre devouement , persuade de notre intégrité & de notre devouement , par le production de la servir de la troisse de la servir de la

#### LIVRE CENT-SIXIEME.

qu'on dit commencer par ces mots, Deus novii, com-, An. 1433. me nous ne sçavons pas qu'elle soit jamais émanée de ,, nous, quoiqu'il soit inutile de révoquer ce qui n'é- " 1971-117-117xiste point, nous la révoquons aussi néanmoins pour « plus grande précaution, & parce qu'on le demande, " de même que toutes les autres qui pourroient paroî-" tre en notre nom, au préjudice du même concile, ou " contre son autorité. «

te du pape,

Cette conduite du pape fut approuvée des uns, & blâmée des autres. Les partisans du concile en triompherent, regardant cette révocation comme une preuve autentique de l'autorité du concile de Basle, & qui charge de confusion ceux qui, contre la foi des actes de ce concile & des lettres d'Eugene, assurent que c'est un concile acephale, ou sans chef, & schismatique. Ce reproche en effet est contre toute vrai-semblance, puisque ce concile ayant été convoqué non-seulement par le pape Martin V. & par Eugene son successeur, mais encore confirmé & approuvé par ce dernier, qui reçoir par sa bulle tout ce qui s'y est fait dans les sessions précedentes, & tout ce qui se fera à l'avenir pour l'extirpation des herésies, pour l'union des princes Chrétiens, & pour la réformation de l'église en son chef & en ses membres ; il s'ensuit que ce concile ayant toutes les conditions qu'on demande pour un concile légitime, ne peut être acephale.

Un de ceux qui s'est le plus fortement élevé contre Eugene, à cause de l'approbation que ce pape a donne ponif. in En au concile de Basle; c'est l'historien Platine, il lui re- sen. IV. proche d'avoir troublé par-là toutes les choses divines & humaines, d'avoir engagé le peuple Romain à prendre les armes, d'avoir excité un nombre infini de maux. Le cardinal Cajetan est le premier qui ait osé traiter ce

Après que le concile eût approuvé les lettres du pape dans cette session, on tint une congrégation générale le vingt-quatrième d'Avril, pour incorporer rer les légars du les légats d'Eugene au concile sous leurs propres & privez noms. Ces légats étoient Nicolas cardinal de fainte-Croix, Jean archevêque de Tarente, Pierre évêque de Padoue, & Louis abbé de Sainte-Justine qu'on obligea de jurer qu'ils agiroient & travailleroient fidèlement pour la gloire du concile, qu'ils en observeroient les décrets, & particulierement ceux de la quatriéme & cinquiéme session du concile de Constance; sçavoir, qu'un concile légitimement assemblé représente l'églife univerfelle, qu'il tient immédiatement de Jesus-Christ son autorité, que le pape même est obligé d'y obeir, dans les choses qui regardent la foi, l'extinction du schisme, & la résorme générale de l'église. Qu'ils ne revéleroient point le secrét du concile, & qu'ils n'en fortiroient point sans le congé des députez : qu'enfin ils donneroient en toutes choses de bons conseils selon Dieu & leur conscience. A quoi ils s'obligerent tous par serment en leurs propres & privez noms. Les peres du concile prirent toutes ces précautions, par la crainte qu'ils avoient que la retractation du pape ne fût une feinte, qu'il n'eût envoyé les légats au concile que pour en projetter secrettement la rupture : ce qui arti- 107 # 54. 6 va en effet.

P. Alexand. part. 3 facel, xv. O XVI. hift. Ec-

clefiaft. p. 565. LXXXVII. pour ncorpo-

Phy bas live

Ces quatre légats après avoir prêté serment dans K iij

LXXXVIII. Dix-leguéme AN. 1434. fession du concile de Basse.

LXXXIX. Serment qu'on exige des légats.

Labbe concil. tom. x11.p. 539.

cette congrégation, furent admis dans la dix-septiéme session qu'on tint le lundi vingt-sixième d'Avril en préfence de l'empereur, vêtu de ses ornemens impériaux, & de plus de cent prélats en mitres & en habits pontificaux. Ces légats y présiderent avec le cardinal Julien ancien président. Les peres du concile y firent plusieurs décrets pour rendre leur conduite plus sûre; car craignant que s'ils recevoient les légats d'Eugene pour présider au concile avec une autorité absolue & indépendante, ce ne fût un trop puissant obstacle à la réformation des membres de l'églises ils déclarerent d'abord qu'ils ne les recevoient pour présidens, qu'à condition qu'ils auroient une autorité dépendante du concile, sansaucune jurisdiction coactive, sans préjudice aux réglemens établis déja ; c'est-à-dire , que rien ne se décideroit synodiquement en plein concile, qu'il n'eûr auparavant été examiné par les quatre députations du concile : & pour appuyer davantage l'autorité souveraine du concile, qui n'étoit point alterée par la présence des légats du pape, ils ordonnent que tous les actes seront expediez au nom & sous le sceau du concile, selon l'ancien usage observé par les huit premiers conciles généraux, qu'ils renouvellerent.

Précautions pour empêcher leur trop grande autorité. Il paroît encore par cette session que les peres de Basle n'ont pas cru que leurs décisions dussent absolument être prononcées par les légats du pape présidens; puisqu'ils y ordonnent qu'au cas que ceux qui présideient ne voulussent pas prononcerce qui aura été arrété par les quatre députations, le droit de conclure & de prononcer seroit dévolu à celui des évéques qui seroit assis le plus proche des présidens. La raison qui les porta à faire cedécret, sur l'opinion qu'ils avoient que les loix d'un concile général n'emprunteat leur

autorité que du concile même; que le droit qu'ont les légats du pape de présider aux conciles, & d'y prononcer, est purement honoraire, dù à la primauté du pape dont ils représentent la personne, qui ne leur donne aucun pouvoir ni jurissicition sur le concile, & que quand un concile général a fait quelque conclusion, il peut s'élire un président, & prononcer son decret malgré le pape, s'il resuse de prononcer & de conclure; ensin qu'un décret prononcé de cette manière ne laisse pas d'obliger & d'avoit toute sa force. On trouve un exemple de cette liberté dans le concile de Calcedoine.

Le canon vingt-huitiéme de ce concile tenu en 4 5 1. confirme au patriarche de Constantinople le droit qu'il avoit reçû, par le troisiéme canon du premier concile de Constantinople, qui lui donnoit le second rang, c'est-à-dire, le premier après le pape; ensorte que les métropolitains de Pont, de Thrace, d'Afie seulement, & les évêques de ces dioceses qui étoient chez les barbares devoient être ordonnez par le siège de Constantinople, sur le rapport qu'on devoit lui faire des élections canoniques. Les légats du pape saint Leon s'opposerent à ce canon, soit parce qu'il avoit été fait en leur absence, soit parce que, disoient-ils, on avoit force les évêques à y souscrire; mais ceux-ci montrerent qu'ils l'avoient tous reçû par leur propre mouvement, sans avoir souffert aucune violence. Et nonobstant les oppositions des légats de saint Leon, ce canon fut lû trois fois dans le concile, aux acclamations de tous les peres, & inseré dans les actes. Ainsi, quoique le pape ait une autorité plus grande que tout autre dans les conciles, y préfidant par lui-même ou par ses légats, publiant & expliquant les décrets, & en or-

Nicol de Cufa leb. 3. de conert catholica .

donnant l'exécution, il ne s'ensuit pas pour cela que l'autorité d'un concile œcumenique soit tellement dépendante de la sienne, qu'il puisse de plein droit changer & annuller ses décrets, comme le montre le P. Alexandre dans l'endroit déja cité. ", Ce qui a fait dire au "cardinal de Cusa, que dans les conciles généraux le "pape concourt le premier, mais que son autorité n'a ,, de vigueur que par le consentement de tous les autres , qui célébrent le concile; que la force des définitions "ne vient point du souverain pontife, mais qu'elle ", dépend du consentement de tous, du sien & de ce-" lui des autres; c'est ce qu'a reconnu saint Leon lui-"même dans sa lettre aux peres du concile de Calce-"doine: Afin, dit-il, que l'assemblée des freres & "tous les Fidéles connoissent que je suis uni avec vous ,, de sentiment, non seulement par les légats qui tien-, nent ma place, mais par l'approbation que vous don-,, nez aux actes du synode.

XCI. fertion du concale de Basile.

Labbe consil. tom. x11.b. 540.

Après la session dix-septiéme l'empereur Sigismond Dix huttiéme quitta Basle, & n'assista pas à la dix huitiéme, qui se tint le samedi vingt-sixième de Juin. Les peres du -concile convaincus de quelle importance il étoit d'instruire tout le monde de l'autorité des conciles généraux, renouvellerent encore une cinquiéme fois les décrets de la quatriéme & cinquiéme l'ession du concile deConstance. Ce fut dans cette session que Jean patriarche d'Antioche présenta au concile un écrit qu'il avoit composé cette année, pour montrer la supériorité du concile au-dessus du pape, & prouver qu'Eugene ne pouvoit rompre celui de Basle, sans le consentement des peres qui le composoient, qu'il étoit tenu au contraire de s'y soumettre & de lui obeir. On trouve ce traité tout entier à la fin des actes du concile de

Coneil, append to tom 111.9.911.

Bafle.

Basle, dans le premier appendix.

Jusqu'à la session suivante qui ne se tint qu'au mois AN.1434. de Septembre, il y eut plusieurs congrégations. Dans celle du seizième de Juin, on publia la constitution de l'empereur Charles IV. que l'on adressa aux abbez de Saint-Bavon, de Gand, de Cambrai, de Saint-Pierre de Louvain, des églises de Tournai, de Liege & d'Utrecht, avec des additions contre ceux qui violoient les immunitez de l'église. Le troisséme de Juillet le concile fit publier en son nom la bulle du pape Eugene donnée à Rome le vingt-sixiéme de May de l'année précedente rouchant la venération du faint sacrement de l'Eucharistie, & les indulgences accordées à la sête du saint Sacrement, avec ordre de l'observer par toute l'église. On peut voir là-dessus ce qu'en dit M. Baillet Conci. dans les fêtes mobiles.

Eugene écrivit encore le vingt - neuvième de Juin de cette année, aux peres de Balle, pour les affurer pe Eugene au qu'il ne lui restoit plus aucun ressentiment du passé, & qu'il confirmoit de bon cœur & avec plaisir tout ce append tom. XII. qu'il avoit fait à l'avantage du concile pour sa convocation & sa continuation, qu'il n'avoit d'autre dessein que d'en aimer tous les membres comme ses enfans, & de les estimer comme ses freres, afin d'être toûjours uni avec eux par les liens de la charité dans des benedictions de douceur, esperant que de leur côté ils n'oublieront point le respect qu'ils doivent au saint siege, & qu'ils lui seront fideles : Il leur rend graces de la bonté avec laquelle ils avoient reçu ses présidens; & les assure que cette nouvelle l'avoit extrémement confolé dans les grandes persécutions qu'il avoit souffertes depuis peu à Rome, & pour lesquelles il avoit été oblige d'abandonner la ville. C'est ce qu'il leur mar-Tome XXII.

Lettre du pas Labbe , concil. Si Histoire Ecclesiastique.

Philippe duc de Milan, qui avoit tourné ses ar-

An.1434 que dans cette lettre, qu'il écrivit de Florence. Voici ce qui l'avoit obligé de fuir.

mes contre le pape pour se venger sur lui du traité désavantagenx qu'il l'avoit en que que sorte obligé de faire avec les Venitiens, avoit envoyé François Storce & Nicolas Forcebras, avec des troupes pour piller la campagne de Rome, & pour se saisir d'Eugene, si on le pouvoit prendre. Mais ce pape affectant d'être tranquille auprès du malheur qui étoit prêt de l'accabler, ne s'opposa point aux troupes du duc. Les Romains irritez de cette inaction & déja excitez à la révolte par ceux du parti des Colonnes, & par le duc de Milan lui. même, se souleverent contre Eugene, & résolurent de l'arrêter; ils commencerent par chasser ses magistrats, & en créerent sept nouveaux. Eugene allarmé enfin de ces révoltes, & craignant pour sa personne, prit le parti de se sauver secretement de Rome en habit de religieux. Il eut beaucoup de peine à gagner dans un petit vaisseau l'embouchure du Tibre, à cause du grand nombre de gens qui le poursuivoient; des qu'il y fut, il s'embarqua dans une galere à Ostie, d'où il vint d'abord à Pise, ensuite à Florence, où il fut reçu la veille de saint-Jean avec beaucoup d'honneur : ce fut alors qu'il écrivit au concile cette lettre dont on vient de parler. Les Romains cependant pillerent son palais, firent prisonnier François Condelmer son neveu, cardinal de Venise & camerier de l'église Romaine, & al-

siegerent le château Saint-Ange: mais n'ayant pû le prendre, cinq mois après, ils rentrerent dans leur devoir, ils reçurent les magistrats créez par le pape, &c la paix fix faite. Forcebras avoit été tué par un simple folder, & Sforce sur déclaré, pendant sa vie seulement;

X C I I I. Sédution à F me contre le pape qui fe fi ve & s'enfur LIVRE CENT-SIXIEME. 8

marquis d'Ancone, & porte-enseigne de l'église Ro-

An. 1434

maine.
Le concile voyant le pape dans un si grand embarras, & si vivement persécuté, lui envoya les cardinaux de Sainte-Croix & de Saint Pierre aux-Liens : ils partirent de Balle le sixiéme du mois d'Août. Le concile

X CI V. Le concile es voie au pape

leur recommanda de travailler à appaifer la guerre, & sterà à remettre fous l'obéissance du pape Eugene & de l'église Romaine, les provinces & les villes qui s'étoient révoltées; & de montrer la fausset de ce que publioit par tout le duc de Milan, que le concile favorisoit au préjudice du pape. Etant arrivez à Florence, ils témoignerent au pape la part qu'ils prenoient dans ses dis-

graces, & lui promirent tout le secours dont ils étoient capables pour rétablir ses affaires. Ces cardinaux

Sigonius in vita Nicolai Gardin. 6. 14.

avoient beaucoup d'autorité en Italie, & sur-tout le cardinal de Sainte-Croix, qui s'y étoit rendu très-recommandable par sa probité. Quelques auteurs ont conjecturé que les peres du concile voyant que ce cardinal étoit opposé à ce qu'ils saisoient touchant l'autorité du saint lège, surent bien-aises de se défaire de lui en le chargeant de cette légation.

Ce sur pendant le séjour du pape Eugene à Florence qu'on tint la dix-neuvième session du concile à Basse

Dix neuviéme fession du concile de Basse,

qu'on tint la dix-neuvième session du concile à Balle le mardi septiéme de Septembre. On y traita de pluseurs affaires très-considérables, comme l'union des Grecs avec les Latins, ce qui regardoit les Bohémiens, & la conversion des Jusses. Avant que de parler de tous ces évenemens, & pour bien entendre l'union des Grecs, il faut reprendre les choses d'un peu plus haut, en suivant la relation qu'en a faite Augustin Patrice chanoine de Sienné, & qui est écrite avec beaucoup d'exactitude, avec une grande sidehic, & d'une maniere nette & facile, avec une grande sidehic, & d'une maniere nette & facile,

Labbe , concil.

AN. 1434. XCVI. Neguciations du con ile avec les Grecs Coneil gener. toma xIII. pag.

3527.

Cet Auteur dit donc que le pape Martin V. ayant commencé de traiter avec les Grecs, on étoit tombé d'accord que l'empereur, le patriarche de Constantinople, celui des Arméniens, l'empereur de Trebizonde. & les autres prélats & ambassadeurs des princes de l'églife d'Orient viendroient à un concile genéral qu'on tiendroit en Italie; & que le pape Eugene ayant renouvellé ce traité après la mort de Martin V. son prédecesseur, les ambassadeurs des Grecs vinrent à Rome au commencement de fon pontificat, où après beaucoup de disputes, on etort enfin convenu que le saint fiege envoyeroit les légats en Orient avec un nombre suffisant de docteurs, qui assembleroient les Orientaux en concile dans Constantinople; qu'on y traiteroit de l'union au nom du faint fiege : mais les Grecs ayant changé de sentiment, ils furent invitez par ceux de Basse d'y envoyer plutôt leurs ambassadeurs, ce qu'ils firent. Cétoit Jean Paléologue qui étoit alors empereur des Grecs.

Pendant que le pape Eugene songeoir à rompre le confeile de Balle, il avoit sait offire aux Grees d'envoyer au plûtôt un légar à Constantinople pour y traiter de Punion de l'église : mais les peres de Basse qui vouloient tompre toutes ses inteures, le piévinrent, & envoyerent de leur part avant lui des députez à Constantinople pour inviter l'empereur & le patriarche à traiter avec eux, parce qu'ils representent dans un concile légitime toute l'eglise Occidentale, se que ne feroient pas les légats du pape à Constantinople, infinuant aux Grees outre cela, que plusieurs princes & particulierement l'empereur Sigismond, les favori-cient; & qu'ainsi is en devoient attendre plus de secouts que du pape, dont les affaires écoient en fort

mauvais état. L'empereur Jean Paléologue persuadé par ces raisons, envoya une célebre ambassade au concile : elle étoit composée de Démetrius Paléologue son parent, grand marre de la garde-robe d'Isidore, abbé de saint Demétrius, du seigneur Jean, dissypate, c'està-dire, deux fois consul, l'un des officiers du palais. Ces ambassadeurs traiterent avec les députez du concile; & après avoir long-tems disputé sur le lieu où se tiendroit le concile des deux églifes, les Grecs infiftant sur Constantinople, & les députez sur Basle; enfin les uns & les autres se relâchant un peu, comme on doit faire pour le bien de la paix en quelques occasions, ils convintent de ces articles.

Que le concile se tiendroit en Occident : Que les ambassadeurs feroient de bonne foi tout leur possible on convient auprès de l'empereur & du patriarche, pour les engager à consentir que ce fût à Basle où l'église Occidentale se trouvoit déja assemblée; & si cela ne se pouvoit faire, qu'on choisiroit Ancone, ou quelque autre place maritime, ou bien Boulogne, ou Milan, ou route autre ville qu'on voudroit choifir en Italie ou en Savoye, (entendant par là le Piémont, parce que les Grecs ne vouloient point passer les Alpes. ) Que fi l'on vouloit quelque ville hors l'Italie, ce ne pourroit être que Bude en Hongrie, ou Vienne en Autriche : Que les peres de Basse seroient obligez de se rendre au lieu assigné un mois après qu'il seroit choisi: Que l'empereur aussi s'y rendroit avec les patriarches, les métropolitains, les évêques, & les députez de ceux qui n'y pourroient venir : Que le concile défrayeroit l'empereur, les patriarches & leur suite, jusqu'au nombre de sept cens personnes, durant leur voyage, leur demeure & leur retour : Qu'il donne-

avec les Grecs.

roit huit mille ducats pour fournir aux frais de l'assem-An. 1434. blée du clergé Grec qu'on devoit tenir à Constantinople , pour l'élection des députez qui viendroient au concile, & dix mille ducats avec trois cens hommes & quelques galeres pour la défense de la ville durant l'absence de l'empereur, auquel on rendroit par tout, ausli-bien qu'aux patriarches & aux évêques Grecs, les mêmes honneurs qu'on avoit accoutumé de leur rendre avant le schisme, sauf néanmoins en tout les droits & les privileges du pape, de l'église Romaine, & de l'empereur d'Occident.

Les ambaffatraité est confir

tom. XII. pag. 541. 6 tom. xttl. in affis Aug. Patricii.

Ce traité fut solemnellement approuvé & confirmé dans la dix-neuvième session du septième de Septembre, dans laquelle les ambassadeurs Grecs furent reçus avec beaucoup d'honneur. Ils y présenterent la lettre de l'empereur leur maître, par laquelle ce prince s'engageoit de tenir tout ce dont on conviendroit de part & d'autre ; & celle du patriarche Joseph , qui témoignoit aux peres du concile la joye qu'il avoit de voir qu'ils souhaitoient la paix & l'union des deux églises. Pour affermir davantage les articles dont on venoit de convenir, les Grecs demanderent que le pape les confirmât. On députa donc vers Eugene un chanoine d'Orleans nommé Simon Freyron, pour le prier de joindre sa confirmation à celle du concile. Augustin Patrice dit qu'Eugene parut surpris qu'on eût tout reglé sans l'avoir consulté auparavant, & qu'il regarda cette conduite comme une nouveauté; cependant il ne laissa pas de donner sa confirmation pour ne point troubler le concile, quoiqu'il lui sembla plus commode d'envoyer ses légats à Constantinople, suivant son premier avis.

On fit dans la même session dix-neuvième un de-

AN. 1434. eile touchant les Juifs. Labbe, concil. tom. XII-P. 547.

cret touchant les Juiss & les Insideles, pour les contraindre d'entendre la parole de Dieu, asin qu'on pût travailler plus esficacement à leur conversion; & pour y réussir plus aisément, on exhorte les ordinaires d'envoyer des personnes habiles pour prêcher dans les lieux où il y a des Juiss & des Insideles; & asin qu'il s'en trouve de capables de cette sonction, l'on ordonne que suivant la constitution du concile de Vienne, touchant la nécessiré d'enseigner les langues, il y auroit dans les universitez deux professeurs des langues hébraïque, arabe, grecque & chaldéenne. On renouvella tous les anciens decrets touchant la conversion des mêmes Juis; on désendit de communiquer avec

eux, ni de leur vendre ou engager des livres d'églife, des calices, des croix, ou d'autres ornemens d'églife. On ordonna qu'ils porteroient un habit particulier qui les pût diftinguer, & qu'ils demeureroient dans

des lieux séparez, autant que faire se pourroit. On accorda à ceux qui se convertiroient de retenir les biens qu'ils avoient acquis par usture, pourvi qu'on ne connût point ceux à qui ils devoient être restituez. On exhorta sort les Chrétiens de les Catholiques à assiste ceux qui quitteroient le Judassime, & on leur défendit d'enterrer les morts selon les cérémonies des Juiss. En un mot, on n'oublia rien des mesures qu'il falloit prendre pour l'instruction de la substitance des nouveaux Convertis, ordonnant que ce decret seroit public rous les ans dans les églises, asin que personne ne pût l'ignorer.

En Bohême le baron Maynard feigneur de Maifon-Neuve, tôtijours animé du defir de délivrer fa patrie du joug de Procope le Rafe, fous lequel elle gémiffoit, & des maux funeftes qui en étoient la fuite, faifoit

C I. Suite des affaires des Bohémiens. Cloeblée, hift: Huffit. lib. 8.

beaucoup de menées secretes pour grossir son parti: il entretint plusieurs fois les députez du concile de son Poyez plus baut dessein, & ceux-ci lui promirent de le seconder. Sur cette assurance Maynard tenta l'entreprise, dont il ne voulut pas néanmoins se déclarer chef, parce que connoissant qu'il y avoit en Bohéme des maisons plus anciennes que celle dont il étoit forti, il apprehenda de leur donner de la jalousie. Il y avoit un gentilhomme nommé Wissembourg issu de la meilleure de ces maisons, maistrès pauvre; Maynard l'avoit assisté pendant plusieurs années, ce qui l'avoit rendu fort soumis; & comme il n'avoit point d'autre talent pour la guerre, que celui d'obéir exactement, il jetta les yeux sur lui, & lui donna le titre de genéral, pendant qu'il en retint l'autorité. Maynard ayant pris toutes ces mesures, engagea la ville de Pilsen à commencer la révolte. Les

Mancler. gener. 48. P. 452.

Division entre les gouverneurs des deux villes de Prague.

Thaborites & les Orphelins se mirent aussi-tôt en campagne pour la recouvrer; Procope le grand avec un autre surnommé le petit Procope en formerent le siege après la jonction de leurs troupes. Mais ils furent interrompus dans la plus grande ardeur du siege, par la querelle qui s'éleva entre Roquesane qui commandoit dans l'ancienne Prague pour les Thaborites, & Loup dans la nouvelle pour les Orphelins; cette querelle causée par la jalousie, alla si avant que les deux villes de Prague se cantonnerent l'une contre l'autre.

Maynard averti de ce desordre, ne manqua pas d'en profiter. Il s'avança vers l'ancienne Prague, battit les Thaborites déja fort pressez par les Orphelins, & se rendit maître de la ville. Cette nouvelle déconcerta les Procopes, qui leverent aussi-tôt le siège de Pilsen, & ce qui acheva de les accabler, fut d'apprendre que Maynard en même tems avoit pris d'assaut la nouvelle

Prague,

ques se rendent maîtres des deux Pragues,

Prague. Ils voulurent la recouvrer avant que les Catholiques eussent achevé de s'y fortifier. On leur parla de paix; mais ils répondirent qu'ils ne pouvoient traiter avec honneur, jusqu'à ce que les Catholiques leur euffent rendu Prague, & tiré de Pilsen les hommes & les munitions qu'ils venoient d'y jetter. Ces deux conditions parurent si ridicules aux Catholiques, qu'ils demanderent d'être menez à l'heure même contre les Hussites, & Maynard profitant de leur ardeur poursuivit l'armée Hussite, qui s'étoit retranchée dans son perdent la bacamp: on força ses retranchemens, la confusion se deux Procopes mit parmi les foldats, le combat dura plus de quatre font tuez. heures, & le grand Procope y fit des efforts si extra- 48-433-400 ordinaires que les Catholiques se virent plus d'une fois ente Basil arte. fur le point de perdre la victoire; mais un coup de lance 108 6/19. le renversa mort, & fit perdre courage à son armée. Le P. Labe. petit Procope eut aussi la tête fendue d'un coup de sabre, ce qui obligea son Lieutenant Coapchon de se retirer dans la ville de Colnitz, avec ce qui lui restoit de Cavalerie Hussite. Cette victoire sut remportée le dimanche dans l'octave du saint Sacrement: & on la fit sçavoir au concile, à Sigismond & aux autres fideles, parce qu'elle les interressoit tous.

Maynard flaté par ces premiers avantages, au lieu de s'amuser à poursuivre les fuyards, acheva de se rendre maître du camp ennemi, & contraignit tous ceux qui restoient de se rendre à discretion. L'armée victorieuse s'assembla pour deliberer sur ce qu'on en feroit; & comme on étoit prêt à les renvoyer la vie sauve, Maynard remontra que la clémence étoit hors de saison; que la plûpart des vaincus étoient nez dans l'armée Huslite, qu'ils ne sçavoient point d'autre métier que la guerre; qu'il s'en falloit donc absolument dé-

M

Tome XXII.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1434.

fare, puisque rien n'étoit si dangereux pour la monarchie de Bohéme, que de laisser vivre tant de soldats agueris; à qu'on ne scroit jamais en sur qu'on donneroit retraite à plus de vingt mille hommes accoutumez à tuer, à voler & piller en toutes occasions; que si on les laissoit vivre ensemble, ils éliroient un chef, & renouvelleroient la guerre; & si on les distribuoit dans les villes & dans les villages, ils y cortomproient la Bourgeoisse & les paysans. Ces remontrances changerent l'inclination des Catholiques, & les potterent à consentir que l'infanterie Hussie stit exterminée; mais ils en laisserent le soin à Maynard qui s'en acquitta avec beaucoup de discernement.

CV. Artifices dont on fe fert pour achever la ruine der Mussiere

Il sçavoit qu'il y avoit parmi les vaincus un assez grand nombre qui ne s'étoient engagez à suivre l'armée Hussite, que par le seul motif de porter les armes, & ceux - là, il les regarda comme innocens, & se fit un scrupule de les confondre avec les coupables. Mais il ne vouloit pas que l'on s'apperçut de son dessein; & pour cet effet, voici l'artifice dont il usa. Il fit publier dans un quartier du camp où l'on tenoit renfermez les fantassins Hussites; que la guerre n'étoit pas finie; que Coapchon s'étoit renfermé dans Colnitz avec toute la cavalerie, & qu'il y prétendoit rétablir l'armée, que l'unique moyen de prévenir ses desseins étoit de l'investir incessamment, mais qu'on ne pouvoit ni entreprendre ni exécuter ce projet sans l'assistance de tant de braves soldats qui s'étoient rendus siexperimentez sous la discipline de Zisca; que les états du royaume vouloient assigner une pension à chacun d'eux sur les deniers publics: pour leur marquer l'estime honorable qu'ils en faisoient, & pour empêcher qu'il ne se glissat parmi eux, ce qu'on appelle passe-volans, on prioit-les vrais soldats de passer tous dans les granges voisines, & ceux quine l'étoient point, de retourner dans leurs mai- AN.1434. fons.

Les soldats Hussites furent assez crédules pour s'imaginer qu'on vouloit se servir d'eux pour ruiner Coap- brûlez dans des chon, mais ce n'étoit pas là le dessein de Maynard. Ilsse séparerent donc des soldats inutiles,en se retirant dans les granges qu'on leur avoit montrées. Ils trouverent une grande abondance de viandes & de vin qu'on leur avoit préparé, & s'en remplirent. Quand on les vit plongez dans un profond sommeil, l'armée Catholique investit les granges au milieu de la nuit, de peur que quelqu'un n'échapât, & y mit le feu. Comme les murailles n'étoient presque que de bois, & les couvertures que de chaume, elles furent bientôt embrasées. Ainsi perit l'armée que Zisca avoit formée & aguerie, & qui avoit ravagé durant 20. ans les plus riches provinces du septentrion. Ces foldats étoient presque tous grands & extrêmement robustes; ils étoient tellement endurcis au travail & aux injures du tems, que rien n'étoit capable d'alterer leur temperamment. Leur peau étoit devenue si dure qu'il sembloit qu'en un besoin elle eût pu servir de cuirasse : on ne pouvoit les voir sans une certaine frayeur; car outre qu'ils étoient très-basannez, & qu'ils n'avoient pour habits que des peaux de bêtes feroces, ils négligeoient de se peigner, & laissoient croître leur barbe d'une maniere indécente, & qui inspiroit la terreur.

L'Empereur Sigismond étoit alors à Ulm. Dès qu'il eut appris ces nouvelles, il en écrivit au concile, & envoya ses ambassadeurs en Bohême, afin qu'ils travaillassent à l'y faire reconnoître roi, comme légitime heritier de son frere Venceslas. Pendant ce tems-là les AN.1434

députez du concile à Bohéme, se trouvant debartasses de l'armée Hussite plûtôt qu'ils ne pensoient, & délivrez par là du grand obstacle de la réconciliation de la Bohéme avec l'église Catholique, ils y travaillerent avec ardeur, & la conclurent en peu de semaines, à la fairissaction des peres du concile.

C V I I.
Députation du concile à l'affemblée de Ratisbonne.
Æm. Sylv. bift.
Bohem. c. §1.
Krantz. II.
" B'endel. 31.
Cochice, l'if.

Huffit, lib. 8.

Les Bohémiens vinrent aussi en grand nombre trouver Sigismond à Ratisbonne où il étoit allé, & le saluerent comme leur roi. Coapchon & Rockfyzanes ne les accompagnerent point, mais ils y vinrent en particulier pour leurs propres affaires. Le concile y envoya de même ceux qu'il avoit députez à Bohême. L'empereur témoigna aux uns & aux autres la joye qu'il ressentoit de l'union qu'ils venoient de faire, & recommanda aux Bohémiens d'exécuter avec fidelité les articles de la convention qu'ils avoient jurée. Sponde appuyé sur des actes manuscrits du collège de Navarre dit qu'il y eut en presence de l'empereur une dispute assez vive au sujet de la communion sous les deux especes entre les députez du concile ; & plusieurs Bohémiens qui n'avoient point consenti à l'union qui venoit d'être faite avec les autres. Ces obstinez vouloient qu'on contraignît les Catholiques de Bohême à communier ainsi, quoiqu'ils ne le demandassent pas : mais l'empereur & les députez le refuse ent abfolument; ils ne leur permirent pas non plus d'entrer dans l'églife avec les Catholiques; & l'un d'eux étant mort à Ratisbonne, on lui refusa la sépulture ecclefiastique. On trouve dans les mêmes actes que l'empereur se plaignit aux députez du concile du mépris de celui-ci à son égard sur beaucoup d'articles, entre autres, d'avoir écrit pendant qu'il étoit en Italie, au duc de Milan pour le recouvrement du patrimoine de

Plaintes de l'empereur de la conduite du concile,

l'églife, & non pas à lui-même, quoique ce fût aux empereurs, & non pas aux ducs de Milan, à qui l'église étoit redevable de ces biens; de ce qu'étant à Basle, le concile avoit résolu d'envoyer le cardinal de Chypre & d'autres au pape sans l'avoir consulté; de ce que le concile traitoit au préjudice de l'empire, de beaucoup de choses dont la connoissance ne lui appartenoit pas; il ajoûta que c'étoit à cause de ce peu de déference qu'on avoit pour lui, qu'il s'étoit retiré du concile. Il promit cependant de lui continuer sa protection, & même de s'y trouver en personne, si l'on vouloit soigneusement s'appliquer à la réformation & aux affaires pour lesquelles les peres étoient assemblez. Etant à Ulm, il avoit fait d'autres plaintes au concile dans deux lettres qu'il lui écrivit le vingt-huitième de Juillet au fujet de la cause qui étoit entre les ducs de Saxe touchant ce duché, ses droits & ses charges. Un de ces ducs avoit déferé l'affaire au jugement du concile, mais Sigifmond prétendoit que cela appartenoit au jugement de l'empire; & il disoit dans ces lettres qu'il protestoit publiquement contre la décision du concile, s'il ne s'en déportoit entierement.

Le cinquiéme de Juillet Eric roi de Dannemark, de Suede & de Norvege, avec les archevêques & évêques Eric au concide ces royaumes, écrivirent au concile pour la défense le. de la regle de l'ordre de saint Sauveur institué par sainte Brigitte. Ces lettres furent lûes dans une congrégation particuliere le vingt-fixième de Mars de l'année fuivante. Les états d'Eric étoient alors fort troublez, & particulierement celui de Suede, à cause des subsides & impôts exorbitans que les gouverneurs exigeoient par une détestable avarice, & même du consentement du roi, qui vouloit par-làse dédommager de la dépense

Troubles de

Krantz. 8

nécessaire dans les longues guerres qu'il avoit eûes en An. 1434. Allemagne, sans aucun égard aux prieres de la noblesse & du peuple. Tout cela causa une revolte presque generale, à la tête de laquelle étoit un nommé Angelbert petit gentilhomme, qui fit de si grands progrez, qu'il mit presque toute la Suede en liberté, & en chassa les Danois qui y commandoient. Cependant deux ans après il fut tué.

qui fe fait her-

Dans la même année arriva la retraite d'Amedée VIII. duc de Savoye, qui résolut de quitter le monde, laissant ses états à ses deux fils Louis & Philippe, &

Amed. Pasif,

nommant six seigneurs âgez & de beaucoup d'experience pour leur servir de conseillers. Il se revêtit d'une longue robe de gros drap, il prit une ceinture large, un bâton plein de nœuds, il laissa croître sa barbe & ses cheveux sans les peigner, & se retira le septiéme de Novembre à Ripailles prieuré proche le lac de Genéve, où il fonda l'ordre de saint Maurice. Il n'avoit que huit anslorsque son pere Amedée VII. mourut en 1391. & quand il fut en âge, il gouverna avec tant de probité & de prudence, qu'il mérita le surnom de pacifique. Il fit ériger la Savoye en duché l'an 1416. Il fut genereux, amateur de la justice, & maintint toûjours ses états en paix, pendant que ses voisins étoient en guerre; ce qui fut cause qu'on l'appella le Salomon de son siecle, & que les plus grands princes le prirent souvent pour arbitre de leurs differends.

Mort d'Uladiffas Jagellon

Uladislas Jagellon roi de Pologne mourut à l'âge de quatre-vingt ans, après quarante-neuf ans de regne, Ce prince avoit beaucoup de religion, & étoit très charitable envers les pauvres, même jusqu'à l'excès, de quoi le pape Martin V.le reprit. On dit qu'il ne bûvoit point de vin, & que les jours de jeune il ne vivoit que de

pain, & de quelques légumes. Il ne laissoit pas pourtant d'avoir des défauts qui lui furent reprochez par Sbignée évêque de Cracovie. Uladislas son fils aîné lui fucceda, malgré l'ambition de ceux qui s'y opposoient à cause de son bas âge. Il fut couronné à Cracovie par l'archevêque de Gnesne le jour de saint Jacques vingtcinquiéme de Juillet; & les Grands s'appliquerent beaucoup à rétablir les affaires du royaume, en quoi ils réussirent.

Le quinzième de Novembre, mourut aussi Louis CXIII. d'Anjou, fils adoptif de Jeanne reine de Sicile & de d'Anjou & de Jeanne de Na-Naples, à Cosance en Calabre sans aucune lignée. Il fut regretté de tous ses sujets, avec d'autant plus de raison, qu'on esperoit beaucoup de sa prudence & de son courage: & la reine qui reconnut trop tard les grandes qualitez de ce prince, s'accusa les larmes aux yeux, d'avoir été cause de sa mort par sa trop grande ingratitude. Elle ne voulut point permettre qu'on transportât fon corps hors du royaume; & tout ce que la noblesse d'Anjou pût obtenir d'elle, fut que son cœur seroit porté à Angers dans le tombeau de ses ancêtres. Cette reine ne survécut pas long-tems au prince : elle mourut trois mois après, selon Mezerai, & laissa pour héritier de son royaume René d'Anjou frere de Louis, qui étoit pour lors retenu prisonnier par Philippe duc de Bourgogne; ce qui favorisoit beaucoup le dessein qu'avoit Alphonse roi d'Arragon, de faire valoir le droit Plus bann, 2060 de sa premiere adoption, & de se saisir du royaume de Naples. Ce fut par la mort de Jeanne que finit la premiere branche d'Anjou, qui avoit produit plusieurs autres branches, donné des rois à la Hongrie, à la Pologne, & dure près de deux cens ans avec beaucoup d'éclat.

## 96 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN. 1434.
CXIV.
Lettre de Jean
Commene au
pape.
Eineil. Labbe,
tom. 11. pag.
1011.
In collett. cone.

CXV.

Ecrit de Jourdain de Brice en
faveur du pape
Eugene.

Il ne faut pasfinir cette année sans parler de la lettre que Jean Comnene empereur de Trebizonde écrivit au pape Eugene le dix-huitiéme d'Octobre pour lui témoigner combien il étoir sensible aux malheurs & aux difgraces de sa sainteté. Il paroir que c'étoit une réponse que ce prince faisoit à deux lettres du pape, l'une écrite de Rome, & l'autre de Florence.

Jourdain de Brice jurisconsulte, avocat consistorial & grand juge de Provence, fit paroître alors un écrit à la priere du cardinal de Foix, pour défendre l'élection d'Eugene IV. contre le reproche que lui faisoit le cardinal Dominique Capranica surnommé Firmin du lieu du gouvernement de son église, qui prétendoit que l'élection d'Eugene au souverain pontificat étoit nulle, ou au moins douteuse, parce que lui Capranica n'avoit point été admis à cette élection avec les autres cardinaux. Capranica avoit été nommé au cardinalat par Martin V. le vingt-quatriéme de Mai de l'an 1426. avec l'évêque de Lerida, Prosper Colonne & Julien Cefarini : mais sa nomination avoit été tenuë secrete jusqu'à la mort de Martin V. arrivée six ans après, & il n'avoit fait aucune fonction de cardinal. Quand ce pape fut mort, Capranica s'approcha des portes de Rome, & envoya quelques-uns de ses amis pour demander qu'il eût la liberté d'entrer au conclave en vertu du decret de nomination signé par les cardinaux, portant qu'au cas que Martin V. vînt à mourir avant la publicacation de cette nomination, les cardinaux élus seroient publiez aussi tôt après, & admis dans le conclave. Quoique le collège des cardinaux oût figné ce decret & juré de l'observer, le plus grand nombre sit difficulté

d'admettre Capranica au conclave & ceux mêmes qui reconnoissoient que sa demande étoit juste, lui conseil-

Dominique Capranica cardinal.

Addit ad Ciacon. in Martin. V.

Comment. Fii II. liv. 1. Antonin. tit. 21.6.16.in fin.

M Dupin Biblioth. des Auteurs du XV. sécle, tom. 211. in quarto.

lerent

lerent de s'en désister pour le tems present, afin d'en obtenir plus facilement l'effet dans la suite. Capranica Balez. Miseille. fe laiffa persuader, & attendit tranquillement que l'é- fes. lection d'un nouveau pape fût faite. Dès qu'il eût appris qu'Eugene IV. avoit été élû, il envoya quelques personnes de confiance, le féliciter de son élevation & en même tem's lui demander qu'il lui fût permis d'entrer dans Rome avec toutes les marques du cardinalat, où Martin V. l'avoit élevé. Mais le nouveau pape loin de lui accorder ce qu'il demandoit, prêtant trop facilement l'oreille à quelques cardinaux ennemis de Martin, chercha à faire prendre Capranica, & fit saisir tous ses revenus de patrimoine & de bénéfice. Dominique fut obligé de fuir & de se cacher pendant plus de deux mois. Cependant on fit entendre à Eugene, que s'il étoit coupable de quelque crime qui méritat qu'on le poursuivît avec tant de chaleur, il falloit le juger dans les formes, ce pape nomma quelques cardinaux pour connoître de sa cause. Capranica fut cité devant eux; mais il ne voulut point comparoître & en appella au concile de Basle, où il se rendit en personne, & ayant exposé son affaire avec éloquence, & en même tems avec un détail qui montroit sa sincerité & la justice de sa cause, le concile le déclara cardinal, & lui permit d'en porter le chapeau & les autres marques. Cette décision du concile causa beaucoup de chagrin aux ennemis de Capranica; mais enfine oyant qu'ils ne pouvoient s'y opposer, ils se turent, & les légats d'Eugene, pour fauver en partie l'honneur de leur maître, prierent Capranica de ne point porter le chapeau avant de l'avoir reçu des mains du pape, & l'engagerent à venir à Florence pour le recevoir, avec promesses qu'il y seroit honorablement traité. Capranica se sia à seurs paroles, & vint quelque Tome XXII.

An. 1435 tems après à Florence, où Eugene le reçut en effet avec

Dans le tems qu'il étoit au concile de Basse, quelques-uns voulurent se servir du refus que les cardinaux avoient fait de l'admettre au conclave pour attaquer l'élection d'Eugene IV. & la faire regarder comme nulle, ou au moins douteuse. Le cardinal de Foix qui étoit dans les interêts d'Eugene, engagea donc le Jurisconfulte Jourdain de Brice de défendre l'élection de ce pape, ce qu'il fit. Cet écrit est en forme de consultation, à laquelle il répond selon la forme de canonistes, & il y établit ces trois points, fur lesquels il s'étend beaucoup. 10. Que le decret par lequel Martin V. nommoit secretement quatre cardinaux, dont Capranica étoit un, étoit un decret nul, scandaleux, d'un trèsmauvais exemple, & pernicieux à l'église. 2°. Que le consentement que les cardinaux y ont donné, est aussi nul, & ne les engage point. 3°. Que quand ce decret auroit eu quelque vigueur, l'élection d'Eugene IV. ne laisseroit pas d'être valable, & que l'exclusion de Capranica ne la rendroit pas nulle. Cet écrit de Jourdain de Brice est datté d'Aix en Provence le treiziéme d'Août 1433.

CXVII. Suite des négociations du concile avec les Oncontinuoit toûjours la négociation avec les Grees; les députez du concile arrivez à Conflantinople, trouverent le patriarche peu disposé à faire le voyage d'outre mer; & quelque tems après les députez que les Grees avoient envoyez vers le pape, revinrent en Orient avec Christophle de Corone, chargé en apparence de consenit aux conventions faites avec le concile de Basle, mais en esfet avec des ordres secrets de les traverser. Pour en venir à bout, il publia que les peres du contele de Basle nétoient point d'accord ni entreux,

ni avec le pape; cependant l'empereur résolut de traiter avec les députez du concile, & y fit résoudre le patriarche. On nomma des commissaires pour travailler à ce traité; & le concile en dressa même un decret qui fut envoyé en Orient: mais quand les Grecs eurent vû ce decret, qui portoit : que les peres après avoir aboli la nouvelle hérésie des Bohémiens, vouloient aussi éteindre l'ancienne hérésie des Grecs : ces termes choquerent si fort les Orientaux, qu'ils ne voulurent écouter aucune proposition, que cet endroit ne sût réformé. Les députez du concile promirent qu'on feroit un autre decret dont le projet fut dresse. Les Grecs demandoient aussi que le pape assistat en personne au concile, qu'on leur donnât un sauf conduit en bonne forme, & qu'enfin on s'engageât par écrit de les ramener aux frais du concile, quelque évenement que pût avoir la négociation. L'un des députez du concile fut renvoyé à Basle pour y porter le projet du decret qu'on avoit réformé, & y faire agréer les demandes des Grecs.

Pendant que toutes ces choses se négocioient en Orient, les peres du concile travailloient fortement à faire des decrets pour la réforme de l'église dans son chef & dans ses membres, & c'est dans cette vûë qu'ils tinrent la vingtième session le samedi vingt-troisième de Janvier 1435. & qu'ils travaillerent à retrancher de l'église plusieurs desordres qui s'y étoient glissez. Le

tout est compris en quatre decrets. Dans le premier porté contre les concubinaires publics, les peres ordonnent que deux mois après que la publication de ce decret aura été faite dans les églises concubinaires cathédrales, ceux qui seront encore trouvez coupables de concubinage, seront privez pour trois mois des fruits de leurs bénéfices; & que leurs superieurs en auront la

Vingtiéme lef-

13

disposition, non pas pour les convertir à leur propre An. 1435. usage, mais pour les employer aux besoins utiles ou nécessaires de l'église : Que si les coupables, après avoir été avertis par leurs superieurs de quitter leurs concubines, refusent d'obéir, ils seront déclarez incapables de joüir d'aucuns bénéfices, jusqu'à ce qu'ils les ayent véritablement quittées, & qu'ils ayent donné des marques d'amendement.. Mais que si après avoir été rétablis dans leurs bénéfices après une l'érieuse pénitence, ils retombent malheureusement dans leur concubinage public, ils seront déclarez incapables des dignitez ecclesiastiques, sans esperance de retour. Par ces concubinaires publics, le concile n'entendoit pas seulement ceux qui avoient été déclarez tels par sentence, par une confession juridique, ou par une telle notorieté de crime que le coupable n'eût pû le nier ; il entend aussi tous ceux qui retenoient des femmes suspectes, ou diffamées, & qui ayant déja été avertis par le superieur de s'en séparer absolument, ne l'auroient point fait. Le concile ordonna que ce decret seroit envoyé dans toutes les provinces chrétiennes pour fervir de regle inviolable; & que ceux à qui la punition de ces crimes étoit. réservée, & qui négligeroient de la faire dans les conciles provinciaux, ou dans les affemblées synodales, seroient punis eux-mêmes par la suspense, ou quelque autre peine proportionnée à leur faute. Et pour obvier à tous ces maux, le concile exhorte les évêques de travailler sérieusement à faire chasser de leurs diocéses, toutes les concubines & autres femmes suspectes, employant même pour cela le secours du bras seculier, s'il y est nécessaire; & défend que les enfans nez d'un concubinage public demeurent avec leurs peres.

Ce qui entretenoit ces desordres, c'est qu'il y avoit

des clercs, même de ceux qui avoient jurisdiction dans l'églife, qui loin de les réprimer, foûtenoient ceux qui y tomboient, & en tiroient un profit en argent. Cet abus obligea les peres de défendre à ces clercs sous peine d'excommunication, & d'encourir la malédiction éternelle de Dieu, de tolerer ou de dissimuler désormais ces abominations sous l'esperance d'un gain aussi sordide, ni par aucune autre composition toûjours honteuse & abominable, dès qu'elle favorise le crime.

Le second decret déclare en faveur des consciences timorées & scrupuleuses, qui sont les excommuniez souchant les exqu'on doit éviter, & avec lesquels il n'est pas permis d'approcher des saints mysteres. Voici ce que porte ce "x11. 4 551. decret : " Pour éviter les scandales & mille dangers ausquels sont exposées les consciences timorées, nous " déclarons à tous les Fidéles, que personne n'est tenu " d'éviter qui que ce soit, ni de s'abstenir de commu-" niquer avec lui dans la reception ou administration " des sacremens, ou tout autre exercice de religion," interieurement, ou exterieurement, sous prétexte" de quelques sentences, ou censures ecclesiastiques que " ce puisse être, lorsqu'elles ne sont portées qu'en géné-" ral; & à moins que cette dite censure ou sentence ne " soit portée nommément & en particulier contre une " personne certaine, prononcée par le juge competent," & specialement notifiée : cependant , ajoûte le con-" cile, nous ne prétendons point par ce decret reve- " ler ou favorifer ceux qui font excommuniez, suspens, " ou interdits. "

Dans le troisiéme decret. Pour remedier au fcandale que causent les interdits ou autres censures ecclesiastiques legerement fulminées, les peres ordonnent qu'aucune puissance ecclesiastique, soit ordinaire, soit déle-

Troifiéme decret touchant 125 interdits.

102 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN.1435

legué, ne peut jetter un interdit contre une ville, que pour une faute notable de cette ville ou de ses gouverneurs; & non pas pour la faute d'une personne particuliere, à moins que cette personne n'ait été auparavant excommuniée, & dénoncée publiquement dans l'église, & que les gouverneurs de cette ville requis par le juge de chasser cet excommunié, n'ayent pas obéi avant deux jours; mais quand l'excommunié aura été chasse, ou qu'il aura subi telle autre satisfaction convenable, l'interdit sera censé levé après les deux jours.

Qattiéme décret touchant les appels.

Enfin dans le quatrième decret, le concile retranche les appels, qui ne tenden qu'il tirer en longueur les procez; & il ordonne qu'il ne fera point permis d'appeller à un autre juge, avant que le premier air décidé, & conclu: condamnant celui qui appellera ainfi à une amende de quinze florins d'or, outre les dépen, & les dommages & interêts. Voilà tout ce qui se fit dans cette session.

Nouveau traité avec les Bohêmiens. Spond, ad an

Les députez que le concile avoit envoyez en Bohême à la follicitation de l'empereur, pour travailler, s'il étoit possible, à l'entiere conversion des Bohémiens; ces députez étant arrivez, on s'assembla au mois de Juin & Juillet dans la ville de Brunne, en présence de l'empereur. Roquesane promit, au nom de tous les Bohêmiens, qu'on s'en tiendroit à ce qui étoit marqué dans le concordat; mais comme il y manquoit des articles qui paroissoien nécessaires, on convint de renvoyer à Basse pour les y faire inserer. Un petit incident retarda la conclusion de ce concordat. Les députez vouloient qu'on y mît; que les biens de l'église ne pouvoient être ultripez sans sactilege. Les Bohêmiens s'y opposerent fortement, parce qu'en y consentant ils se seroient re-

AN. 1435.

connus & avouez sacrileges. Sur ce differend l'empereur jugea à propos de renvoyer quelques-uns des députez à Basle pour sçavoir les intentions du concile; & que les autres demeureroient à Vienne en Autriche. afin qu'on he crût point dans le public que l'affaire des Bohémiens eût été abandonnée. Polemar fut un des députez; & ayant rapporte à son retour que le concile avoit ôté la clause qui faisoit de la peine aux Bohémiens, on s'affembla dans le mois de Septembre à Albe-Royale en Hongrie; on y disputa assez vivement en presence de l'empereur, sans qu'on pût s'accorder de tout le reste de l'année. Ce ne fut qu'au commencement de Janvier de l'année suivante, que tous étant Ci-lesus, ties presque d'accord, on convoqua une nouvelle assem- 7blée à Iglaw, où le traité fut entierement conclu.

Jeanne reine de Naples & de Sicile mourut le deuxiéme de Février de cette année à l'âge de cinquante-cinq ans, apres beaucoup de traverses & d'ennuis, entremêlez d'une vie affez déreglée, qu'elle crut expier, en ordonnant qu'on l'enterrat sans aucune magnificence dans l'église de la sainte Vierge de l'Annonciade. Comme elle n'avoit point d'enfans, elle institua son heri- est institué héritier René d'Anjou, & nomma seize seigneurs pour gou- tier de Jeane reine de Naples, verner le royaume, en attendant que le duc de Bourgogne lui eût rendu la liberté. Le pape Eugene ayant Summon. L. 4 appris la mort de cette princesse, envoya aussi-tôt à Naples pour faire défense aux Grands & au peuple, de ne point recevoir d'autre roi, que celui qu'il avoit droit de leur donner comme seigneur du fief; & il les avertit en même tems qu'il leur envoyeroit au plûtôt Jean patriarche d'Alexandrie pour leur faire sçavoir ses volontez. Les Napolitains répondirent au pape qu'ils ne reconnoîtroient jamais d'autre roi que René, & dépu-

CXXV.

la liberté.

dec. 6. 0. 7.

6. 9. O 10.

terent aussi-tôt au duc de Bourgogne, pour le prier de relâcher son prisonnier. Leur députation sut inutile de ce côté-là; René avoit déja follicité lui-même sa liberté, sous promesse de payer sa rançon; & comme il avoit fait entendre au duc de Bourgogne, qu'il trouveroit plus aisément dequoi se racheter, s'il le relâchoit, le duc le laissa libre sur sa parole. René reçut les députez Le duc de Bourdes Napolitains avec tout l'honneur qu'il pût leur faigogne lui rend re; mais comme il ne pouvoit monter sans guerre sur le Blondus , l 3. trône de Naples, & qu'il ne vouloit point en entrepren-Mariana . l. 21. dre une, avant d'avoir satisfait le duc de Bourgogne, Surita , l. 14. les députez se contenterent d'emmener pour lors Isabelle son épouse princesse très sage & fort prudente. C'étoit celle à qui l'empereur Sigismond avoit ajugé dans le concile de Basle le duché de Lorraine, qu'Antoine comte de Vaudemont, frere de Charles duc de

Lorraine, pere d'Isabelle lui disputoit.

Cette princesse fut magnifiquement reçue à Naples le dix-huitième d'Octobre avec ses deux fils Louis & Jean. Alphonse roi d'Arragon étoit en Sicile, où il épioit l'occasion pour s'emparer du royaume de Naples, elle lui fut au commencement assez favorable; ses partisans lui livresent Capouë qu'ils avoient surprise. Mais comme il vint ensuite assieger Caïette, avec Jean roi de Navarre, Henri grand-maître de l'ordre de saint Jacques, & l'infant Pierre leur frere, les Genois étant venus au secours de cette ville, livrerent le combat, remporterent la victoire, & firent Alphonse prisonnier, les autres s'étant sauvez par la fuite. L'action se passa fur mer le cinquieme d'Août, & le combat dura dix heures, sous la conduite de Blaise Alleret capitaine des Genois, qui donna dans cette occasion des marques prodigieuses de valeur, étant de beaucoup inférieur à Alphonse

CXXVI. A:phonfe eft fait prisonnier par les Genois Concil. Bafil. append, 1. art. 96. tim. XII.

phonse en soldats & en vaisseaux, Le prisonnier fut conduit au duc de Milan qui le rem t aussi-tôt en liberté, avec les autres seigneurs qui avoient été pris avec lui , Le duc de Mi-& que ce duc chargea de présens. Cette genérosité si mal lan lui rend la placée lui causa la perte de Genes, parce que les Genois qu'il vouloit engager au secours des Arragonnois & des Castillans leurs ennemis, se revolterent contre lui, & tuerent le gouverneur, sous la conduite de Francois Spinola, qui s'étoit si vaillamment distingué dans la défense de Caïette contre Alphonse.

Le duc de Milan souffrant avec beaucoup de peine CXXVIII. que le pape jouit d'une entiere liberté à Florence, tenta lan veut faire de le faire arrêter. Pour cet effet il lui envoya Barthele- à Florence mi évêque de Novarre & Nicolas Piscinin, capitaine de ses troupes, pour tâcher de le surprendre dans le rems qu'il iroit le promener hors de Florence: mais la conspiration fut découverte; & le cardinal de Sainte-Croix cut beaucoup de peine à obtenir la grace de l'évêque de Novarre qui reconnut publiquement sa faute, & en demanda pardon au pape en pleine assemblée. Blond 3. dec. 6. Le lendemain ce cardinal partit pour la France, & mena l'évêque au duc de Milan. Sforce étoit pour le pape, les Venitiens & les Florentins contre Piscinin pour le duc de Milan; & la paix fut concluë entre eux au mois d'Août, par la médiation du marquis de Ferrare, avant que le duc de Milan fût informé de la victoire remportée sur ceux d'Arragon, qui auroit été un obstacle à cette paix, si le duc eut plûtôt appris cette nonvelle.

: Les guerres qui agitoient depuis si long-tems la France, furent enfin heureusement terminées, par la mé- concile engadiation du pape & du concile, qui porterent le duc de gent le duc de Bourgogne à la Bourgogne à se relâcher, & à prendre pitie des maux pais. Tome XXII.

AN. 1435.

de ce royaume. Son traité avoit été premierement commencé par Amedée duc de Savoye, qui dès l'an 1423, avoit menagé une tréve entre le roi Charles VII. & lui, pour le duché de Bourgogne & le comté de Nevers d'une part ; le Bourbonnois , le Lyonnois , le Beautollois & le Forez de l'autre. Ce traité fut plus avancé à Nevers dans l'entrevûë de Charles de Bourbon & du duc de Bourgogne qui avoit époufé fa fœur. Ces deux princes après avoir accommodé leurs affaires particulieres, se mirent à parler de celles du royaume, & convinrent qu'il y auroit une conference à Arras , pour penser aux m yens d'établir une paix solide entre les deux couronnes de France & d'Angleterre, & entre le roi Charles VII. & le duc de Bourgogne. Ces princes en écrivirent au concile de Basse. La lettre du duc de

enc. Bafil ton. XII. Art. 48. C

9...

deux cotronnes de France & d'Angieterre, & entreile roi ( harles VII. & le duc de Bourgogne. Ces princes en écrivirent au concile de Balle. La lettre du duc de Bourgogne est datée du samedi vingt-stroisseme d'Aars, & celle du roi deFrance du samedi vingt-troisseme d'Arviil. Ils prient les peres de leurenvoyer quelques cardinaux & prélats à ce sujet. Le roi de France demandoit particulierement, au concile, les cardinaux de Chypre & de Saint Pierre-aux-liens, & au pape les cardinaux de sainte Croix & d'Arras. Le duc de Bourgogne n'en indique aucun en particulier.

CXXX.
Affemblée
d'Arras pour la
paix er ète la
France, .\*A-gleterre & le
duc de Bourgogne.

Suivant cette réfolution ille fit à Arras la plus grande, la plus noble, & la plus celebre assemblée, dont on ait entendu parlet dans ce siecle. Tous les princes de la Chrétienté y avoient leurs ambassadeurs, le pape & le concile chacun son légat; les sourriers y marquerent les logis pour dix mille chevaux : le légat du pape étoir Nicolas d'Albergat cardinal de Sainte Croix, qui avoit déja tant travaillé à cette paix : celui du concile étoir Hugues cardinal de Chypre, il y avoir aussi plusieurs de concile étoir.

étoient le duc de Bourbon, le comte de Richemont connétable de France, le comte de Vendôme, & l'ar- An. 1435. chevêque de Reims chancelier du royaume. De la part du roi d'Angleterre, le cardinal de Vinchestre , l'archevêque d'Yorck & quelques autres comtes. Le duc de Bourgogne, seigneur de cette ville y étoit lui-même en personne accompagné du duc de Gueldres, de plusieurs comtes, des évêques de Cambrai, d'Arras & de Liege. Il y avoit aussi des ambassadeurs de l'empereur Sigismond & des rois de Chypre, de Portugal, de Sicile, d'Espagne, de Navarre, de Pologne, de Dannemark, & les députez des ducs de Bretagne & de Milan, des terres du duc de Bourgogne, de l'université de Paris, & de beaucoup d'autres lieux. Cette assemblée fut ouverte le sixiéme d'Août.

Le duc de Bourgone étoit obligé de ne faire aucun traité sans les Anglois, pourvû qu'ils se contentassent traité d'Atrass de conditions raisonnables. Dans le rapport que fit au concile, dans une congrégation genérale le quinziéme de Novembre, Hugues archidiacre de Metz, après son retour à Basle, il est marqué qu'après plusieurs offres faites de part & d'autre, on avoit enfin arrêté; que les Anglois auroient la Normamdie & la Guyenne à charge d'en faire hommage, selon la forme prescrite par les vol ambassadeurs du roi; que les François retiendroient tout ce qu'ils possedoient dans le royaume, de sorte tourefois qu'on feroit l'échange des villes & des terres qui étoient sous l'obéissance de l'un & de l'autre, afin d'ôter la confusion. On connoît encore par ce recit que les légats du concile exhorterent les Anglois à recevoir les offres du roi de France qui étoient très-justes, mais ceuxci n'ayant rien voulu relâcher de leurs prétentions; cela fut cause que le duc de Bourgogne se détacha d'eux

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE

& fit son traité separément, après que le cardinal de An 1435. Sainte-Croix l'eût absous de la part du saint siege, de la foi qu'il avoit promise aux Anglois, nonobstant la prétention du cardinal de Chypre, qui étant lé rat du concile, croyoit avoir ce droit préferablement à l'autre : Voici le sommaire des articles les plus importans de ce traité.

Articles de ce traité

Le roi par ses ambassadeurs désavouz qu'il eût confenti au meurtre de feu duc de Bourgogne pere de celui ci dont il avoit beaucoup de regret; il promit qu'il poursuivroit la punition des coupables qui lui seroient nommez par le ducton fils, & que s'ils ne pouvoient être arrêtez il les banniroit pour toûjours du royaume, & ne les recevroit jamais à aucun traité. Il s'obli-

gea de faire bâtir pour le repos de l'ame du défunt due, du seigneur de Noailles, & de tous ceux qui étoient art. 6. 6. 7. p. morts à l'occasion de cette querelle, une chapelle à Montreau dans le lieumême où le corr s du duc avoit été enterré, de faire dresser une croix sur le pont où le meurtre avoitété commis, de fonder proche de là un monastere de Chartreux où il y auroit douze religieux, à condition qu'on chanteroit tous les ans une grande messe dans l'église des Chartreux de Lijon Il promettoit encore qu'il payeroit cinquante mille écu d'or à vingt-quatre karats de loi, & faifant soixante-quatre au marc, pour les meubles & l'équipage qu'on avoit pris au duc Jean quand il fut affaffiné. De plus il remit au duc son fils l'hommage pour toutes les terres qu'il tenoit de la couronne, & il s'engagea à le secourir, si les Anglois l'attaquoient à cause de ce traité, promettant de renoncer à toutes les alliances faites avec les ennemis du duc, & de nefaire aucune paix avec les Anglois fansl'y comprendre-

le roi Charles VII. lui donna à perpetuité pour lui & les fiens tant garçons que filles, les comtez de Mâcon & d'Auxerre, la seigneurie de saint Jangon, le baillage de faint Laurent, la châtellenie de Bar-sur-Seine, & en engagement pour quatre cens mille écus payables en deux termes, les châtellenies de Peronne, Roye & Montdidier, & les villes sur la Somme, scavoir, Saint-Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville & autres; comme aussi le comté de Ponthieu deçà & delà · Oliv. de la Mar: la Somme, & la joüissance du comté de Boulogne, pour lui & ses enfans mâles, avec tous droits de tailles, gabelles & impôts, & tous profits de justice, de régale & autres fur toutes ces terres. Il y avoit encore dans ce traité que les Bourguignons ne seroient point obligez de quitter la croix de faint André, même quand ils serviroient dans l'armée du roi ; Qu'en cas de contravention, les sujets de l'un & de l'autre prince seroient absous du serment de fidelité. & serviroient contre l'infracteur; que le roi feroit ses soumissions pour l'accomplissement de ce traité entre les mains des légats du pape & du concile , fous peine d'excommunication, reaggrave, interdit de ses terres, & tout autant que les centures de l'églife peuvent s'étendre ; Que

Et pour rendre la réconciliation plus constante & Jean Chartier, plus solide, on y ajouca la promesse de donner la princesse Catherine fille du roi à Charles comte de Cha-

concile.

pour même effet il donneroit les scellez des princes du fang, des Grands de l'état, des plus nobles prélats, & des plus grandes villes. Ce traité fut juré le vingtunième de Septembre entre les mains des cardinaux de Sainte Croix & de Chypre, légats du pape & du

HISTOIRE ECCLESIASTIOUF.

rolois fils du duc de Bourgogne, tous deux encore fort An. 1+35. jeunes, à condition que le roi donneroit à sa fille cent mille écus d'or pour sa dot. Quatre ans après on envoya cette princesse au duc de Bourgogne pour accomplir le mariage.

Cette paix étant renduë publique causa beaucoup de

Les Anglois font très irritez

de cette paix. Polydor. L. 23. joye dans toute la France; mais les Anglois en furent

extrêmement consternez ; ils renvoyerent avec indignation les ambassadeurs du duc de Bourgogne, qu'ils

lateine merede Charles VII.

chargerent d'injures, & qu'ils traiterent fort mal, appellant leur maître un parjure & un perfide, pour s'être ainsi accordé avec Charles VII. sans égard à la foi des traitez qu'ils avoient faits avec lui. Ils chasserent d'Angleterre tous les sujets du duc qui y demeuroient pour le négoce ou pour d'autres affaires. Mais ce qui acheva d'accabler les Anglois, fut la mort du duc de Betford oncle du roi d'Angleterre, & regent en France; car après lui le gouvernement ne fut plus qu'entre les mains de chefs violens & étourdis, sans prudence & sans conduite. Les François cependant se rendirent maîtres de Dieppe qu'ils prirent par escalade; & la maniere genéreuse dont ont traita les habitans, rappella les bons sentimens de ces peuples pour la France ce qui fut cause qu'on reprit en peu de tems toutes les places du pays de Caux. La reine Isabelle de Baviere mere de Charles VII. mourut aussi le dernier de Septembre de cette année dans l'hôtel de saint Pol à Paris, où elle vivoit dans une grande retraite, & fort pauvrement depuis la mort de son époux; haïe jusrement des François, & méprifée des Anglois, qui, pour épargner les frais de ses funerailles, firent transporter son corps dans un petit batteau à saint Denys, accompagné de quatre personnes seulement. Quelques

Auteurs ont écrit qu'elle étoit morte d'un chagrin & d'un saississement de cœur causé par les sanglans reproches des Anglois, qui prenoient plaisir à dire en sa présence que le roi Charles n'étoit pas fils de son mari. D'autres attribuent sa mort à la joye trop excessive qu'ellé ressentit à la nouvelle de la paix conclue entre les François & le duc de Bourgogne.

Le concile de l'asse tint la session vingt unième le neuviéme de Juin, où continuant de travailler à la réformation des mœurs, & voulant que toute sa conduite répondît à l'esprit du concile de Constance, & Labbe const. regler les choses que ce concile avoit sagement prescrites, défend de rien donner ou exiger pour les provifions, collations, élections & institutions en cour de Rome; de même de rien payer pour le droit de sceau. les annates & les déports pour quelque benefice que ce fût; ce qu'on ne peut bien entendre qu'on ne rappelle ce que nous avons dit sur la session quarantiéme du concile de Constance, lorsqu'on détermina dix-huit xx1. Ilu. 1042 articles à régler, & dont on commit le soin au premier qui seroit élu pape pour réformer entierement l'église.

Voici ce decret.

Le faint concile genéral de Basse légitimement " affemblé dans le saint Esprit, & représentant l'église " universelle, ordone au nom du même saint Esprit, " qu'en ce qui concerne en cour Romaine & ailleurs " la confirmation des élections, admissions, postulations & présentations; la provision, collation, " disposition, élection, postulation & présentation " que devoient faire les Laïques; institution, installa- " tion & investiture des églises cathédrales, metro- " politaines, monasteres, dignitez, benefices, offi- " ces ecclesiastiques quels qu'ils soient, ordres sacrez, "

AN. 1435,

Vingt-uniéme feffion du con-

cile contre les

Labbe concil. 20. X11. P. 5524

## 111 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN. 1435.

"benedictions, concessions du Pallium; on n'exige-"ra aucune retribution, ni devant ni après, à rai-,, son des bulles , du sceau , des annates communes , ,, des menus services, des premiers fruits, déports ou ,, fous quelque autre titre, couleur, prétexte, à raison ", de quelque coûtume, privilege & statut, que ce " foit , pour aucune caule directement ou indirecte-"ment: permettant aux notaires abbreviateurs, fai-,, seurs de registres de prendre un salaire raisonnable ", pour leur expedition. Que si quelqu'un contrevient ,, à ce canon en exigeant, donnant ou promettant, ", il encourra la peine portée contre les simoniaques, " & il n'aura aucun titre, ni droit sur les benefices ", acquis de cette maniere. De même les obligations, ", promesses, censures & mandats, & tout ce qui se ", fera au préjudice de ce decret , n'auront aucune ", force, & seront censez nuls. Quand bien même, " (ce qu'à Dieu ne plaise) le pontise Romain, qui ", doit plus que tout autre, observer les saints canons " scandaliseroit l'église en faisant quelque chose con-"tre ce decret, qu'il soit déferé au concile genéral. ,, Quant aux autres ils seront punis d'une maniere pro-" portionnée à leurs fautes selon les saints canons ".Ce decret a été fait dans un tems que le concile étoit genéral & légitime, de l'aveu de ceux qui lui sont le plus oppofez.

CXXXVII. Les légats du pape s'opposent à codectet.

Les légats du pape Eugene, sçavoir l'archevêque de Tarente & l'évêque de Padouë, s'opposérent fortement à la publication de ce decret du concile contre les annates, & se plaignirent qu'on l'eût fait sans la participation de sa fainteré, sans les cardinaux & sans ceux qui étoient interesse dans cette affaire: ils protesterent que ce decret étoit injuste & préjudiciable à l'église

l'église de Rome, assurant que les annates & menus services avoient été payez depuis long-tems aux papes, sans aucune résistance de la part du clergé, ni d'aucun concile général : qu'ôter les annates , c'étoit appauvrir le pape & sa cour, & lui ôter les armes des mains contre les Hérétiques. Cependant le concile passa par-dessus toutes leurs raisons, & le decret sut porté & reçu unanimement par tous les peres, & confirmé par le cardinal Julien président du concile.

Ce decret fut envoyé au pape Eugene qui étoit à Florence, assez mal dans ses affaires. Jean de Bachen- envoyéau pape. stein docteur en droit, & député du concile, porta la parole, & pria le pape au nom du concile, de confirmer ce decret, & de l'observer. Il lui representa que les annates avoient été accordées pour les frais d'un voyage de la Terre-Sainte, que c'étoit-là leur origine; & que ce prétexte étant cesse, il n'étoit plus nécessaire de les exiger : Il ajoûta qu'on les employoit à tout autre usage, qu'à celui auquel elles avoient été destinées, & fit voir les maux qu'elles causoient dans l'église ; que plusieurs prélats avoient été excommuniez pour ne les avoir pas payées ; qu'ils étoient morts dans cet état, & qu'ils avoient été inhumez dans une terre profane; que plusieurs avoient été obligez de vendre les livres, les calices, les reliquaires & les ornemens de leurs églises pour les payer. Enfin il déclara que le concile étoit prêt de pourvoir aux besoins du pape & des cardinaux par une voye plus honnête, que par les annates. Le pape répondit en peu de mots au long difcours de Bachenstein, que la question des annates étoit d'une grande importance, qu'elle demandoit de la difcussion, qu'il en confereroit avec les cardinaux, & qu'il en rendroit réponse au concile.

Asp. 1. cons.

Tone XXII.

AN.1435. CXXXIX. Réponse du pape à ce decret.

Labbe concil. gener. tom. III. pag. 865. & Jeg.

tenoit des remontrances aux peres du concile ; il leur témoignoit qu'il s'étonnoit fort qu'ils eussent porté un decret si imperieux & si nuisible à l'église de Rome en défendant les annates. " Leur usage, disoit-il, ayant "été établi par les anciens & par les saints peres depuis "long-tems, & ayant toûjours été pratiqué de tous ".. Que toutefois il étoit prêt de consentir à l'abolition des annates, pourvû que le saint concile pourvût suffisamment aux nécessitez du saint siège, ou qu'on suspendit l'exécution du decret. Une des raisons que ces légats apporterent pour justifier les annates, & en faire voir la nécessité, fut qu'il étoit à propos que le saint siège eût des revenus à l'exemple des anciens papes, qui aiderent de leurs biens saint Athanase, saint Chrysostome & faint Thomas de Cantorbery, & qui en soulagerent les pauvres, ainsi que faisoit saint Gregoire, qui envoyoit des aumônes jusqu'à Jerusalem.

C X L. Replique du cardinal Julien à la répouse du Lé cardinal Julien qui préfidoit au concile, répondit que les papes n'avoient point fait tant de bonnes cuvres avec le fecours des annates. Il avoüa à ces légats qu'il étoit convenable que le faint fiége eût des richefles, mais qu'il étoit plus à propos que le pape & les vévêques fuffent riches en vertus, qu'en biens de la terre. Il fit voir que le decret du concile n'étoit en aucune maniere préjudiciable à l'autorité du faint fege, & dit que fi le concile avoit condamné les annates, c'étoit à cause des abus & du scandale qui en arrivoient; qu'il n'établissoit rien de nouveau, qu'il tendoit à faire donner les bénéfices & les ordres gratuitement, & à bannir la simonieque Jesus-Christ, ses Apôtres, les papes, les faints docteurs & les canons out condamnée; que par ce decret le concile n'em-

pêchoit pas que le pape & les autres évêques ne pussent mettre quelque taxe sur les bénéfices, ou se réserver pour un tems les fruits de ces bénéfices, pour subvenir à leurs véritables nécessitez; qu'il n'avoit jamais été éloigné de pourvoir aux besoins du saint siége d'une maniere convenable, & qu'il avoit offert de le faire, si le pape de son côté vouloit garder ses decrets. Il ajoûta que les saints évêques avoient fait de grandes œuvres de charité sans recevoir aucun émolument de leur seau. Voilà une partie de la réponse que le président du concile sit aux députez d'Eugene, dans la congrégation du troisiéme de Novembre de cette année.

Le concordat a dérogé à ce decret du concile de Basle, & les Réques en Normandie y dérogent encore aujourd'hui en prenant le déport, c'est-à-dire, le revenu d'une année des cures vacantes, que les curez qui succedent, sont obligez de leur payer. Ce droit a été introduit dans le tems que les papes porterent le siégé à Avignon, où, sous prétexte de la guerre qu'ils avoient à faire contre les Infideles, ils exigeoient les annates des évêques & des abbez. Il y a d'autres évêques en France avec ceux de Normandie . qui ont embrassé ce déport, qui passe aujourd'hui pour un usage.

On fit encore dans cette même session vingt-uniéme un autre decret, qui porte que ceux qui ont été des pacifique durant trois ans paisibles possesseurs d'un bénéfice, après y être entrez par un titre légitime, ne pourront . xit & sie point être inquietez dans leur possession. Ainsi cette possession triennale fait que le possesseur ne peut plus ête inquieté, même au petitoire. C'est la prescription légitime en matiere de bénéfices fondée sur ce de-

CXLI:

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1435. cret, de pacificis, qui, du concile de Basle, a passé dans la Pragmatique & dans le Concordat, & qui a fait la régle du triennal possesseur. La possession pour avoir ces effets, doit être fondé sur un titre coloré, c'est-à-dire, donné par celui qui a puissance & sans vice apparent. La possession doit de plus être continué en la même personne; car celle du prédecesseur ne sert de rien. Elle doit être paisible sans qu'il y ait eu d'interruption judiciaire par contestation en cause; si ce n'est que le contendant ait été empêché d'agir par force majeure. On examinera plus amplement ce decret en parlant de la Pragmatique-Sanction.

tom. x11. p. 553. o feg.

Enfin le concile, pour montrer que rien n'échappoit à ses soins & à son attention, fit encore dans cette session plusieurs réglemens touchant les céré-Labbe, concil. monies de l'église. Le premier regarde la maniere de reciter l'office divin en public, & veut qu'il soit celebré à des heures convenables, & dont on sera averti par le son de la cloche ; qu'il soit chanté gravement, décemment, faisant une pause sur-tout au milieu de chaque verset, observant néanmoins quelque difference entre un office solemnel & un de férie. Il ordonne encore que les ecclesiaftiques soient en surplis & en chappes selon la diversité des tems ; qu'on ne cause point dans le chœur, qu'on n'y lise aucun livre; que tous se levent au Gloria Patri. Que tous susfent une inclination de tête quand on prononcera le nom de Jesus. Que personne ne dise son office en parficulier pendant qu'on chante publiquement les lieures en commun.

Dans le decret suivant le concile ordonne que ceux qui ne seront point entrez au cœur pour assister aux matines avant la fin du pseaume Venite exultemus; à la

messe avant le dernier Kyrie eleison, & aux autres heures avant la fin du premier pléaume, seront réputez AN. 1435 absens, & seront privez de la retribution, à moins qu'ils n'ayent été détournez pour quelque sujet légitime, & qu'ils n'ayent obtenu permission de celui qui préside au chœur, sans préjudice aux coûtumes plus rigoureuses de quelques églises particulieres; & pour l'exécution de ce decret, le concile veut qu'il y ait dans chaque église un homme fidele & exact qui marque les absens.

Dans le troisième decret on ordonne que les bénéficiers qui courent & se promenent dans l'église, ou s'entretiennent avec d'autres personnes pendant la célébration de l'office divin , perdront leur presence du jour entier. Que si étant une fois repris, ils ne se corrigent pas, ils seront privez de la distribution pendant un mois. S'ils persistent encore dans leurs déreglemens, ils seront soumis à de plus rigoureuses peines. Les reguliers qui tomberont dans ces fautes, seront punis selon le jugement de leurs superieurs.

Dans le quatrième decret : afin, disent les peres, que tout se passe dans la maison de Dieu avec ordre, & que chacun sçache ce qu'il est obligé de faire, il y aura dans le chœur de chaque église une table suspenduë sur laquelle on écrira ce que les chanoines & autres béneficiers sont tenus de faire pendant la semaine à chaque heure, c'est-à-dire, à chaque office de chaque jour. Et celui qui aura négligé de suivre & d'observer ce qu'on aura marqué sur cette table, per-

dra la distribution du jour.

Dans le cinquiéme decret on condamne l'abus de quelques églises où l'on ne chante point de Credo tout entier; & où l'on omettoit la préface & l'oraison do-

## HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

minicale. Le concile défend aussi de chanter dans les AN. 1435: églises des airs profanes, de célebrer même des messes privées sans ministres ; blâme ceux qui disent la messe d'un ton si bas, qu'ils ne peuvent être entendus par les affiftans; & ordonne que celui qui ira contre quelqu'un de ces reglemens, ou tombera dans quelqu'un de ces abus, sera puni selon que le superieur jugera convenable.

> Dans le sixiéme decret on s'éleve encore contre un autre abus qui dérogeoit manifestement à la sainteté du culte divin. Cet abus étoit que quelques chanoines s'obligeoient envers leurs créanciers de cesser l'office divin, s'ils ne les satisfaisoient pas en un certain tems. Le concile déclare cette obligation nulle, quand même elle auroit été faite avec serment. Il statue que ceux qui se seront ainsi obligez seront privez pendant trois mois des fruits de leur bénéfice, applicables au profit de l'église; & que tant qu'ils ne reprendront pas l'office à l'ordinaire, ils ne retireront aucun émolument de l'église.

> Dans le septième, le concile défend aux chanoines de tenir aucun chapitre, de faire quelques actes capitulaires pendant la grande messe, principalement dans les fêtes solemnelles, à moins qu'il n'y ait une nécessité évidente & très-pressante. Et celui qui aura indiqué le chapitre à ces heures-là, sera privé durant la semai-

ne de toutes ses distributions journalieres.

Dans le dernier decret, l'on condamne les spectacles dans les églises. Ces spectacles se faisoient en certaines fêtes, où l'on habilloit des enfans en évêques avec la mître, la crosse & les habits pontificaux, leur faisant imiter dans cet équipage les fonctions des évêques. D'autres étoient habillez en rois, & c'est ce que le con-

cile dit qu'on appelloit la fête des foux ou des innocens. On y parle aussi des danses & des mascarades d'hommes & de femmes que le concile défend aux ordinaires, aux doyens, recteurs & curez, de fouffrir, fous peine d'être privez de leur revenu pendant trois mois. Il parle aussi des ventes qu'on faisoit dans les églises ou dans les cimetieres; il dit qu'on ne doit pas les permettre, & foumet ceux qui y contreviendront aux cenfures ecclefiastiques.

Amedée duc de Savoye écrivit le premier Mai de cette année au concile : & dans cette lettre qu'il en- voye se plaint voya du fond de sa solitude de Ripailles, il se plaignoit très-vivement non en solitaire, mais en grand seigneur véritablement offensé de ce que le concile avoit ajugé l'évêché de Lauzane à Louis du Marais, au préjudice de Jean de Preingin qui, selon lui, le demandoit justement; & de ce que son procureur qui en appelloit du concile au pape, avoit eu beaucoup de peine à se sauver des mains des officiers du concile qui vouloient l'arrêter, & qui le menaçoient beaucoup. Les peres pour appailer Amedée, firent un decret dans une congrégation le seiziéme de Septembre, par lequel ils résolurent qu'on écriroit à ce prince pour lui promettre qu'on lui rendroit justice, & à tous les

Pendant ce tems-là on ne négligeoit point celle de l'union des Grecs. Dès que leurs députez se furent ac- licitez par le panous avons vû, le pape pour avancer cette union tant desirée, envoya Christooble Garesen for Comme concile de l'an-Constantinople: mais celui-ci fut bien surpris de trouver que les Grecs avoient changé de résolution, & qu'ils

autres qui avoient quelque sujet de se plaindre. Ainsi

l'affaire n'alla pas plus loin.

An. 1435

vouloient absolument qu'on tînt le concile à Constan? tinople; c'étoit le contraire de ce qu'ils avoient accordé à Basse. Gareton en donna avis au concile & l'on soupçonna que ce changement venoit moins des Grecs que du pape Eugene, qui supportoit impatiemment que le concile s'attribuât une si grande autorité. Néanmoins sur cet avis les peres de Basle envoyerent une seconde fois à Constantinople Jean de Raguze religieux Dominicain, Henri Menger docteur en droit, chanoine de Coûtances, & Simon Freiron, chanoine d'Orleans, & bachelier en théologie, afin de perfuader aux Grecs d'accomplir ce qu'ils avoient promis à Constantinople; d'autant que l'union, de leur aveu même, ne seroit jamais parfaite sans un concile genéral des deux églises d'Orient & d'Occident : qu'un concile tenu à Constantinople ne seroit point genéral en ce sens-là, parce qu'encore que le légat du pape y assistat, ce légat ne faisoit pas l'église Occidentale; qu'ainsi on n'en tireroit aucun fruit : qu'enfin la ville de Basle étoit le lieu le plus propre pour le concile, l'air y étant sain, le pays passible, fort agréable, & sur-tout entierement

C X L V. Les Grees eonfentent à la tenue du concile en Occident.

libre.

Sur toutes ces raisons des députez du concile, il sur conclu après quelques difficultez, que le concile se tiendroit en Occident, & que l'empereur des Grees, le patriarche, les prélats, & grands seigneurs de l'église Greeque s'y trouveroient, à condition que pour la commodité des personnes, & particulierement du patriarche qui étoit vieux & infirme, & du pape qui devoit nécessairement y assister, on choisit une ville maritime d'Italie, d'où l'on pourroit plus aisement secont confrantinople.

CXLVI.

La fession vingt - deuxiéme qui se tint le samedi quinziéme

razan, Gorsin

quinzième d'Octobre, fut toute employée à la condamnation du livre d'Augustin de Roma, religieux Augustin & archevêque de Nazareth. Il avoit été élû ge- concile de Balle néral de son ordre en 1419. fait évêque de Cesene en Labbe , concil. 143 1. & ensuite archevêque de Nazareth dans le royaume de Naples. Il avoit composé un traité de l'église divisé en trois parties, dont la premiere étoit de l'union de Jesus-Christ & de son église, ou de Jesus-Christ entier. La seconde de Jesus-Christ comme chef, & de son illustre domination. La troisiéme de la charité de Jesus-Christ envers ses élûs, & de son amour infini. Il avoit poussé si loin dans cet ouvrage l'union de la nature humaine avec la divinité, qu'il avoit avancé quelques propositions, dans lesquelles il attribuoit à la nature humaine en Jesus-Christ, ce qui ne convient qu'à

1. Jesus-Christ peche tous les jours, & depuis qu'il a été le Christ, il a péchétous les jours. Ce qu'il n'enten- d'Augustia de doit pas de la personne de Jesus-Christ, mais de ses membres, qui avec leur chef ne font qu'un seul Christ. 2. Tous les Fideles justifiez ne sont pas membres de Jesus Christ, mais les seuls élûs qui doivent à la fin regner avec Jesus-Christ pour toujours. 3. Selon l'ineffable prescience de Dieu, on prend pour membres de m. x11. p. 116. Jesus-Christ ceux dont l'église est composée, & elle n'est composée que de ceux qui sont appellez selon le decret de l'élection éternelle. 4. Il ne suffit pas d'être uni à Jesus-Christ par le lien de la charité pour être membres du Christ, il faut une autre union. 5. La nature humaine en Jesus-Christ est veritablement Jesus-Christ; la nature humaine en Jesus-Christ est la personne de Jesus-Christ. La raison du suppôt qui détermine la nature humaine en Jesus-Christ n'est pas réel-

Tome XXII.

la divine. Voici ces propositions.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1435. lement distinguée de la nature même déterminée. 6. La nature humaine que le Verbe a prise par l'union personnelle est veritablement Dieu propre & naturel. 7. Jesus Christ selon la volonté créée aime autant la nature humaine unie à la personne du Verbe, qu'il aime la nature divine. 8. Comme deux personnes en Dieu. font également aimables, de même les deux natures en lesus-Christ, la divine & l'humaine, sont également aimables à cause de la personne commune. 9. L'ame de Jesus-Christ voit Dieu aussi clairement & parfaitement que Dieu se voit lui-même,

Le concile de Baile les con-

Trithem. & Bellarm. de Script, ecolof.

Concil. Bafil. append. 1. art. 16. te. xit. 1. conc. p. 814.

Decrets du

concile contre les Venitiens.

Toutes ces propositions & plusieurs autres appuyées fur les mêmes principes & ontenues dans le même ouvrage, furent condamnées comme erronées dans la foi avec l'ouvrage qui les renfermoit, aussi bien que les traitez que fit l'auteur pour les défendre. On épargna seulement sa personne, quoiqu'il n'eût pas comparu, après avoir été cité par le concile, parce qu'il avoit apporté de bonnes raisons de son absence, & qu'il avoit soumis sa doctrine & tous ses écrits au jugement de l'église. Il mourut en 1443. ou selon d'autres en 1445. avec de grands sentimens de pieté.

Cette année finit par une congrégation genérale qu'on tint à Basse le vingt - deuxième de Decembre, dans laquelle le concile condamna les Venitiens à restituer ce qu'ils avoient pris au duc Louis patriarche d'Aquilée, sur peine d'excommunication, qui seroit encourue par leur duc, les conseillers, les nobles & les procurateurs, outre cela d'interdit sur le peuple. Il ordonne donc aux Venitiens de rendre la ville château. terres, métairies, jurisdictions, domaines, & autres biens dont ils ont dépouillé l'égl se d'Aquilée; de rétablir le patriarche dans son église, tant au spirituel qu'au temporel, & de l'en laisser jouir paisiblement, afin qu'en retournant dans le sein de l'église, ils meritent le pardon de leurs fautes. Il paroît que les Venitiens ne le soumirent pas si-tôt à ce decret du concile, & que le duc ne rentra pas dans son église avant sa mort qui arriva peu de tems après. Il eut pour successeur Vital, qui eut aussi la qualité de patriarche d'Alexandrie. Il

fut toûjours contraire au pape & au concile, en haine

des Venitiens. Le sixième Décembre jour de saint Nicolas, l'empereur Sigismond tint une assemblée à Francfort touchant Francfort pour la réformation de l'empire. Afin que chacun connois- de l'Empire. sant quels étoient ses devoirs & ses obligations s'appliquât à les remplir. Mais l'empereur ne pouvoit que donner des avis ; les moyens pour l'exécution se trou- . voient dans la disposition de ceux qui occupoient les premiers postes de l'empire, & qui manquoient de bonne volonté. Cette réformation eût peut-être été plus facile si Charles IV. pere de Sigismond, quoiqu'il se plaignît souvent des désordres de l'empire & de cette mauvaise volonté des grands & des premiers magistrats, n'eût pas cependant donné le patrimoine de l'empire aux electeurs, afin qu'ils élussent Winceslas son fils aîné, quoiqu'indigne d'une telle dignité, & plus capable de la deshonorer que d'en foûtenir un moment le poids & en conserver l'éclat. On trouva seize articles dans cette assemblée, sur lesquels on vouloit établir quelque réforme, afin d'empêcher la ruine entiere de l'état; mais parce que l'assemblée n'étoit pas assez nombreuse, l'empereur la remit au douzième de Mars de l'année suivante, dans la même ville, ou à Ratisbonne.

Pendant l'automne de cette année 1435, il y eut une Canglante bataille en Lithuanie entre Suitrigellon frere thuanie functie

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

du roi Ladislas Jagellon, & Sigismond frere du duc An. 1435. Witold, qui prétendoient tous deux au duché de Lisuz Livoniens. thuanie. Les Polonois favorisoient Sigismond, & les

Wandel. 25.

chevaliers de Livonie étoient pour Suitrigellon, qui eut beaucoup de peine à se sauver avec très-peu de Russiens qui lui resterent; tous ses chevaliers étant demeutez fur la place avec leur chef, & George prince de Novogarde. Sigifmond après cette victoire, se trouva maître de deux mille chevaux : Il perdit dans le combát le duc de Masovie qui étoit dans son armée; & le grand maître des chevaliers ayant appris la perte que fon ordre avoit faite, renvoya deux cens chevaliers avec un chef; mais ceux de Livonie ne voulurent point les recevoir qu'on n'eût auparavant confirmé le maréchal du Puys qu'ils avoient élû.

Les Turcs for battus en Hon-

Les Turcs furent dans le même tems chassez de la Hongrie par Albert duc d'Autriche qui commandoit l'armée de l'empereur Sigifmond fon beau-pere ; & les Chrétiens ne remporterent la victoire que par le courage d'un simple foldat, qui voyant que les Infideles avoient renversé les enseignes, & que chacun pensoit à prendre la fuire à se sauver, prit sa hache d'armes, se jetta sur les Turcs, en assomma un grand nombre, & procura aux Hongrois qui le suivoient le moyen de relever leurs enseignes & de poursuivre l'armée ennemie. Dix-huit mille Turcs resterent sur la place, & on fit beaucoup de prisonniers. Sigismond informé d'un si heureux succès, fit venir ce foldat qui avoit si courageusement sauvé son armée, le crea chevalier & lui donna des terres pour foutenir cette dignité.

AN.1436.

#### LIVRE CENT-SEPTIEME.

E pape Eugene avoit confirmé l'institution de Le pape refuse Rene d'Anjou au royaume de Naples. Mais pen- à Alphonse l'indant que ce prince étoit encore prisonnier du duc de royaume de Bourgogne, Alphonse roi d'Arragon qui prétendoit au Náples. même royaume, eut tout le loisir de venir à Naples, & de s'y faire regarder comme maître de la plûpart des Napolitains. Comme cette nouvelle royauté étoit mal affermie & disputée vivement par le parti de René d'Anjou, Alphonse chercha à gagner les bonnes graces du pape Eugene, & pour cet effet il lui offrit du secours contre ses ennemis; ce qu'Eugene resusa. Alphonse lui demanda cependant l'investiture du royaume de Naples, & comme Eugene ne voulut point la lui don-Surita bifi. Are ner, ce prince tâcha d'avoir par menaces ce qu'il n'avoit pû obtenir par ses instances : il ne put toutesois rien gagner. Eugene étoit le protecteur de René d'Anjou, & il avoit été fâché de ce qu'Alphonse avoit traversé ce prince contre sa défense, & de ce qu'il vouloit lui enlever un royaume dont la reine Jeanne l'avoit légitimement institué son heritier. En effet si Alphonse avoit été adopté de cette princesse, cette adoption avoit aussi été révoquée dans toutes les formes & pour de très-justes causes; & ce prince ne pouvoit produire la confirmation de Martin V. qu'il alleguoit; on ne la trouvoit point dans les archives de l'église Romaine; & il n'y avoit point de témoins qui pussent le déposer. C'est ce qui obligea le pape sur les instances résterces d'Alphonie, de lui répondre, que si son droit étoit aussi incontestable qu'il le prétendoit, il pouvoit le poursui-

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

vre devant le saint siege, en commençant à mettre les armes bas, & en cessant de faire la guerre.

Cette réponse ne servit qu'à l'irriter d'avantage; il se plaignit publiquement du pape, il ne parloit que des obligations que lui avoit le saint siege, quoiqu'en lui rendant quelque l'ervice, il n'eût pensé qu'à son profit, & qu'il eût même pris depuis peu la ville de Terracine · fur l'état ecclesiastique, sans la vouloir rendre. It pour nuire d'avantage au pape, il s'adressa au concile de Basse & exhorta les peres par ses lettres à commettre quelqu'un qui s'emparât de Rome & de tout le patrimoine de l'églife, promettant de se joindre à lui, & de le secourir, afin de rendre ce patrimoine au saint siege ou à l'église, mais dans le dessein de s'en emparer lui-même ensuite. Il reitera ses lettres au pape pour l'engager à ne point s'opposer à la conquête du royaume de Naples & à suivre les decrets du concile de Basle; qu'autrement il prenoit Dieu pour son juge, les cardinaux & toute l'église pour témoins ; qu'Eugene ne devoit s'en prendre qu'à lui seul de tous les maux que son refus alloit causer. Alphonse écrivit encore une autre lettre au con-

cile datée de Caïette le huitième de Mars, dans laquelle il loue beaucoup les peres de leur zele pour le maintien de la foi, & la réunion des heretiques : il leur promet de faire tout ce qui dépendra de lui pour les secourir, &

", aidions à porter le poids des affaires, nous avons résolu

ragen L 14.

· avoir quelque part dans les travaux qu'ils ont entrepris concil. Bafil to. pour l'utilité de l'église; "Et enfin, dit-il, que nous vous

> " de vous envoyer nos ambassadeurs; nous avons aussi ,, mandez, & pour dire plus, nous avons obligez autant ,, qu'il a été en nous , tous les prélats & les docteurs de , notre royaume , de se rendre incessamment auprès ,, de vous,. En effet ce prince envoya le gouverneur

des Isles Majorques en Espagne pour ce sujet, avec ordre de consisquer les biens de ceux qui resuseroient de venir à Basse.

III.
Vingt - troisième session du
concile de Baste.
Labbe, concilto, x11. P. 557.

AN.1436.

La vingt-troisième session du concile de Basle sut tenue le vingt-cinquiéme de Mars, dans laquelle les peres continuans de satisfaire aux articles de la réformation que l'on n'avoit presque que montrez dans la quarantième session du concile de Constance, on ordonna 1. que dix-sept jours après la vacance du saint siege, les cardinaux s'assembleroient dans une chapelle proche le conclave, d'où sortant en procession deux à deux, & chantant l'hymne du faint Esprit, accompagnez de deux clercs, dont l'un devoit être secretaire, ils entreroient dans le conclave : qu'aussi-tôt après on en sermeroit les portes, & que toute forte de commerce seroit interdit aux cardinaux, afin que le repos de la solitude les rendît plus capables de recevoir les inspirations secretes du saint Esprit qui doit présider à cette élection. C'est ce que le troisiéme concile de Latran sous Alexandre III. avoit sagement établi. On ajoute que les cardinaux, avant que de commencer le scrutin, s'engageront par serment à n'élire que celui qu'ils jugeront le plus digne, & le plus capable d'être chef de l'église.

En Écond lieu, il est ordonné que le pape dès le jour de son élection, fera la profession de soi, selon la formule exprimée dans la trente-neuviéme session du concile de Constance. "Moi N. élu pape, je professe », promets de cœur & de bouche au Dieu tout puissant, dont s'entreprens de gouverner l'église avec son se,, dont s'entreprens de gouverner l'église avec son se,, cours , & en présence du bienheureux Pierre prince pour de me , construer cette vie fragile , je croirai & tiendrai fer,, memment la foi Catholique selon la tradition des apô-

Formule de rofession de oi des papes,

Labbe, ibid.

An. 1436.

" tres, des conciles genéraux & des saints peres ; parti-,, culierement des huits premiers conciles, scavoir, 1.de "Nicée, 2. de Constantinople, 3. d'Ephese, 4. de Cal-"cedoine, 5. & 6. des deux de Constantinople, 7. du ,, du second concile de Nicée, 8. du quatriéme de Con-,, tantinople ; aussi-bien que les décisions des conciles ,, de Latran, de Lyon , de Vienne , de Constance , de "Basle, & genéralement de tous les autres conciles. ,, dont je conserverai la foi toute entiere, jusqu'à don-,, ner ma vie , & répandre mon sang pour elle. Je jure "pareillement de poursuivre exactement la convoca-" tion des conciles genéraux, & de maintenir les élec-,, tions suivant les decrets du sacré concile de Basle,,.. Et afin que le pape conserve le souvenir de cette promesse durant toute sa vie, les peres ordonnent qu'il la renouvellera tous les ans le jour anniversaire de son élection, ou de son couronnement, & que le premier des cardinaux la lira tout haut en sa présence pendant la messe, & l'avertira d'y faire attention, & d'être foigneux à en observer fidellement tous les articles pour l'honneur de Dieu, le salut de son ame & l'utilité de l'église. Ce même decret parle fort au long des autres devoirs des papes, par exemple : Pour mettre quelques bornes à l'affection souvent déreglée qu'ils avoient pour ceux de leur famille, ce qui leur faisoit quelquesois sacrifier la justice & le vrai mérite à des vûes humaines & profanes, ce decret leur défend d'étendre leurs faveurs sur leurs parens au-delà du second degré, en les faisant ducs, marquis, comtes, capitaines, gouverneurs de villes & de forteresses, ou de leur donner quelque autre gouvernement que ce soit des terres qui sont dans l'étendue du patrimoine de l'église Romaine, afin, dit le decret, que les papes préviennent par-là les scandales

dales dont l'experience doit leur avoir tendu un fidele témoignage. Le concile, pour exécuter le premier des articles prescrits par le concile de Constance au sujet des cardinaux, en réduisit le nombre à vingt-quatre, afin que l'église ne souffrit point de lézion, & ne fut point avilie par le grand nombre : (ce sont les propres pa- par le concile. roles du concile. ) Il veut de plus, qu'ils soient choisis 10. XII. J. 561. de toutes les parties du monde Chrétien ; afin que les décisions qui regardent les interêts de l'église, se fasfent plus facilement, & qu'on délibere avec plus de maturité. Il ordonne encore de n'en point choifir où la vertu & la science no se trouvent réunies; qu'il y en ait parmi eux qui soient fils, freres ou neveux des rois & des princes. Il proscrit le népotisme, en ordonnant que les neveux du pape ou de quelque cardinal même vivant, ne soient point élus cardinaux: Que les hommes nez d'un mariage illégitime, disgraciez du corps, ou atteints de quelque crime infame, soient aussi compris fous cette loi. Qu'aussi - tôt que l'église Grecque sera unie avec la Latine, on éleve quelques-uns des Grecs au rang des cardinaux. Que ceux, tant des Latins que des Grecs que l'on voudra élever à cette dignité, ne la tiendront pas de l'élection seule du pape, ni d'aucune follicitation secrete, mais par la voye du scrutin, de forte qu'il paroisse que la plus grande partie des cardinaux ait consenti & souscrit à cette élection. Le même décret prescrit l'âge qu'ils doivent avoir pour être élus, les biens qu'ils riendroient de l'églife, & de leurs emplois. On regla l'âge de ceux qui seroient élus de nouveau, à trente ans, parce qu'on supposoit qu'à cet âge leur jugement étoit formé, & qu'ils étoient capa-

bles de conseil. Pour biens on leur assigna la moitié du revenu des terres & des places de l'églife Romaine. A

R

Tome XXII.

A.i. 14,6.

An. 1436

l'égard de leurs sonctions principales, on prendra leur avis, dit le decret, dans toutes les affaires inportantes, ils signeront les lettres & les bulles des papes, & ils se regarderont, & seront en esset comme leurs conseillers & leurs collateraux établis pour les aider dans l'administration & le gouvernement de l'église.

VI.
Des elections
& refervations.
Labbe contil
to XII. p. 566,

En dernier lieu, le concileregla la maniere des elections, & ordonna qu'elles feroient libres, fuivant ce
qu'il avoit déja décidé dans la dixiéme fession. Il casse
& déclare nulles toutes les graces expechatives, mandats & autres reserves des benesses que les papes
avoient accoûtumé d'appliquer à leur prosit. Ces reserves des benesses avoient de sacheuses suites; car il arriveroit que ceux en faveur desquels elle étoient saites,
ennuyez de ce que les possesselleurs de ces benefices viovient trop long-tems, cherchoient bien souvent les
moyens de les perdre, ou ils entretenoient dans leur
cœur un désir secret de leur mort. Il y avoit aussi trèsrarement des benefices vacans, parce que les papes per
remplissiont même avant la mort des possessiers.

Fleury, inflitut au droit ecclefiaflique, part-2-6-15.

33 ll est vrai , dit M. l'Abbé Fleury , que le troisseme , concile de Latran tenu par Alexandre III. en 1179, 3 avoit défendu en genéral de prévenir la vacance des , benefices, parce que c'est comme disposer de la sucception d'un vivant , & donner occasion de souhaiter , 3 fa mort. Mais la courde Rome , ajoûte t'il , prétend , que le pape est au-dessus de tous les canons : on in-30 venta donc deux manieres de pourvoir aux benefices , par avance , l'expectative & la reserve , & c'estce , que le concile de Basle condamne ici.

3, L'expectative, dit le même auteur, étoit une assu-3, rance que le pape donnoit à un clerc d'obtenir une

# LIVRE CENT-SEPTIEME

"prébende, par exemple, dans une telle cathédrale ", quand elle viendroit à vaquer : ce qui s'étoit intro-, duit par degrez. Au commencement ce n'étoit que "de simples recommandations que le pape faifoit aux ,, prélats en faveur des clercs qui avoient été à Rome, "ou qui avoient rendu quelque service à l'église. Comme les prélats y déferoient souvent par le respect du Fleury, Inflitte. "au saint siège, elles devinrent trop fréquentes & fu- siastique, part. , rent quelquefois négligées. On changea les prieres "en commandement, & aux premieres lettres que "l'on nommoit monitoires, on en ajoûta de précep-"toires : & enfin on y joignit des lettres exécutoires, "portant attribution de jurisdiction à un commissai-"re pour contraindre l'ordinaire à exécuter la grace "accordée par le pape, ou conferer à son refus, & ,, cette contrainte alloit jusqu'à l'excommunication. "Cette procedure étoit en usage dès le douziéme

"fiecle.

AN. 1436.

"La réserve proprement dite étoit une déclaration, "par laquelle le pape prétendoit pourvoir à telle cathé-,, drale, telle dignité, ou telle autre benefice quand il "viendroit à vaquer, avec défense au chapitre de pro-"ceder à l'élection, ou à l'ordinaire de conferer. De "ces referves speciales, on passa aux genérales, & Jean "XXII. vers le commencement du quatorzième siecle "par sa premiere regle de chancellerie", reserva tou-"tes les cathédrales de la Chrétienté. Les conciles de "Pife, de Constance & de Basle y mirent des bornes, , défendant les réserves tant genérales que spéciales, "& conservant seulement quelques expectatives. Ce "droit passa du concile de Basse à la pragmatique, & ", de la pragmatique au concordat; & le nom de réser-"ves y est pris generalement pour toutes ces sorA N. 1436

, tes de graces anticipées. Enfin le concile de Trente , les a toutes abolies. Les peres de Basse exceptent les , réserves comprises dans le corps de droit : ce que , l'usage a réduit à la vacance in curia, qui se trouve , teablie dès le tems d'Innocent III. Le pape donc a , seul la collation des benefices , dont les titulaires , meurent au lieu où il tient sa cour, ou à deux journées aux environs.

VII
Vinor quarriéme fession du
co ..... d Balle.
Labbe, concil
tom. x11. p. 567.

La vingt-quatriéme session sut tenue le dix-huitiéme des calendes de Mai , c'est à-dire , le vendredi quatorziéme d'Avril; l'on y confirma les promesses que les députez du concile avoient faites à l'empereur des Grecs & au patriarche de Constantinople, & l'on y approuva l'acte projetté entre eux & les députez de Balle. Après quoi on lût le sauf-conduit que le concile accordoit aux Grecs qui viendroient au concile, & une bulle par laquelle on accordoit des indulgences plénieres une fois pendant la vie & à l'article de la mort, à tous ceux qui contribueroient de leurs aumônes à l'affaire de la réunion des deux églises. Les actes d'Augustin Patrice rapportent qu'il ne se trouva dans cette session que dix évêques & treize abbez; & que les cardinaux de sainte-Croix & de saint-Pierre aux Liens légats du pape Eugene s'opposerent fortement à ce decret des indulgences, dans une congrégation generale tenue l'onzième de Mai. Les railons de leur opposition étoient, que c'étoit donner lieu de croire qu'on accordoit ces indulgences en vûë d'avoir de l'argent. 2. Que si ces indulgences n'étoient suspenduës, les isles de Chypre & de Rhodes, les deux plus fortes places que les Chrétiens eussent, seroient en danger d'être perdues; & que si ces indulgences étant publiées, quelques Grecs retenus par quelque

Les légats du pape s'opposent au decret des indulgences.

Concil, gener. tom \$1:1 in affix Pariett, \$-1541.

accident ne venoient pas au concile, on jetteroit la faute de leur absence sur le concile & sur le pape. Qu'ainsi avant de les accorder, il falloit être assuré de l'arrivée des Grecs. Les deux légats presserent aussi les peres de la part d'Eugene de choisir au plûtôt un lieu tel qu'on le demandoit pour le contile, & dirent qu'en cas qu'ils accordassent avec lui pour le choix de ce lieu; il promettoit de contribuer de sa part soixante mille écus pour défrayer l'empereur des Grecs & toute sa suite. Ils ne se plaignirent pas avec moins d'amertume du decret touchant les élections, la confirmation & les annates ; ils dirent qu'il n'étoit pas supportable & que le pape en étoit aufsi justement irrité que de celui des indulgences. Les peres répondirent à ces plain- concile aux tes, que leurs decrets étoient bien donnez, qu'ils n'a- plaintes du pavoient rien fait que dans l'ordre, que pour le lieu du concile, ils y pourvoiroient en son tems, & qu'ils n'omettroient rien de ce qui pourroit contribuer à l'avancement de l'union.

Les actes de cette congrégation & le réfultat qui en fut fait, ayant été portez à Constantinople ; l'empereur des Grecs tira les procurations nécessaires des patriarches & des métropolitains des églises d'Orient, des procurations pour envoyer des personnes en leurs noms au concile d'Occident; & cependant le concile de son côté se mit en état de satisfaire à ce qu'il avoit promis aux Grecs, & traita avec Nicolas de Montone, lequel moyennant la fomme de trente mille huit cens ducats, s'obligea de fournir les quatre galeres & les trois cens arbalétriers, qu'on avoit promis aux Grecs pour garder Constantinople. La difficulté sur de convenir du lieu où te tiendroit le concile en Occident, & pour le choix l'affaire ayant été proposée dans plusieurs congréga- ci e, touchant

tions tenues à ce sujet, on ne put rien conclure du reste de cette année ; on arrêta seulement, suivant les suffrages de plus des deux tiers des prélats, que le concile se tiendroit à Basle si les Grecs vouloient accepter cette ville, sinon qu'on feroit son possible pour leur faire aggréer la ville d'Avignon, ou en tout cas que Pon se réduiroit à la Savoye, qui étoit un des lieux que les Grecs avoient proposez, mais cela ne sut reglé que

> Cependant Alphonse roi d'Arragon, n'oubliant rien de ce qui pouvoit inquieter le pape Eugene, avoit presque investi la ville de Rome & étoit sur le point de s'en rendre maître ; lorsque Vitelesqui archevêque de Florence & patriarche d'Alexandrie, qui entendoit très-bien la guerre & qui avoit beaucoup d'experience dans cette profession, quoique peu convenable à son état, s'opposa heureusement à ses desseins. Il eut sur

Alphonse des avantages considérables, & il l'auroît pû ailément chasser du royaume de Naples, s'il eût un peu plus ménagé ses amis, & n'eût pas été si facile à soulager ses ennemis. Cette double complaisance nuisit à René d'Anjou, qui se fût bien-tôt vû possesseur du royaume de Naples, si Eugene eût pu en disposer. Les

l'année suivante.

Blond. 3. dec. 7. Romains furent si reconnoissans des services que Vitelesqui leur rendit en cette accasion, qu'ils érigerent en son honneur une statuë équestre dans le capitole; & l'année suivante le pape broüillé avec le concile de Basle, le sit cardinal pour récompenser ses mérites, & son zele pour secourir l'état de l'église. Eugene ayant ainsi recouvré Boulogne, s'y en alla, afin de mettre ordre plus facilement à ses affaires. Il établit à Florence

> un college de clercs avec un maître pour les instruire dans le chant de l'église & dans la langue latine. Ils

re de eleres à

étoient choisis depuis l'âge de dix ans jusqu'à quinze, & devoient être nez de légitime mariage & debonnes mœurs, pour y demeurer jusqu'à ce qu'ils fussent prêtres. L'évêque étoit obligé de leur fournir ce qui étoit nécessaire pour leur entretien. Pierre archevêque de Bourdeaux, établit un pareil college de douze pauvres qu'on enseignoit pendant dix ans, pour être ensuite ordonnez prêtres, & servir l'église. Ces établissemens si pieux & si utiles, donnerent occasion plus de cent ans après aux peres du concile de Trente d'ordonner des seminaires dans rous les dioceses.

> Affemblée & Iglaw , pour l'accord avec les Bohémien

Ce fut dans cette année qu'on conclut le traité avec les Bohémiens dans l'affemblée d'Iglaw diocese d'Olmultz. L'empereur Sigifmond y affifta avec Albert duc d'Autriche son gendre, & les mêmes députez du concile de Basse, Philbert évêque de Coutances, Jean Pollemart & ses collegues. Les Bohémiens ne se contenterent pas d'avoir réduit à quatre les quarante-cinq articles de leur créance, ils en abandonnerent encore trois, & se retrancherent dans le seul article de la communion sous les deux especes ; & il fut reglé : Que ceux de Bohéme & de Moravie, vivroient dans la paix & dans l'unité, & se conformeroient à la foi & aux cérémonies de l'église universelle en toute chose, excepté la maniere de participer à l'eucharistie s'ils étoient dans l'usage de la recevoir sous les deux especes, jusqu'à ce que le concile genéral qui étoit assemblé se fut expliqué la dessus. Qu'après la définition du concile, s'ils perseveroient à demander la permission de communier fous les deux especes, les états du royaume envoyeroient sur ce sujet ne solemnelle ambassade au concile de Basse, qui laisséroit la liberté à leurs prêtres de communierainsi les personnes parvenues à l'âge de discre-

deux especes Patric. alla. to. 1111. p. conc.

tion qui le souhaiteroient; à condition néanmoins que An. 1436. ces prêtres avertiroient publiquement, avant que de distribuer les deux especes, ceux qui se présenteroient, qu'il y auroit de l'erreur à croire que la chair de Jesus-Christ fût seulement sous l'espece du pain & le sang feul sous l'espece du vin, & qu'il faut croire sermement que le corps entier de Jesus-Christ, c'est à-dire. fon ame, sa divinité, son humanité, sa chair & son sang font également contenus sous l'une & l'autre des deux especes. La religion fut redevable de cet accommodement à Philibert de Monjay évêque de Coutances, & au protonotaire Jean Polemare. Et Roquesane tout subtil & malicieux qu'il étoit, ne put trouver depuis aucun prétexte pour y donner atteinte, quoiqu'il y travaillat dans la feule vue de se rendre plus considerable aux deux partis.

Comme l'empereur s'en retournoit accompagné d'Albert duc d'Autriche son gendre ; la principale noblesse vint au-devant d'eux juiqu'à Ratisbonne pour prêter à l'empereur un nouveau ferment : ce prince le reçut, & ratifia le traité qui venoit d'être fait. Coapchon & Roquesane, chefs des troubles de Bohême, craignant pour eux, parce qu'ils n'étoient point nommez dans le traité, allerent aufli à Ratisbonne, & se jetterent aux pieds de sa majesté imperiale. Sigismond qui ne vouloit que la paix, leur donna beaucoup de marques de bonté. Coapchon obtint tant pour lui, que pour la cavalerie qui l'avoit suivi, qu'il y auroit une amnistie generale, & que chacun rentreroit de bonne foi dans ses dignitez & dans ses biens. Roquesane obtint de même qu'il seroit nommé à l'archevêché de Prague, & Sigifmond écrivit une lettre de sa propre main, pour le recommander au pape, afin qu'il eût une prompte expedition

LIVRE CENT-SEPTIEME. 137 tion de ses bulles. Ce prince convint aussi de laisser par

tion de ses bulles. Ce prince convint aussi de laisser par forme de gages les biens des églises à ceux qui en écoient en possession jusqu'à ce qu'ils fussent retirez pour un certain prix. Les Bohémiens de leur côté accorderent le retour des religieux & des autres exilez, à condition néanmoins que les monasteres qui avoient été démolis

neanmons que les inonateres qui avoient eté demois ne feroient point rétablis. On laissa la disposition des églises de Bohême au pape ; & l'on donna six ans aux Orphelins & aux Thaborites pour se résoudre à accep-

ter ce traité.

Le douzième de Juillet Roquesane avec quatre autres prêtres, promit au nom de tout le clergé qui étoit dans la même cause, en presence de l'empereur assis sur son trône, d'obéir à l'église Romaine. Le lende-. main les Bohémiens & ceux de Moravie furent absous avec la même folemnité, de l'excommunication & autres censures, & furent introduits dans l'église par les députez du concile. Mais peu s'en fallut que ce it. jour-la même tout le traité ne fût rompu. Roquesane en célebrant la messe donna publiquement à un Laïque qu'il fit approcher de l'autel, sa communion sous les deux especes du pain & du vin, ce qu'on prétendit être une infraction du traité, l'un des députez soutenant qu'il n'étoit pas permis de communier ainsi dans le diocese d'un autre, & que Roquesane celébrant dans une église étrangere étoit coupable. Mais comme un des articles du traité portoit que l'accord commun ne devoit point être rompu, quand bien même quelques particuliers le violeroient; cette affaire n'alla pas plus loin.

L'empereur ne figna ce concordat que le cinquiéme de Septembre, a près avoir donné un grand exemple de genérolité; car comme l'armée des Huslites avoit

Tome XXII.

YVI.

Legandy Google

hist. Bohem. cape 51. Cochlée, hist. Husset, lib. 8.

AN. 1436.

fait beaucoup de tort à la noblesse & aux autres habi-AN. 1436. tans du pays, il distribua aux gentilshommes soixante mill écus, & donna du bétail de Hongrie à ceux dont les fermes avoient été ruinées.

Entree de Pempercur Sigifmond dans

Ainsi finirent les guerres civiles & de religion tout ensemble, qui avoient ravagé pendant vingt-deux ans entiers le royaume de Bohême, les provinces qui y étoient annexées, & la meilleure partie du septentrion. L'empereur Sigifmond fit une entrée magnifique à Prague dans le mois de Septembre le même jour, disent quelques historiens, que ceux de Bohême l'avoient autrefois dégradé fous prétexte qu'il étoit né d adultere, fils de l'Antechrift, facrilege & pertubateur du repos public. Il reçut sur un tribunal dressé dans la place publique, les soumissions de tous les ordres du royaume. Cet empereur fut d'abord presque universellement blâmé d'avoir appaifé les troubles de Bohême avec trop de condescendance, & ne reçut que dans la suite du tems les applaudissemens qu'il méritoit. Il y en eut qui le soupçonnerent de lâcheté; d'autres lui reprocherent d'avoir sacrifié à l'interêt de recouvrer une couronne, ceux de tant de personnes ruinées pour l'avoir assisté. La cour de Rome dont la maxime est de ne confentir jamais à la liquidation des fonds ecclesiastiques, protesta contre l'accommodement. Le pape, il est vrai, ne laissa pas de lui envoyer la rose d'or pour lui marquer la joye qu'il avoit de cet heureux fuccès, mais en même tems il refusa à Roquesane des bulles pour l'archevêché de Prague, & ce refus conftant auroit troublé la paix dès son commencement, si la prudence des députez du concile n'y eut apporté le remede.

Pendant que ces choses se passoient en Bohême,

#### LIVRE CENT-SEPTIEME.

Philippe duc de Bourgogne sollicitoit le concile de Basse de canoniser Pierre de Luxembourg son parent. Il en écrivit plusieurs fois au concile : on lut ses lettres dans une congrégation genérale du neuviéme de Mars: mais on ne trouve aucune réponse du concile : & il est certain que Pierre de Luxembourg ne fut point canonifé.

AN. 1436. gogn: demande au concile la ca-

nonifation de Pierre de Luxembourg. In append t

cone. Bafil. tom X11. pag. 973

XIX. Atfaires de

Polydor. 1. 23.

En France les Anglois fentoient beaucoup diminuer leur crédit depuis le traité d'Arras, & voyoient leurs affaires aller en décadence. Les Parisiens comparant leur orgueil & leur avarice avec la politesse & Mger, L 16. la magnificence de leurs princes naturels, ne pouvoient plus les supporter, & ne chercherent plus que l'occasion de se tirer de la servitude, & de secouer leur joug. Ainsi dans le tems que les Anglois furent battus à Saint-Denys par le connétable, les bourgeois de Paris prirent ce tems pour traiter avec lui de leur réduction, ils obtinrent des lettres d'abolition & de confirmation de leurs privileges dans la forme qu'ils pouvoient desirer, ils introduisirent le connétable le vendredi d'après Pâques, par la porte Saint Jacques, & à peine y fut-il entré, que le peuple prit les armes, & chargea les Anglois de tous côtez. Un grand nombre fut assommé dans les rues, le reste se sauva de la dominadans la Bastille, & n'en fortit qu'à bonne composition : de forte que la ville de Paris après avoir été près de dix-huit ans au pouvoir des Anglois, se remit sous la vil. l'obéissance du roi Charles VII. son légitime prince, & rentra dans son devoir; & dans le mois d'Août le roi y rappella le parlement, la chambre des comptes & l'univerfité.

XX. Paris délivré tion Anglosfe.

Fean Chartier . b floire de Char-

Les Anglois s'étoient déclarez ennemis du duc de Bourgogne par toutes fortes d'hostilitez qu'ils avoient Ar.1436.

ve honteule-

ment le fiege de

exercées sur ses terres, & par mille intrigues qu'ils ménageoient dans ses états pour soulever ses sujets, qui en ce tems - là étoient fort attachez à l'Angleterre, tant à cause du commerce, que par la haine qu'ils portoient à la nation de France. Le duc voulut se venger par la prise de Calais qui ne lui paroissoit pas difficile, il l'assiegea donc avec une armée fort nombreuse; mais les Flamands voyant que ce siege étoit fort long, & le succès tout-à fait périlleux, s'imaginerent qu'ils étoient trahis; & sans examiner si leur sentiment étoit bien fondé, ils s'attrouperent, & se mirent aussi tôt en état de plier bagage avec tant de confusion, qu'ils laisserent leurs vivres & leur artillerie faute de chariots pour les transporter. Tout ce . que put faire le duc, fut de les couvrir de sa cavalerie, de peur que les Anglois ne les chargeassent, & de les suivre tout en desordre, son épouse ayant souffert beaucoup d'insultes de la part des habitans. Le duc de Glocester qui venoit pour attaquer le duc, & l'obliger à lever le siege, ne l'y ayant plus trouvé, entra dans la Flandre, où il mit par-tout l'épouvante, il brûla & faccagea tout le pays par où son armée passa.

XXII.
Contpiration
contre Jacques
1. rol d'Ecoffe
qui est assalfiné.
Poet 1 7. & 18.
Buchan. liv. 10.
& 11. comment.

Le vingtiéme de Février, Jacques I. roi d'Ecosse fur malheureusement assassiné pendant la nuit, par la conjuration de Walter comte d'Atolie son nocle qui briguoit le royaume, la reine reçut deux coups en se mettant au-devant des assassins pour sauver la vie de fon mari, auquel les meurtriers donnerent vingt-huit coups de poignard. Æneas Sylvius que le cardinal de Sainte-Croix avoit envoyé en l'cosse, apparemment de la part du pape, pous ménager la paix entre les Anglois & les Ecossois, excita ceux-ci à punir seve-

## LIVRE CENT-SEPTIEME.

rement les meurtriers de leur roi. On fit leur procès, & le comte Walter auteur de la conspiration, fut publiquement tourmenté durant trois jours : on lui mit une couronne de fer toute rouge de feu sur la tête, l'appellant par dérission le roi des traîtres, & il expira dans les tourmens. Le roi d'Ecosse avoit auparavant marié, malgré l'opposition des Anglois, sa fille Marguerite à Louis, qui fut ensuite roi de France. Il eut pour succesfeur dans son royaume Jacques II. son fils, qui n'avoit pas encore sept ans, & qui fut salué roi le vingt-septième de Mars. Mais l'Ecosse souffrit beaucoup durant sa minorité.

En Angleterre, la reine Catherine sœur du roi de France, & veuve de Henri V. roi d'Angleterre, avoit eu, selon Meyer, deux enfans illégitimes, Edmond & Gaspard, d'un nommé Ouin son valet de garde-robe, zeine d'Anglequ'elle aima, parce qu'il étoit jeune & bien-fait, & qu'elle épousa ensuite pour légitimer ses deux enfans. Si l'on en croit cet auteur, Ouin étoit d'une très-basse Polydor. 1. 23. extraction, fils d'un brasseur; cependant Polyde le fait gentilhomme de la province de Galles , & dit qu'il étoit très-vertueux, & qu'il descendoit des anciens rois Bretons. La reine se maria avec lui secretement, & outre les deux fils dont j'ai parlé, elle en eut un troisiéme, qui se fit religieux Benedictin, & qui mourut assez jeune, & une fille qui se fit aussi religieuse. Cet Ouin après la mort de la reine, eut la tête tranchée par l'ordre duc de Glocester oncle du roi & gouverneur du royaume, parce qu'il avoit ofé épouser la reine.

Le cinquieme d'Octobre, le concile de Basse publia l'union des églises & des ecclesiastiques de Suede. Dan- Suede & de gelbert, qui, comme on a dit, avoit tâché de délivrer ce royaume des vexations du roi Eric, fut assassiné. Dan. 11. 5.

Meyer , blf. Fland. 1. 16.

terre fe remane,

HISTOIRE ECCLESIASTIONE.

Cet accord fut conclu fur la fin de la vie de l'arche-An. 1436. vêque Laurens, qui fut contraint d'avoir recours au pape & au concile de Basse contre les persécutions du roi Eric : avec lequel s'étant enfin reconcilié, il employa tous ses soins, tant qu'il vêcut, pour le rétablissement du même roi, qui toutefois voyant qu'il n'étoit pas agréable aux peuples de ces trois royaumes, Suede, Dannemarck & Norvege, & qu'il n'a. voit pû obtenir d'eux que Bogeslas duc de Pomeranie, fils de son oncle, fût son successeur; qu'on manquoit de fidelité à son royaume ; & qu'il n'y avoit aucun repos à esperer pour lui dans ses états, il se retira assez âgé, soit par force, ou de bon gré, & s'en alla d'abord dans l'isle de Gotie, ensuite dans la Pomeranie, où il vêcut encore plusieurs années jusqu'à sa mort, qui n'arriva qu'en 1459. âgé de plus de soixante-dixsept ans. Les historiens ont differemment parlé de lui. Æn. 5/10 En- Æneas Sylvius le loue affez; mais Joannes Magnus le traite de pyrate, & dit qu'il ne se retira que parce

rop. c. 33.

qu'e se sentoit coupable de sa mauvaise administration ; qu'il avoit emporté avec soi tous les trésors du royaume, & qu'il se fit suivre d'une concubine qu'il aimoit beaucoup, & qui fut une des principales causes de sa retraite. Dans le mois de Novembre de cette année on tint

gociations du

à Basse une congrégation genérale, où présidoit le cardinal Julien; & ce fut dans cette congrégation où le concile donna au capitaine de Montone, l'étendard aux armes de l'église, avec le bâton de commandant. On passa ensuite plusieurs jours à entendre en pleine congrégation les rapports des députez qui avoient été nommez, soit pour informer de la commodité des

lieux qu'on avoit proposez, soit pour trouver des per-

Patric. acta torn. XIII. comgil. Fag. 1542.

fonnes qui pussent prêter une somme de soixante mille ducats, & traiter avec elles pour aviser aux autres choses qui sembloient nécessaires. Quant au lieu qui devoit être choifi, parmi ceux qu'on proposoit, on endélibera long-tems & avec beaucoup d'application : la matiere fut examinée dans les députations particulieres, & l'on y trouva beaucoup de difficultez, comme il arrive d'ordinaire dans les affaires épineuses. Mais enfin l'affaire ayant été portée à une congrégation genérale, à laquelle affisterent jusqu'à trois cens cin- Panormis. histe quante-sept prélats, dit Panorme, il se trouva par le scrutin, que non seulement les deux tiers des suffrages, comme il avoir été réglé dans la session onziéme, mais bien plus des deux tiers conspiroient à ce que le concile se tînt à Basle, pourvu que cela plût aux Grecs, finon qu'on tâcheroit de leur faire agréer la ville d'Avignon, ou en tout cas qu'on le réduiroit à la Savoye, qui étoit un des lieux que les Grecs eux-mêmes avoient propolez.

Le concile nomma deux ambassadeurs, qui furent Denis de Salvatore & Henri de Diest, tous deux doc- pute au pape teurs en théologie, pour faire part au pape Eugene busches de cette résolution. Ces ambassadeurs n'omirent rien leurs dékberade ce qu'ils crurent de plus capable de persuader le pape, & ils n'oublierent pas de le faire ressouvenir que lui-même peu de tems auparavant avoit désigné la ville d'Avignon, comme l'endroit le plus propre pour tenir un concile œcuménique. Ils le prierent avec instance, de concourir à l'accomplissement de tout ce grand ouvrage comme il l'avoit promis plus d'une fois, & par plusieurs de ses lettres; ils le conjurerent aussi de venir en personne au lieu du concile, afin de travailler de concert à l'expedition des indulgences &c

144 HISTOIRE ECCLESIÁSTIQUE.

AN. 1436.

à l'imposition des décimes, pour avoir de quoi survenir aux frais nécessaires, & de vouloir avertir les prélats & les docteurs qui devoient assister au concile, de s'y trouver à l'arrivée des Grecs, & de faire expédier les sauf-conduis nécessaires, pour passer sur les rois de l'état ecclessastique, ainsi que l'empereur, les rois & les autres souverains avoient promis d'en donner. Eugene ne voulut point donner de bulle sur ces demandes : il promit seulement qu'il seroit sçavoir ses intentions au concile, par Jean archevêque de Tarente son ambassadeur, qui devoit s'y rendre au premier

KXVII, Réponse du pape Eugene

iour.

Dans ce même tems l'abbé de Bonneval & Raimond Taloni autres députez du concile, acheverent de traiter avec ceux d'Avignon qui avoient déja avancé fix mille ducats au commandant des galeres; & convinrent avec eux qu'avant que de délivrer le refle des foixante-dix mille ducats qu'ils s'étoient engagez de fournir, le concile par un détret folemnel fixeroit le choix de la ville de Bafle, de celle d'Avignon, ou de quelqu'autre en Savoye; & permettroit à ceux d'Avignon de nommer quelques perfonnes pour recevoir les émolumens qui reviendroient tant des indulgences que de l'imposition des décimes, & que ces émolumens leur feroient hypotéquez jusqu'à l'entier payement des fommes qu'ils devoiens fournir.

XXVIII. Arrivée d'us ambaffadeur des Grees à Baffe. Sur ces entrefaites l'empéreur des Grecs ayant pris la résolution de venir en Occident avec le patriarche de Constantinople & les évêques d'Orient, envoya Jean son ambassadeur pour en assurer le pape & le concile, asin qu'ils sissen préparer des galeres. Cet ambassadeur arriva à Basse au commencement du mois de Février de cette année 1437, il présenta sa lettre de créance

Jean fit beaucoup de difficultez sur le choix de ces D'fficultez prolicux; il dit que les Grecs ne pourroient pas venir par postes par cet la mer de Sicile à cause des infirmitez de plusieurs prélats qui étoient fort âgez. On fut néanmoins depuis informé du contraire ; car les Grecs ayant appris à Constantinople qu'on leur préparoit des galeres à Genes & à Pile , en avoient témoigné beaucoup de joye, quoiqu'ils vissent fort bien qu'il falloit qu'elles passassent par la mer de Sicile pour venir à Constantinople. Cet ambassadeur ajoûta, que quand les Grecs avoient proposé la Savoye, ils n'avoient entendu parler que des places que le duc de Savoye possedoit en Italie. Ce qui étoit encore manifestement faux, dit Panorme; car les conventions portoient en termes exprès, que hors de l'Italie on choisiroit ou Bude en Hongrie, ou Vienne en Autriche, ou la Savoye: par où la Savoye étoit formellement designée comme un pays hors de l'Italie. Il fit encore une difficulté qui n'étoit pas mieux fondée; sçavoir, que le pape étoit obligé d'assister au concile en propre personne : il étoit dit

Tome XXII.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

au contraire en termes formels dans le concordat fait avec les Grecs, que le pape pourroit se trouver au concile ou en personne, ou par ses députez.

Tous ces discours de l'ambassadeur firent croire à beaucoup de ceux qui l'entendirent, qu'il cherchoit. occasion de rompre, & que quelques uns l'avoient en-

Le concile n'a aucun égard à ces difficultez.

gagé à parler ainsi, afin de préparer aux Grees un prétexte de ne pas tenir les traitez faits avec eux, parce qu'effectivement tout ce qu'il avoit allegué, étoit formellement contraire aux articles des conventions. C'est ce qui fit que le concile n'eût aucun égard à ses. remontrances, d'autant plus qu'il ne produisoit qu'une simple lettre de créance qui rendoit sa commission suspecte. Il ne laissa pas de sa part de faire des protestations tant par écrit, que de vive voix; & entre autres il en fit une fort ample en langue Latine le quatriéme de Février. Le président du concile nonobstant cette protestations, continua les déliberations; & suivant un arrêté du concile, il reçut le serment des ambassadeurs, qui alloient à Avignon pour recevoir la somme qu'on ye empluntoit, & qui devoit être employée au voyage des Grecs.

Congrégation ne demanoient ceux Avignon.

On agita ensuite dans le concile par où l'on commenceroit les autres déliberations; fi. l'on statueroit d'abord sur les suretez & sur la garantie que demandoient ceux d'Avignon pour les soixante - dix mille ducats qu'ils offroient de prêter; ou bien si on ne feroit droit sur leur demande qu'après qu'ils auroient fourni toute la somme. Les peres surent partagez làdessus; cependant pour concilier toutes choses, le concile dans la congregation genérale du vingt-troisième Février de cette année , fit dresser l'acte en la forme qui fuit. " Pour acheminer heureusement l'ambassade

LIVRE CENT-SEPTIEME. qui doitaller en Grece, les peres députez pour les af- "

faires des Grecs, ont été d'avis. "

I. Que les ambassadeurs du concile qui doivent aller " en Grece, partiront de Basse le plûtôt qu'il sera possi- " cile sur cette ble pour se rendre à Avignon, sans attendre pour " affaire, le présent aucun decret, mais qu'ils porteront avec " eux une bulle, par laquelle il sera dit que supposé " cone. Basil. qu'en consideration du choix que l'on fait de Basse, "

d'Avignon, ou de la Savoye, les habitans d'Avi-" gnon, ou quelques autres personnes en leur nom, " fournissent dans trente jours ( à compter du jour du " départ des ambassadeurs de la ville de Basse, ) les " trente mille huit cens florins de la chambre que le con-" cile s'est obligé de faire toucher au commandant des " galeres,& le reste jusqu'à la somme de soixante & dix " mille, suivant les traitez faits avec eux; le concile " s'engage, huit jours après avoir été certifié par ses " ambassadeurs, & par le commandant des galeres ou " son procureur que ces sommes auront été fournies, de "

faire incessamment un decret qui confirmera autenti-" quement le choix de la ville de Basse, de celle d'Avi-" gnon ou de la Savoye. " II. Que le concile autorifera par un decret l'impo- "

fition des Décimes, qui a été aussi conclue dans une " congrégation genérale au sujet des Grecs. "

III. Qu'il sera donné aux ambassadeurs qui doi- " vent aller en Grece, un plein pouvoir de convenir " entre eux à la pluralité des voix ; du port d'Italie qui " conviendra d'avantage aux Grecs, & qui sera le plus " commode pour leur débarquement, par rapport aux " lieux qui ont été désignez pour la tenue du concile, " ainsi qu'il a été pareillement reglé dans la même congrégation. "

### HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

,, IV. Que quant aux furetez & garanties qui ont 5, été offertes à ceux d'Avignon au nom du concile par " l'abbé de Bonneval & Raymond Taloni, le conci-" le expediera pour cela tous les actes & toutes les let-" tres nécessaires.

"V. Que dans les douze jours qui fuivront immé-" diatement les trente mentionnez ci-dessus, les am-» bassadeurs & les habitans d'Avignon seront tenus de " faire connoître au concile par des actes légitimes ou ,, bien averez, que toutes les sommes dont on est con-", venu, auront été effectivement comptées & reçues; ,, à faute de quoi le concile aura la liberté, & il fera ", tenu de proceder aux choix de quelque autre lieu , pour la renue du concile œcumenique, & de pour-", voir par d'autres voyestant à ses propres besoins, qu'à

" ceux de l'église universelle.

"VI. Que les ambaffadeurs & le commandant des , galeres promettront séparément & conjointement ,, aux habitans d'Avignon, au nom du concile, que " s'il arrivoit, ce qu'à Dieu ne plaise, que les Grecs, ", nonobstant les conventions faites avec eux , & les " offres qu'on devoit encore leur faire au sujet du port ,, de leur débarquement & du lieu du concile, refu-", sassent de partir de leur pays, on leur remboursera ", fidélement les quinze mille florins qui devoient " être employez aux frais de la convocation des évê-,, ques Grecs à Constantinople , les dix mille destinez " pour la garde de la ville de Constantinople durant " leur absence, les six mille qui doivent servir pour " équiper les deux galéasses, & genéralement toutes "les formmes qu'ils pourroient avoir avancées; & " qu'à cet effet le concile leur transportera tous ses , droits & actions à exercer à l'encontre du com-

LIVRE CENT. SEPTIEME. mandant des galeres, de ses heritiers & de ses cau-" tions ec

,, VII. Enfin, que pour l'éxecution de toutes ces cho-ce fes, ausli-bien que pour d'autres dont on pourroit " s'aviser, & qui conduiroient à la même fin , le concile fera expedier toutes bulles & toutes lettres né- " ceffaires. "

XXXIV.

Cet acte fut conclu & arrêté par le concile à la pluralité des voix; & l'on en chargea les ambassadeurs qui devoient aller à Constantinople. C'étoient les évêques de Lubeck, de Vifeu, de Parme & de Laufanne; tom. x111. cone. ils avoient été nommez pour cette ambassade d'un 145.1542. consentement unanime, & ils devoient partir actuellement de Basle pour aller d'abord à Avignon, & enfuite à Constantinople pour prendre les Grecs & les accompagner jusqu'au port où ils devoient aborder. Quoique personne ne se sût opposé à leur nomination , & que l'acte qu'on leur mit entre les mains eût été conclu à la pluralité des voix, néanmoins cette démarche & la résolution du concile déplurent aux légats du pape Eugene, sçavoir Jean cardinal de Saint-Pierre-aux-liens, & le cardinal Julien président du concile. Ils ne voulurent point se trouver ce jour-là au concile, quoiqu'ils en eussent été requis par les promoteurs: ils s'excuferent par un billet où ils marquoient qu'ils ne pouvoient consentir à l'acte concerté par les députez, en ce qui regardoit le choix de la ville d'Avignon. Cependant ces deux cardinaux avoient plus d'une fois approuvé le choix de Basle, d'Avignon ou de la Savoye; car ils avoient consenti à l'ambailade dépêchée au pape Eugene de la part du concile, sur le choix de ces trois places; ils avoient de mêine souscrie à l'apedition des ambastadeurs qui fuHISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN. 1437 rent envoyez à Avignon pour traiter avec les habitans de cette ville au nom du concile : ils avoient encore approuvé ce choix en consentant à l'envoi d'un ambassadeur en Grece, & à beaucoup d'autres résolutions prises à cette occasion.

Le pape fair défenfes à ceux d'Avignon de gent au concile.

concil. Bafil.

Les peres du concile interprétoient bonnement cette conduite des légats, ne pensant point du tout que delivrer de l'ar- celui qui étoit obligé de contribuer plus que personne à l'avancement d'un si grand avantage, voulût y former des obstacles. Cependant on faisoit encore des intrigues d'un autre côté; & il arriva que durant le cours de trente jours qui avoient été pris pour achever le traité, l'archevêque de Grenade & Jacques de Rocaneto envoyez d'Eugene, se rendirent à Avignon, & y firent de sa part des défenses très-expresses, & sous de grosses peines, tant à Pierre évêque d'Albano cardinal de Foix, qui étoit alors légat du faint siege à Avignon, qu'aux habitans de cette ville, de délivrer au concile les sommes dont il a été parlé.

une partie de la

Il survint encore un facheux contre-tems: c'est que quand les ambassadeurs du concile arriverent à Avignon, les principaux officiers de la ville étoient à la cour de France. Néanmoins malgré ces embarras, & beaucoup d'autres difficultez que l'on faisoit naître, pour empêcher ceux d'Avignon de satisfaire au traité dans le terme de trente jours; ils ne laisserent pas de compter trente mille huit cens florins, & de donner des assurances pour le reste aux ambassadeurs du concile. Ils demanderent seulement comme ils avoient déja fait à l'abbé de Bonneval & à Raymond Taloni, que pour sureré de leurs deniers, le concile fît un decret sur le choix des trois lieux qui avoient été marquez, sur l'mposition des décimes, & touchant le

port où aborderent les Grecs. Voilà ce qui se passoit à Avignon. Et parce que c'étoit des résolutions qu'on An.1437. prennoit à Basse que dépendoit principalement l'issue de l'affaire, Eugene ne failoit pas moins d'effort de ce côté-là pour empêcher la conclusion de ce qu'on y avoit commencé au sujet de la réunion des Grecs; quoique lui-même eût été d'avis, & eût marqué plufieurs fois qu'il trouveroit bon que les peres de Basle travaillassent à cette sainte œuvre.

Le terme de trente jours étant près d'expirer, l'archevêque de Tarente envoyé du pape Eugene, se présenta au concile; & pour réponse aux demandes qui lui avoient été faites, il déclara que le pape ne prétendoit pas favorifer l'expedition des indulgences, ni l'imposition des décimes; qu'il ne prétendoit pas non plus inviter les prélats, ni les universitez de venir au lieu qu'on proposoit pour tenir le concile, & qu'enfin il ne délivreroit aucun fauf conduit : mais qu'on commençât par convenir d'un lieu en Italie, qui lui fût commode: & qu'ensuite il penseroit à satisfaire aux demandes qui lui avoient été faites de la part du concile. Troisjours après cette déclaration, le concile reçut avis de les ambassadeurs, que ceux d'Avignon avoient compté trente mille huit cens ducats au commandant des galeres, & qu'ils avoient donné des assurances de fournir le reste. Les ambassadeurs témoignoient aussi par leurs lettres qu'il ne failoit pas imputer la cause du retardement aux habitans d'Avignon, qui de leur part avoient fait toute la diligence possible, & demandoient enfin qu'il plût au concile de ratifier ce qu'ils avoient fait avec eux.

Quoique cer avis venu d'Avignon fût très cermin , les ardinaux de Saint Pierre & de Sainte Sabine,

indulgences, &c l'imposition des décimes.

AN.1437.

& l'archevêque s'efforcerent néanmoins de le rendre douteux : leur prétexte étoit qu'on ne voyoit pas de preuves certaines que ceux d'Avignon eussent effectivement satisfait à ce qu'on avoit arrêté touchant la somme de soixante mille ducats. Mais le concile avoit raison de répondre qu'on ne pouvoit en douter après les lettres des ambassadeurs, qui assuroient que ceux d'Avignon avoient déja payé au commandant des galeres trente mille huit cens ducats, & qu'ils avoient donné des assurances pour le reste. Cette réponse étoit d'autant plus forte, qu'elle étoit appuyée sur des faits certains. Mais le vrai motif des légats du pape étoit de diviser les peres du concile, & de porter la plus grande partie à demander avec eux que l'on tînt le concile pour la réunion des Grecs à Florence, à Modene ou en quelque autre ville d'Italie, & non en aucun des lieux que l'on avoit proposez, & où le pape n'étoit pas aslez puissant pour y dominer : ce qui étoit son intention. Il n'y eut point d'intrigues que les légats n'imaginerent, point d'efforts qu'ils ne firent pour réussir dans leur dessein. Ils présenterent beaucoup de mémoires, firent un grand nombre de démarches, tantôt en secret, quelquesois à découvert; mais malgré tout cela ils ne gagnerent qu'un petit nombre de prélats: plus de deux tiers persisterent dans la réfolution qu'ils avoient prise de ne permettre point que l'on choisît d'autres lieux pour la tenue du concile que ceux qu'ils avoient proposez. Le afin que cette résolution eut son effet, ils en prirent une autre, sçavoir que la premiere seroit confirmée par un décret solennel, & c'est ce qui obligea de tenir la vingt-cinquieme fession.

xxxviii. wingt-cin- Elle se tint le mardi septième de Mai. Comme les légats

légats, malgré les oppositions des peres du concile, avoient dresse un résultat de leurs demandes, & vouloient le faire passer en decret, on ne permit pas qu'aucun d'eux célebrat la melle pour tenir la session, & ce Base. fut un prélat député par le concile qui la dit. Après les autres cérémonies ordinaires, le concile fit le decret dont nous venons de parler. Il portoit que ce seroit à Basse ou Avignon, ou dans une ville de Savoie, qu'on tiendroit le concile œcuménique, pour y traiter de l'union des Grecs avec les Latins, suivant ce que les lieu du concile peres avoient résolu, & le concile taxe toutes sortes en faveur des d'ecclesiastiques exemts & non exemts, cardinaux, prélats, abbez & autres, sans excepter l'ordre de saint Jean de Jerusalem, à contribuer aux frais & à la dépense qu'on étoit obligé de faire, de la dixiéme partie de leur revenu, sans y comprendre les distributions journalieres.

AN.1437. quiéme fession du concile do

Labbe , concili

to. 211. p. 1754 Spond. ad bump

Pendant qu'on lisoit ce decret, les légats d'Eugene, avec quelques prélats qui leur étoient unis, engagerent un évêque de lire aussi en même sems leur decret particulier d'un lieu moins élevé, & d'où l'on n'avoit jamais fait pareille lecture d'aucun acte synodal. Mais il s'en acquitta avec tant de précipitation & de trouble; & d'ailleurs il s'éleva un si grand bruit parmi les peres du concile, qu'il ne fut point entendu : & comme il se précipitoit beaucoup, il eut achevé sa lecture avant celle du concile qui se faisoit dans la tribune.

Concil. genere

Après que la session fut levée, lorsqu'il fut question de buller & sceller le decret . il survint une autre contestation, qui ne sut pas moins grande entre les peres du concile, les légats & les partisans de ceux-ci. decret de la set Voici quel en fut le sujet. Il y avoit quatre cless au coffret dans lequel on gardoit les sceaux du concile ; ces

AN. 1437 Panorm. de Concil. Bajil. quatre clefs étoient dépolées entre les mains des quatre personnes discrettes que le concile choisissoit tous les mois dans les quatre nations. Les quatre qui en étoient alors chargez, consentoient volontiers que l'on scellât le decret du concile; mais le coffre se trouvant en la puissance du cardinal Julien, autrement le cardinal de Saint Ange, qui faisoit les sonctions de président, ce cardinal refusoit de sceller le decret du concile, à moins qu'on ne scellat aussi en même tems le decret des légats. Ainfil on demeura plusieurs jours sans sceller aucun acte à cause de cette contestation. Enfin après plufieurs disputes, comme on étoit assemblé le quatorziéme de May, le cardinal Julien présidant à cette congrégation genérale, dit au nom du concile, que l'on avoit résolu de donner un plein pouvoir au cardinal de Saint Pierre-aux-Liens, qui étoit alor, le premier des légats du pape, à Alphonie évêque de Burgos, ambassadeur du roi de Castille, & à Nicolas archevêque de Palerme (c'est le même que Panorme d'où nous tirons ce récit) de décider sur le fait des actes qui devoient être scellez & envoyez, & qui avoient été la matiere de la dispute. Personne ne reclama contre cet expédient, & les trois légats même avec leurs adherans y consentirent expressement. Ensuite on lut la formule de cet acte, ou de cette commission, en ces termes:

"On choisira dans les députations le cardinal de "Saine Pierre-aux-Liens, l'archevêque de Palerme & "l'évêque de Burgos ; & il leur sera donné un plein "pouvoir en ce qui regarde le scellé, & l'envoi de let-"tres & des actes dont il est question : ensorte néan-"moins que ce qu'ils regleront, ne puisse porter aucun "préjudice à personne, & que par ce moyen on puisjet traiter paissbement & sans trouble de la renuë da LIVRE CENT SEPTIEME.

,, concile. Cette derniere clause sera gardée inviolable-, ment, & ne pourra être changée en aucune maniere, " & leur plein pouvoir durera pendant tout le jour de

"demain qui sera le quinziéme de Mai.,

Les trois commissaires en vertu de ce pouvoir, firent sceller du sceau du concile, & buller en plomb les seellé du sceau decrets qui avoient été faits touchant le choix de la ville de Baile, de celle d'avignon ou de la Savoie, l'impofition des décimes, & le pouvoir donné aux quatre ambassadeurs du concile, de convenir pour le débarque. ment des Grecs, d'un port qui fût à portée de ces trois endroits. Ils firent ausli sceller les lettres qui furent envo ées au cardinal de Foix vice-légat d'Avignon, de même qu'aux habitans de cette ville, & aux ambassadeurs du concile qui étoient auprès d'eux, avec celles que le concile écrivoit à l'empereur des Grecs & au patriarche de Constantinople. Mais ils refuserent absolu- sceller le decree ment de sceller les decrets des légats, & de ceux qui les suivoient, quoiqu'on leur en eût fait de très fortes instances. Le decret & les lettres ainsi scellées, furent portées à Avignon par Radulphe de Rudelhemi auditeur de la chambre, & Guillaume archidiacre de Metz, qui furent chargez de faire entendre aux habitans d'Avignon, comment après beaucoup de contestations, le concile avoit enfin réfolu de leur envoyer le decret & les bulles qu'ils avoient demandées , avec ordre de faire partir les ambassadeurs, aussi-tôt qu'ils auroient reçu l'argent qui leur étoit nécessaire, & de les obliger de s'embarquer avec le commandant des galeres, pour aller prendre les Grecs, suivant les déliberations du concile. L'expedition de ces actes & de ces lettres, auffibien que l'envo: , se fit à la vûë du concile , & les légats qui avoient consenti à ce pouvoir, le laisserent

An.1436.

exécuter sans aucune opposition ni contradiction. Et quoique les trois commissaires qui retenoient les cless du coffre où étoit le sceau, perseverassent toûjours à ne vouloir point (celler le decret particulier des légats, les choses cependant se passerent assez tranquillement durant quinze jours; de maniere que les peres s'imaginoient joüir de la paix qu'ils s'étoient promise de leur conclusion & de la sagesse des commissaires. Mais un évenement assez extraordinaire troubla cette paix. Quelques uns des partisans des légats, & peut-être du consentement secret des légats mêmes, voulant oppofer leur prétendu décret à celui du concile, gagnerent un certain Barthelemi de Bertiferris, secretaire du carnal Julien président, & un autre de ses domestiques, & par leur moyen on arracha durant la nuit les ferrures du coffre où étoit le sceau du concile, & on scella plusieurs actes qui contenoient ce prétendu decret, réfultat du petit nombre qui avoient suivi les légats, & que l'on avoit écrit, comme si c'eût été le véritable decret du concile. On scella aussi en même tem d'autres lettres pour l'empereur des Grecs & pour le patriarche de Constantinople.

Mais comme il n'est rien de si caché qui ne se découvre enfin, cet artisse vint à la connossiance du concile quatre jours après; & dès le lendemain le concile par une déliberation prise dans les quatre députations, & d'un consentement unanine, députa douze prélats des plus considérables, à qui il donna le pouvoir d'informer contre les auteurs de cette fausset, de leur faire leur procès, & de proceder de même contre tous ceux qui troubleroient la paix. On les chargea aussi d'écrire à tous les princes tant ecclessassiques que séculiers, & de les inviter de travailler tous à l'execution de ce qui

X L I I. Artifice dont on fe fert pour feeller le decret des légats. LIVRE CENT SEPTIEME.

avoit été résolu touchant les lieux où se tiendroit le concile, & à réprimer aussi de leur part tous les brouillons & tous les mal-intentionnez qui voudroient traverser le concile. Cette commission sut décernée dans une congrégation genérale où préfidoit le cardinal Julien ; & l'évêque Jean un des légats du pape y confentit de même que le cardinal. Les commissaires ayant découvert par les informations qu'ils firent, que Jean étoit complice de l'enlevement du sceau du concile & des faux actes qu'on avoit scellez, en consequence, donnerent ordre de l'arrêter, & lui assignerent sa maison pour prison; mais cet évêque se sentant coupable, & appréhendant le sort d'un jugement, s'ensuit de la ville, accompagné de quelques gens armez, dans le tems que les peres tenoient une congrégation générale. On découvrit encore beaucoup d'autres intrigues par le moyen de certaines lettres interceptées, que l'archevêque de Tarente écrivoit à Boulogne, & comme on vit bien que cet évêque & fes adherans ne cherchoient qu'à dissoudre le concile, la plus grande partie de ceux qui avoient suivi les légats, renoncerent à leur conclusi n particuliere, & consentirent à l'execution des decrets qui avoient été rendus à la pluralité.

Le pape Lugene qui n'avoit rien tant à cœur que d'empêcher que le concile se continuat à Basle, fit mine d'abord de vouloir faire valoir le decret de ses légats une bulle le dedans un consistoire qu'il tint à Boulogne, & confirma gaus par la constitution donnée dans la même ville le vingtneuvième de Mai, ce qu'ils avoient conclu, que le concile se tiendroit à Florence ou à Udine. Déja les Florentins faisoient équiper quatre galeres, comme si le concile eût dû se tenir dans leur ville ; lorsqu'Eugene aban donnant le decret de ses légats, fit lui-même équi-

118 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN. 1437. X L. V. Le pape envoie ses galeres aux Grees avec ses légats. Panosmit. de concil, Basil.

per d'autres galeres à Venise pour s'opposer à celles du concile : & les ambassadeurs des Grecs qui s'étoient laissé entierement gagner par le pape, s'embarquerent fur ces galeres avec trois évêques que le pape envoyoit en Orient en qualité de légats, sçavoir Pierre évêque de Digne en Provence, & ambassadeur du roi Charles VII. au concile., Antoine évêque de Porto, ambassadeur du roi de Portugal, & Christophe évêque de Coroncé, ville du Peloponnese, ausquels se joignirent les deux plus celebres docteurs de ce tems-là, Nicolas de Cuía du diocese de Treves, archidiacre de Liege & depuis cardinal, & Jean de Raguse general de Dominicains. Ils se rendirent d'abord à Boulogne auprès du pape, & trouverent neuf galeres bien équipées, partie à Venise & partie au port de Candie. Le pape déclara genéral de ces galeres Antoine Condelmer son neveu.

X L V I. Arrivée des ambafladeurs d'Eugene à Conflantino-

Ces ambassadeurs étant arrivez à Constantinople, avant ceux que le concile envoyoit, supposerent beaucoup de choses en parlant aux Grecs, pour les détourner de se rendre au lieu qui avoit été désigné par le concile. Ils leur firent entendre entre autres choses, que le concile ne se sentant pas en état de soûtenir les dépenses nécessaires, avoit remis à Eugene toute l'affaire de la réunion, & ils n'omirent rien de ce qui leur parut propre à décrier le concile & à en donner du mépris. Là-dessus l'empereur des Grecs, le patriarche & les autres prélats qui devoient aller en Occident, se préparoient à partir dans les galeres du pape, quand ils apprirent avec surprise qu'il arrivoit aussi d'autres galeres de la part du concile. Le genéral Condelmer qui commandoit celles du pape, avoit ordre de les attaquer, & l'eût fait si l'empereur Grec ne lui eût défendu. Ainsi les galeres du concile aborderent à Con-

X L V I I. Les ambaffadeurs du concile y arrivent peu de tems après.

stantinople, & les ambassadeurs ayant débarqué, allerent trouver les Grecs, & n'épargnerent rien pour les AN.1437. obliger à s'embarquer dans les galeres que le concile · leur envoyoit, conformément au traité fait avec eux. Ils leur representerent la bulle d'or de l'empereur même qui avoit approuvé & ratifié le traité, ils leur firent voir en original les fauf-conduits de l'empereur des Romains, du roi de France, du roi d'Arragon & des autres princes & états sur les terres desquels ils devoient passer; ce qui seul détruisoit ce que les ambassadeurs d'Eugene avoient faussement avancé, que le concile à cause de son impuissance avoit remis au pape le soin de les faire conduire : ils les assurerent de plus que les bulles & les lettres qui leur avoient été apportées, comme venant du concile, é oient des piéces supposées, & qui avoient été scellées furtivement. Enfin ils témoignerent & à l'empereur & aux Grecs, qu'ils étoient tous prêts d'executer de point en point tous les traitez que le concile avoit conclu avec eux, sans manquer à aucun article.

Mais l'empereur qui avoit été prévenu, & qui s'étoit laissé persuader par ceux qui étoient opposez au des Grecs resuse concile de Basse, ne sut point touché de toutes ces raisons, & répondit froidement aux ambassadeurs du concile, que n'étant pas venus au tems auquel ils devoient se rendre à Constantinople, il ne prétendoit pas se servir de leurs galeres. Ils lui remontrerent que ce n'étoit pas leur faute, mais celle de son ambassadeur Jean, qui leur avoit dit qu'il suffisoit qu'elles arrivassent dans le mois d'Octobre. Mais les ambassadeurs ne purent jamais tirer aucune raison du resus qu'on leur faisoit. Ils prierent l'empereur d'envoyer avant que de partir des ambassadeurs au pape & au concile, l'assurant qu'ils de-

de s'embarquer furieurs galeress

An. 1437

X L I X. Départ de l'empereur des Grecs fur les galeres du pape. meureroient jusqu'à ce que sur la réponse qu'ils lui rendroient, il pût se déterminer à partir ou non. En même tems il vint un courier de la part de l'empereur Sigismond à Jean Paléologue empereur des Grecs, pour le détourner du voyage d'Occident. Malgré sout cela ce prince persiste au sa s'essourie fair choix de ceux qui devoient l'accompagner lui & le patriarche, il s'embarqua sur les galeres du pape le vingtquatrième de Novembre.

Dès que le concile eût avis qu'Eugene faisoit équiper des galeres à Venise à dessein de combattre les siennes; voyant que toute sa conduite ne tendoit qu'à introduire un schisme dans l'église de Jesus-Christ, en érigeant ailleurs une assemblée sous le nom de concile, pendant que celui de Basse subsistoit, il résolut d'aller au-devant d'un si grand mal, & d'y remedier. Et comme ce pape avoit déja été dénoncé au concile, sur ce que loin d'en executer les decrets, il continuoit d'user de ses réserves, en n'admettant pas les élections, en exigeant des annates, en pratiquant même ouvertement la simonie, en transferant les prélats malgré eux, contre les dispositions du sacré concile de Constance, & en commettant plusieurs autres abus, comme d'avoir ruiné la ville de Palestrine, d'avoir donné en proie plusieurs autres lieux du patrimoine de S. Pierre, de mettre empêchement à la réunion des Grecs, de violer le serment qu'il avoit fait à son élevation au pontificat, & d'abuser en plusieurs manieres de son autorité; le concile jugea à propos de le citer à comparoître ou en personne ou par procureur, dans le terme de soixante jours, pour répondre devant les peres assemblez, sur les faits dont il étoit accusé. C'est ce qui fut résolu & publié dans la vingt-sixième session qui fut tenuë le Mercredi 3 1. de Les Juillet.

Vingt fixiéme fession du concile de Baste,

Les peres dans ce decret representent tout ce qu'ils avoient fait pendant six ans, pour réformer l'église en fon chef & en ses membres, pour extirper l'avarice, la fimonie & d'autres vices abominables; qu'ils avoient le pape Eugene. rétabli les élections, afin que les bénéfices & les dignitez ecclesiastiques fussent remplis par des sujets dignes & suffisans; qu'ils avoient enfin travaillé à contenir tout le peuple Chrétien & le clergé dans leur devoir ; que cependant le pape Eugene, obligé par son état d'exécuter les canons, ne travailloit qu'à les détruire ; ensorte qu'on n'avoit pû l'engager par aucun avis ni exhortations réiterées souvent & depuis long-tems, à corriger les abus introduits dans l'église, & à établir dans les mœurs une sainte réforme, agréable à Jesus-Christ. Le decret ajoûte : C'est pour cette désobéissance que le concile assigne le pape à comparoître à Basle ou à y envoyer quelqu'un de sa part pour s'y justifier de son infidelité; & en cas de refus on procedera contre lui felon toute la rigueur des canons. On requiert aussi les cardinaux de se rendre à Basle, afin de pourvoir aux besoins de la religion; & on informe en même tems tous les princes Chrétiens de la division & du schisme qu'Eugene travailloit à introduire dans l'église.

Mais le pape bien loin de déferer à l'affignation du concile, douze jours avant la fin du délai qui lui avoit été donné pour comparoître, il publia une seconde bulle touchant la translation ou dissolution du concile; déclarant qu'il vouloit qu'elle eût son effet en deux cas. Bulle du pape Le premier, supposé que le concile persistat d'agir con-tion ou la dissotre lui ou contre quelqu'un de ses cardinaux ou de ses cile de Balle. légats, & à cet effet, il lui défend sous de grosses peines, de faire aucun acte synodal à Basse, sinon pendant trente jours seulement, qui seroient uniquement em-

Tome XXII.

An. 1437.

Labbe conerla

An. 1437.

L 111.
Bulle du pape
Engene pour la
convocation du
concile de Fer-

Concil. tom.

Conc. Florent.
part. 1. tom.
x111. concil.
P. Labbe pag.
\$58. & feq.

ployez à traiter avec les ambassadeurs de Bohême qui s'y trouvoient alors; le second cas étoit que le concile séroit dissous ou transferé, au moment & aussi tôt que les Grecs seroient arrivez; ensorte néanmoins que jusqu'alors le concile resteroit à Basse. En même tems le pape donna une bulle pour indiquer un concile à Ferrare, & en envoya des copies dans toute la Chrétienté. Cette bulle est signée du pape Eugene & des cardinaux de Brauda évêque de Porto, Jourdain évêque de Saline, Angelot du titre de saint Marc, François du titre de faint Clement, Antoine du titre de saint Marcel, Nicolas du titre de sainte Croix, Prosper du titre de saint-George au Voile-d'or, & de Dominique du titre de sainte Marie in vialata. Le pape dans cette bulle ménage peu les peres de Baile. Après avoir exposé tout ce qui s'est fait de part & d'autre dans l'affaire des Grecs, il les reprend de ce qu'ils avoient choifi la ville d'Avignon pour la célebration du concile genéral, cette ville n'étant point comprise dans l'accord. Il raconte ensuite comment il avoit envoyé Jean archevêque de Tarente l'un des présidens du concile, avec un ordre aux cardinaux Jean & Julien, légats du saint siege, pour tâcher de perfuader aux peres, qu'afin de retrancher toute division, ils cussent à choisir un lieu qui fût agréable aux Grecs, & commode au pape, & que refusant opiniâtrement de le faire, on détermina pour appaifer le bruit, que si ceux d'Avignon ne payoient au jour marqué la somme qu'ils avoient promise, on pourroit choisir un autre lieu : Que ceux d'Avignon n'ayant pas satisfait, les légats & les préfidens du concile, beaucoup de prélars, & presque rous les ambassadeurs des rois & des princes, les procureurs des évêques absens, les théologions & les docteurs qui failoient la plus faine partie du

AN. 1457.

concile, avoient élu Florence, les autres n'ayant pas voulu y consenti: Que pour cela il préparoit l'argent nécessaire aux dépentes pour le voyage des Grees, & qu'il avoit donné ordre qu'on équipât des galeres pour leut transport: ce qu'ayant appris ceux qui préféroient Avignon, ils s'irriterent si fort contre l'archevéque de Tarente, qu'ils maltraiterent son procureur, le prenant par les cheveux pour le mener en prison: ce qui obligea le cardinal Julien à protester qu'il n'y avoit plus de liberté dans le concile.

Le pape venant ensuite à l'ajournement qu'on hui avoir donné pour comparoître, dit que les mêmes cardinaux Jean & Julien s'y étoient opposez, sans qu'on eût voulu les entendre, non plus que tous les autres; & que cette déliberation avoit été tellement précipitée, qu'on avoit tenu dans un même jour la congrégation genérale & la fession; ce qu'on n'avoit jamais fait dans les moindres affaires : Que l'empereur Sigismond extrémement surpris de leur hardiesse, les avoit sait avertir par l'évêque d'Ausbourg, de prendre garde à n'être pas cause, par leur division scandaleuse, que l'union qu'on vouloit faire avec les Grecs, ne se fit point, & à ne pas miserablement dechirer l'église Occidentale par un schissne aussi funeste, que celui de l'église Orientale qu'ils prétendoient éteindre ; qu'autrement il leur déclaroit, que lui & tous les princes de l'empire les abandonneroient, étant fort résolus de ne se pas séparer du chef de l'église. Pour ces causes & autres, le pape, du conseil & consentement des cardinaux qui étoient proche de lui, & de plusieurs archevêques, évêques, abbez & autres prélats, désignoit Ferrare pour le saint concile genéral, ordonnant que tous s'y rendissent comme en un lieu agréable aux Grecs, commode à tous, & con-

Le pape invite à Ferrare les genéraux d'orta de Paris.

tenu dans le decret de l'accord; déclarant par ses let-·An. 1437 · tres, que le concile y étoit transferé pour toutes les raisons pour lesquelles il avoit été assemblé à Basle, à l'exception de l'affaire des Bohémiens touchant la communion fous les deux especes, qu'il vouloit qu'on y traitât seulement dans trente jours. Il en écrivit aussi à beaucoup de genéraux d'ordre, & d'abbez, & de prinpré ats, abbez, ces qu'il invitoit à son concile de Ferrare; & l'on troude & l'univers- ve dans la collection des conciles une de ses lettres à l'université de Paris, datée de Boulogne le vingt-troisiésom utt. concil. Laber, n. 16.7. me de Septembre, pour engager ses membres à assister à ce concile. Il fit la même chose aux autres universitez de France, d'Espagne, d'Allemagne, du Brabant, de Pologne, d'Italie, d'Angleterre & d'Ecosse.

Cette convocation fut mal reçuë en France. Charles VII. étoit alors à Tours. Dès qu'il eût appris le dessein d'Eugene, il fit un édit par lequel il défendit aux évêques de son royaume d'aller à Ferrare, sous prétexte d'y tenir un concile, & il leur donna ordre d'aller à Avignon, si-tôt qu'on les manderoit pour y recevoir les Grecs, suivant les traitez des peres du concile de Basle.

La conduite du pape ne déplut pas seulement à la France, elle choqua aussi la plupart des prélats qui restoient encore en petit nombre attachez à ses légats. Car comme Eugene n'avoit aucun égard au decret particulier qu'ils avoient fait pour opposer à celui du concile, & qu'il n'en faisoit pas même mention dans les clauses de sa bulle, mais qu'il n'y alleguoit que la plénitude de sa puissance, en vertu de laquelle, disoit-il, il transferoit le concile, ils reconnurent enfin ce qu'ils auroient dû appercevoir depuis long- tems, que le pape tendoit à une domination souveraine, & qu'il ne croyoit point qu'il eût un superieur dans le concile genéral. C'étoit

fans doute par ces motifs qu'il avoit nommé depuis peu au cardinalat Jean Vital patriarche d'Alexandrie, & AN. 1437. archevêque de Florence : car il n'ignoroit pas les decrets que le concile avoit faits pour restraindre son pouvoir à cet égard. Aussi le concile ne put souffrir cette entreprise; & pour y mettre obstacle il tint la vingt-sep- me session du tiéme session un jeudi vingt-septiéme de Septembre. Le premier decret de cette session déclare nulle cette Lable, concil. promotion & toutes les autres qu'Eugene auroit pû 10. 211. 1. 585-& pourroit faire contre les decrets de la quatrieme & 106, n. 13.0 de la vingt-troisiéme session, dans l'un desquels le concile avoit défendu au pape de créer des cardinaux sans le consentement du consile ; & dans l'autre il avoit ordonné que le nombre des cardinaux seroit réduit à vingt-quatre. Par un autre decret il condamna des bulles forgées par l'archevêque de Tarente, dans lesquelles il supposoit que les peres du concile de Basse avoient nommé Florence ou Udine dans le Frioul, pour y con-

clure la paix des Grecs avec les Latins : le concile déclare que ces bulles sont fausses, & defend de s'en autorifer & s'en servir sous peine d'excommunication encouruë par le seul fait. Un bruit avoit couru dans Basse que le pape Eugene vouloit vendre Avignon, sous prétexte de secourir les fend au pape Grees. Le concile appuyé sur la tradition des anciens d'alient la ville canons & des peres, qui défendent tous l'alienation des biens ecclesiastiques, ordonne par un troisiéme decret, que les domaines destinez à l'entretien de l'église Romaine, & à la subsistance de ses ministres , ne pour ront

point être alienez ; bien moins les lieux de liberté; oil

le pape avec sa cour est à couvert de la puissance seculiere, parmi lesquels est la ville d'Avignon. Le cons

Labbe , concil

JIIVA

204.

166 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN. 1437. Spond. contin. Baron. ad anr.

& déclare qu'il la prend sous sa protection, attendu les grands fervices qu'il en a reçus pour l'union des Grecs. Sponde rapporte que les peres ayant informé l'empereur Sigitmond, qu'ils avoient ajourné le pape Eugene, parce qu'il troubloit le voyage des Grecs, & l'ayant prié de les proteger, & d'employer pour cela son autorité; ils reçurent après la session sa réponse, dans laquelle ce prince leur mandoit qu'il étoit sensiblement touché de ces divisions, mais qu'il les avertissoit aussi de prendre garde qu'en voulant unir les Grecs, ils ne divisassent davantage les Latins, qu'il falloit differer le procès contre Eugene, & ne rien faire sans consulter les rois & les princes dont ils demandoient la protection, qu'autrement ni les princes ni lui n'abandonneroient point ce pape. Je ne trouve point certe lettre dans les actes du concile, où elle auroit dû avoir place avec beaucoup d'autres très-favorables au pape Eugene.

L VII. Vingt-huitiéme teilion du concile deBalle.

Labbe consil, to, x11. p. 590.

Cela n'empêcha pas toutefois les peres de Basse de continuer leurs poursuites; & les soixante jours qu'ils avoient donnez au pape pour comparoître, étant expirez, sans qu'il eût paru ni en personne ni par procureur, on int la vingt-huitième sessione ni par procureur, on int la vingt-huitième sessione mardi premier jour d'Octobre, avec beaucoup de solennité. L'évêque de Viseu y chanta la meste du Saint-Esprit, & y présida ensuite accompagné de beaucoup de présats tous en mitres & en habits pontificaux. Eugene n'ayant vouluni winit au concile ni y envoier quelqu'un de sa part, selon les instances qui lui en avoient été faites, les promoceurs du concile demanderent qu'il stit déclaré contumace, ce qui sin d'abord exécuté en ces termes. , Le faint, concile de Basse, le sgittimement assemblé dans le Saint-Esprit, représentant l'église unis.

LVIII. Le pape Eugene ell déclaté contumace. & travailler efficacement à son union. " Comme la bulle du pape Eugene pour la translation du concile à Ferrare se repandoit par tout & faisoit de grands progrès, quoiqu'il ne l'eût renduë que le dixhuitième de Seprembre, les peres de Basse prirent des mesures pour s'y opposer ; c'est pour cela qu'ils tinrent la vingt neuvième lession le samedi douzième d'Octobre, afin d'avertir le pape de révoquer sa bulle, & son me session du érection prétenduë, disoient-ils, d'un concile à Ferrare, & de lui faire entendre qu'il avoit de mauvais sentimenstouchant l'autorité de l'église; puisqu'aprèsavoir approuvé les decrets & les décisions du concile touchant les matieres de la foi, il ne pouvoit prendre une telle conduire (ans se montrer rebelle. Ils refuterent donc sa bulle dans cette session, en faisant voir d'abord que la ville d'Avignon étoit fort commode pour y re- d'Eugene. cevoir les Grecs, parce qu'elle étoit près de la mer, qu'elle jouissoit d'une entiere liberté, & qu'elle avoit été agréée par les Grecs & par Eugene lui-même pour y terminer leur union avec les Latins.

2. Ils lui representerent qu'il avoit approuvé que l'on équipât des galeres à Avignon pour y attendre les Grecs; & que cependant sans consulter le concile, il avoit envoyé d'autres galeres à Constantinople pour prévenir celles du concile : ils lui font voir que ce procedé bien loin de contribuer à l'union des Grecs, étoit capable de la tompre ; & qu'il y avoit à craindre que

AN.1437. les Grecs voyant les Latins divisez entr'eux, n'en susfent scandalisez; & que cette division ne rallumât le schisme, & n'en rendît l'extinction plus difficile.

> 3. Le pape Eugene se plaignoit dans ses bulles, que les peres du concile de Basse avoient voulu retenir prisonnier l'archevêque de Tarente, l'un de ses ambassadeurs : ils répondirent que s'ils avoient voulu diffamer' la réputation de l'archevêque, ils l'auroient pû faire avec justice sur les bulles qu'il avoit fait courir au nom du pape dans le concile, & qu'il avoit confessé depuis être supposées; mais ils lui ont voulu épargner cette honte, qui retomboit toute entiere sur le pape, puisque cet archevêque n'avoit rien fait que par son ordre. Que d'ailleurs de quelque maniere que le concile ait agi contre ce prélat, il n'avoit rien fait contre la justice, & qu'il étoit surprenant qu'un pape qui en devoit être le protecteur, prit au contraire occasion d'une conduite juste pour violer cette justice & prétendre être en droit de dissoudre un concile genéral qui ne reconnoît point de maître au-dessus de lui : Que cette plenitude de puissance dont il prétendoit que les papes étoient revêtus n'avoit jamais été regardée que comme une chose qui tendoit à la ruine de la discipline ecclesiastique & dont les papes mêmes qui seroient convaincus d'heresie pourroient tirer avantage contre le jugement que l'église porteroit contre eux.

4. Le pape se plaignoit comme d'une chose inoüie dans les siecles passez, qu'on l'eût ajourné à comparostre au concile : ils lui sont voir que cette conduite n'est pas nouvelle, qu'elle est appuyée sur les anciens monumens de l'histoire ecclessassique, où l'on voit pluseurs papes qui se sont cru obligez de parostre dans un concile pour s'y justifier. Eugene avoit l'exemple re-

N. 1437

cent du concile de Constance, qui avoit cité Jean XXIII. l'avoit sommé de comparoître, déclaré contumace & l'avoit enfin déposé. Cette déposition avoit été reçue non-seulement par le pape Martin V. mais encore par Eugene IV. & ces deux papes avoient interêt qu'elle fui legitime; parce que si elle ne l'eit pas été, ils n'eussemble succession, ni leur élection, puisqu'ils eussemble succession, ni leur élection, puisqu'ils eussemble succession, ni leur élection, puisqu'ils eussemble succession au pape vivant & insustement déposé. Il n'est donc pas nouveau que les conciles genéraux aïeu déposé les papes, lorsqu'il s'agissoit ou d'établir la soi, ou d'éteindre un schisme, ou de réformer l'église.

5. Ils prient le pape de le rappeller le souvenir des quartiéme& cinquiéme sessions du concile de Constance, dans lesquelles l'autorité d'un concile genéral sur pape est puissamment établie; & ils lui représentent que bien loin de s'y soûmettre, comme il s'y est engagé dans la révocation qu'il fix de la premiere rupture du concile, il se révolte au contraire contre ces decrets, en se constituant le juge & l'arbitre souverain de

l'église au préjudice de ces decrets.

6. Ils lui représentent plusieurs decrets qui ont été faits par le concile pour établir l'autorité du concile même, contre lesquels il ne peut s'inscrireen saux par le pouvoir imaginaire qu'il croit avoir sur le concile, puissqu'il a été obligé de révoquer tous les projets qu'il avoit faits pour en arrêter le succès; & que plusieurs cardinaux, parmi lesquels le cardinal Julien son légat s'est trouvé, ont souscrit au decret de ce même concile, qui déclare que le pape ne peut rompre le concile sans le consentement des deux tiers des cardinaux.

7. Ils prient le pape Eugene de se souvenir qu'il a consenti qu'on appellât les Grecs au concile; mais que

## 170 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

cependant on avoit arrété, que le concile continueroir à Bafle, juíqui à ce que les Grees fusient arrivez au port, ou au lieu qui seroit désigné par le concile: Que I s peres du concile avoient nommé Avignon par son consentement même.

> Enfin après avoir répondu à toutes les raisons que le pape Eugene apportoit pour transferer le concile à Ferrare, ils cassent & déclarent nulle la nomination qu'il avoit faite de cette ville pour y tenir un concile, commee opposé à ce qu'il avoit fait autrefois en faveur du concile de Basse, & à l'aveu qu'il avoit donné librement qu'il ne pouvoit y avoir de concile géneral pendant la tenue de celui de Basse; ensorte qu'il n'avoit pu nommer Ferrare que par voïe de fait, & non par un droit particulier qu'il y eût. C'est pourquoi, disent les peres, ce saint synode casse & annulle toute nomination, élection, choix fait de Ferrare, comme contraire aux decrets du concile, & la déclare nulle & d'aucun effet. Ils déclarent à Eugene que si dans quatre mois il ne révoquoit sa prétendue translation, il demeureroit suspens pendant deux mois; & que si pendant ces deux moisil perfiftoit encore dans son endurcissement & dans son opiniâtreté, on procederoit contre lui jusqu'à le déposer, & à le priver du pontificat, comme il est porté plus amplement dans le decret de l'onziéme session, qui avoit été solemnellement fait avant son adhesion au concile, & que lui-même avoit

Ci-deffus, liv.

depuis approuvé assez ouvertement.
Mais Eugene bien loin de se retracter, persista dans
far ésolution, & consirma sa bulle de convocation du
concile à Ferrare. Par cette seconde bulle il ordonne de
sa pleine puissance que la translation auroit lieu puis-

que le concile de Basse avoit agi contre lui en l'accusant

de contumace, & en voulant l'obliger par des monitions à révoquer ce qu'il avoit fait; & déclare que pour cette raiton il vouloit que l'on sçût que le concile étoit effectivement transferé à Ferrare, & qu'il devoit y commencer ses assemblées le huitième de Janvier de l'année suivante 1418. Avant ce tems-là, le concile de Bafle tint sa trentième session le Lundi vingt- troisième Decembre. On n'y fit qu'un decret sur la com- session du conmunion sous les deux especes, où le concile déclare que les Fidéles laïques ou clercs qui communient & ne consacrent pas, ne sont point obligez par un précepte communion sous les deux divin de recevoir le sacrement de l'Eucharistie sous les especes deux especes : qu'il appartient à l'église qui est gouver- L'abbr, concil. née par l'. sprit Saint, & avec laquelle Jesus-Christ . o demeurera jusqu'à la consommation des siècles, de re- Hoffit. Lis. 8. gler de quelle maniere ce Sacrement doit être adminiftré à ceux qui ne consacrent pas, ainsi qu'elle le juge plus à propos pour le respect du sacrifice & le salut des Fideles, que foit que l'on communie sous une seule espece, ou fous les deux, la communion est utile à ceux qui la reçoivent dignement; qu'il ne faut point douter que lesus-Christ ne soit tout entier sous chaque espece, & enfin que la coûtume de communier les Laïques sous une espece, introduite avec rasson par l'Eglise & par les faints peres, observée depuis long-tems, & approuvée par les théologiens & par les canonistes, doit passer pour une loi; qu'il n'est permis à personne de la condamner ou de la changer sans l'autorité de l'église.

Les troubles de Bohême qu'on croyoit appaisez ne Lissoient pas de se renouveller de tems en tems par veut recommienl'ambition de Roquesane. Il s'étoit retiré dans la pa- en Bohême, roisse de sainte Marie de Prague dont il avoit usurpe la cure, & attendoit que ses bulles pour l'archevêché de

Prague fussent arrivées. Il souffroit fort impatiemment qu'elles tardassent, parce qu'il craignoit que le retour des religieux dont les monasteres étoient encore sur pied, ne diminuât son crédit. Pour les prévenir il prit dessein de les chasser de Bohéme, & ne fit point difficulté de déclarer qu'il étoit prêt de l'exécuter, pourvû qu'il fût secondé par les zelez Chrétiens, c'est ainsi qu'il appelloit les Hussites. Ces paroles rapportez à l'empereur Sigismond, le mirent d'autant plus en colere, qu'il apprehendoit le retour de la tempête qu'il venoit de calmer. Il répondit qu'il falloit plûtôt égorger Roquefane, quand même il seroit sur le marche-pied de l'autel, que de lui donner le loisir d'exécuter une telle méchanceté. Roquesane jugeant du péril qui le menaçoit, par la violence qu'un prince aussi débonnaire que Sigismond s'étom faite pour entrer dans une telle colere, l'évita par la fuite, mais la mort de cet empereur qui arriva quelques jours après le rassûra, & exposa la Bohême aux troubles dont ce prince vouloit la préserver.

Æn. Sylu bift. Wandel, 1. 6

Sigifmond fentoit depuis quelque tems que ses forces diminuoient, & que sa mort étoit prochaine; il le témoigna aux Hongrois qui l'accompagnioent & qu'il aimoit tendrement, & il leur dit que fon dessein étoit de quitter la Bohême & qu'il leur conseilloit aussi de s'en retirer, de peur qu'après sa mort les Bohêmiens ne les traitaffent comme des ennemis de leur religion & ne leur ôtassent leurs biens, ou peut-être même la vie, s'îts les trouvoient au milieu d'eux & sans défense. Cette raison au reste n'étoit presque qu'un prétexte. La raison la plus véritable étoit que l'imperatrice Barbe son épouse, princesse livrée à ses plaisirs, parloit déja quoique fort âgée, de 1e remarier avec le roi de Pologne, qui n'étoit encore qu'un enfant, au préjudice de sa fille

Elisabeth, & il craignoit que ce mariage n'excitât quelque sédition dont les Hongrois qui l'auroient accompagné auroient pû être la victime, parce qu'il sçavoit qu'ils étoient déja fort allarmez de ce bruit. Sigismond partit donc de Prague trois jours après, & dès qu'il fut à Evain en Moravie où il s'arrêta, il donna des gardes à l'imperatrice qui l'avoit suivie, & il nelui laissa aucune liberté dont elle pût mal user. Il mourut peu de jours après de paralysie le huitième Decembre âgé de soixante-dix ans, selon quelques-uns, & de soixantedix-huit selon d'autres, la cinquante-uniéme année de son regne de Hongrie, la vingt-septiéme depuis qu'il fut élu roi des Romains, la dix-septiéme de son regne de Bohême, & la cinquiéme de son empire. Tri- civen. Spantheme le loue fort pour sa religion, vante son ze e pour beim. la défense de l'église, & sa charité pour les pauvres. Il fut enterré à wadin en Hongrie. Avec toute sa pieté on l'a accusé de n'être pas chaste; ce qui lui faisoit disti- ex goldes. muler les impudicitez de sa femme, Parmi ses ordonnances on en trouve une touchant les privileges & les franchises de l'église, dans laquelle il confirme & augmente celles de Frederic II. & de Charles IV.

Sigilmond laissa Albert pour successeur de ses roïaume de Hongrie & de Bohême, tant parce qu'il étoit son gendre, que suivant l'ancien traité entre les rois de sucade. Bohême & les ducs d'Autriche, touchant la succession mutuelle de ces principautez, faute d'heritiers mâles. C'est ainsi qu'en parlent les historiens Æneas Sylvius, Cochlée & d'autres; quoique quelques-uns prétendent 1.09. qu'Albert n'eût ces deux royaumes que par l'adresse & tom. XII. conc. les négociations de Sigismond son beau-pere. Il est bien vrai que les lettres patentes de Frederic II. confirmées par Charles IV, qui portent qu'au défaut de fils

LXV.

Æn. Sylv. lift. Cachleo , libe Alla Patricil. fage. 1550.

Y iii

Ferry fils aîné d'Antoine, comte de Vaudemont ; & ce fut par ce mariage que le duché de Lorraine retourna aux mâles de cette maison, René étant duc de Lor-

raine par sa femme.

On avoit mené le roi de France Charles VII. dans le Lyonnois & dans le Dauphiné, pour tâcher de recueillir quelque argent en ce pays; il passa jusqu'en Languedoc pour le même sujet, & à son retour il mit le siege devant Monterau-faut-Yonne qui ne se rendit qu'après une longue resistance. De là il vint faire son entrée dans Paris le quatrième de Novembre. Il n'y étoit trée dans Paris point entré depuis son sacre, & depuis que cette ville Jean Chartler s'étoit remise sous son obéissance. Les rues furent tendues de tapisseries, & il y fut reçu avec de grandes démonstrations de joye, & avec beaucoup d'honneur. Il alla droit à l'église cathédrale, & ensuite se rendit au palais, où il prit son logement. Alors il put se dire veritablement roi de France, ayant rétabli son trône dans la capitale de son Royaume.

Le pape Eugene ayant pris le decret de la vingt-neuviéme fession du concile de Basse pour une contravention aux défenses qu'il lui avoit faites de proceder contre lui, confirma sa premiere bulle de la translation du concile à Ferrare, par un autre du premier Janvier de cette année 1438. dans laquelle il dit, qu'après avoir ", transferé le concile de Basse à Ferrare pour de bonnes " & justes raisons, & apprennant que les peres de Basle "persistent opiniatrement dans leur dessein, à la faveur d'un prétendu monitoire ou citation contre lui, , & contre ses catdinaux & prélats; pour les détour-", ner d'une si mauvaise résolution qui empêcheroit "l'union des deux églises, celle d'Orient & celle d'Oc-, cident, qui étoit si prochaine, qu'on attendoit de

An. 1437.

Le roi Charles VII. fait fon cn-

AN.1438. Autre bulle du pape Eugene pour la tranffa -

tion du concile

à Ferrare.

258. O feg.

AN. 1438.

"jour à autre l'empereur des Grecs & le patriarche de "Constantinople avec leurs prélats : du consentement ,, de ses venerables freres les cardinaux , il déclare en-,, core une fois le concile de Basle transferé à Ferrare, " pour commencer au huitième de Janvier , & continuer de même; odonnant à tous ceux qui ont droit "d'assister aux conciles de se rendre à celui ci, & de ", n'être pas affez témeraires pour ofer violer aucun des ,, articles de sa déclaration ou constitution, sous peine , d'encourir l'indignation de Dieu & des appôtres faint ", Pierre & faint Paul ". Cette bulle est encore datée de Boulogne.

fion du concile de Ferrare. 1012. XIII. conc. 145. 1554 Ó thid. 875.

Les actes d'Augustin Patrice rapportent que beaucoup de peres se rendirent à Ferrare, où le pape les Alla Patrielle avoit convoquez; & que Nicolas Albergat cardinal de sainte Croix qu'Eugene avoit choisi pour y présider d'abord, en fit l'ouverture au jour marqué, & tint la premiere session le dixiéme du même mois de Janvier, dans laquelle on déclara que le pape ayant transferé le concile de Basse à Ferrare pour de très-justes causes, & qui avoient paru nécessaires au saint siege, & avoient été approuvées par les prélats de la cour de Rome; cette translation étoit légitime & canonique, & qu'ainsi le concile general de Ferrare étoit duement & légitimement assemblé pour travailler à l'union de l'église Greque avec la Latine, & achever ce qui avoit été commencé à Basse; que tout ce que l'on seroit dans cette derniere ville après cette translation, seroit nul, à moins que cela ne tendît à la réduction des Bohémiens, ce qui seroit approuvé par le concile de Ferrare : qu'enfin tous étoiene absous du serment qu'ils avoient déja fait à Basse.

> La veille de cette premiere session à Ferrare le cardinal

## LIVRE CENT-SEPTIEME.

dinal Julien Cesarini, du titre de Saint Ange, qui avoit toûjours continué jusqu'alors les fonctions de président du concile, nonobstant la translation que le pape en avoit faite à Ferrare, se retira de Basse. De tous ceux qui étoient au concile il n'emmena avec lui que quatre prélats, outre ses domestiques, quelques artifices & quelques intrigues qu'il eût employés pour en gagner un plus grand nombre. Il ne se trouvera pas même que depuis l'arrivée des Grecs, aucun prélat, aucun docteur, ni aucune personne constituée en quelque dignité ecclesiastique, ait passé de Basle à Ferrare. Les ambassadeurs, tant de l'empereur que des rois & des autres princes, qui étoient auparavant à Basle y resterent aussi tous, sans avoir égard à la translation d'Eugene; & ce qui est encore plus remarquable, c'est que le roi de France défendit sous de grosses peines qu'aucun de ses sujets n'allat à Ferrare, sous prétexte d'assister au concile qui s'y tenoit de la part d'Eugene, reconnoissant ainsi toû- " 35. jours l'autorité du sacré concile de Basse. Nous avons raporté ce traité ailleurs : ce recit ne s'accorde pas avec celui de beaucoup d'autres auteurs qui augmentent infiniment plus le nombre des prélats qui se rendirent à Ferrare. Justiniani dit qu'à l'ouverture il se trouva cinq archévêques avec dix-huit évêques & dix abbez, quelques genéraux & provinciaux d'ordres.

Les peres du concile de Basse ne laisserent donc pas de continuer toujours leurs séances. Ils tinrent la trente & uniéme session le vingt-quatriéme de Janvier, où

ils firent deux decrets importans.

Par le premier ilsordonnent, que les causes seront toutes terminées sur les lieux à l'exception des causes majeures, ou de celles des élections des cathedrales & des monasteres que leur sujetion immediate rend dé-

Tome XXII.

AN. 1437. LXXI. Le cardinal Julien quitteBalle, & va à Ferrare, Panorm, hiftcone, Bafit.

Panormit m fuprà.

Voyez ei-defius n. 55.

Alla concil. Ferr. Juftinjani.

LXXII.
Trente-unième
fession du concile de Baste.
Labbe, conest.
to. XII. p. 6014

volues au faint fiege, & fait défenses d'appeller aû pape, omettant l'ordinaire, ni d'appeller de quelque interlocutoire avant la sentence définitive, & en cas d'appel au faint siege, qu'il commettra des Juges sur les lieux; & qu'enfin pendant la tenue du concile, toutes les causes des membres du concile qui seroient portées au pape, seront jugées dans le concile.

1.XXXIII.

Decret du coneile de Balle en
faveur des gra-

ducz.

Labbe, concil.

tom. 211. f. 602.

Par le second ils révoquent toutes les graces expectatives accordées ou à accorder à l'avenir laissant néanmoins au pape la faculté de pourvoir à un benefice dans les églises où il y a dix prébendes, & à deux dans les églises où il y en a cinquante : & afin que les benefices fussent remplis de personnes capables, ils ordonnent qu'il y aura un théologal dans toutes les églises cathédrales; que les collateurs seront tenus, si-tôt que l'occasion se présentera, de nommer pour chanoine un docteur ou bachelier en théologie, qui ait étudié dix ans dans quelque université privilegié, pour faire des leçons deux fois la semaine ; qu'outre cela dans chaque églife cathédrale ou collegiale, on donnera la troisiéme partie des prébendes à des graduez, docteurs, licentiez ou bacheliers dans quelque faculté; en sorte que le premier benefice vacant dans chaque église, sera donné à un gradué, ensuite celui qui vaquera après les deux suivans, & ainsi de suite: Que l'on observera la même chose à l'égard des dignitez; que les curez des villes murées seront au moins maîtres ès arts; que tous ceux qui ont les qualitez requises, seront tenus de donner leurs noms tous les ans en carême, aux collateurs des benéfices, afin d'y avoir droit, autrement que leur promotion seroit nulle : qu'enfin les benefices réguliers seront donnez à des réguliers capables.

Le concile de Basse après avoir fait ces réglemens,

condamna le pape Fugene comme contumace, le sufpendit de toute jurisdiction, tant spirituelle que temporelle, laquelle étoit dévolue au concile; prononça que tout ce qu'il feroit seroit nul, & fit défenses à toutes sortes de personnes de lui obéir sous peine d'excommunication. Peu de tems après les peres firent une réponse synodale contre ce concile de Ferare, où ils réfuterent toutes les raisons apparentes qui avoient pu porter le pape Eugene à rompre le concile une seconde fois, & ils lui firent voir qu'il n'avoit pu assembler un concile à Ferrare, pendant que celui de Basse duroit encore, sans s'être entierement separé de l'église, & sans avoir renoncé à sa propre soi; parce que, comme il n'y a qu'une seule église, il ne peut y avoir en même tems qu'un seul concile capable de la representer, & 6/19. qu'ainsi tandis que le sacré concile de Basse substiteroit. toute autre assemblée qui voudroit prendre la qualité de concile, ne seroit en effet qu'une conventicule de schismatiques. Cette lettre est du quinzième de Mars 1438.

AN. 1438.

cile de Baffe qui suspend le pape Eugene de toute junifdiction.

Labbe , concil tom. X11.2.606

Concil. genera Labbei to. XII. mt. 10. p. 7300

Ce sur le cardinal d'Arles qui engagea à faire cette réponse, & qui la dressa. Il avoit été choisi pour pré- d'Arles préss fider en la place du cardinal Julien. On l'appelloit Louis de Baffe. Aleman cardinal du titre de Sainte Cecile, & vulgairement le cardinal d'Arles du nom de son archevêché. Il étoit fils de Jean Aleman ou Alemandi seigneur d'Arbent & de Montgisson, & nâquit vers l'an 1390. dans le château d'Arbent au pays de Bugey proche la Savoye. Il fut d'abord chanoine & comte de l'église de S. Jean de Lyon, ensuite abbé de Tournus - sur-Saône, évêque de Maguelone, aujourd'hui Montpellier, & enfin archevêque d'Arles. En 1422, le pape Martin V. l'envoya à Sienne pour y faire agréer la translation du

dent du concile

Zij

180 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN. 1438

concile de Pavie dans cette premiere ville; & peu de tems après il le nomma à la légation de Boulogne, d'où il alla réformer la police de Forli & d'Imola dans la Romagne. LouisIII. roi de Naples comte de Provence's 'estima heureux d'avoir dans ses états un prélat que toute l'Europe regardoit avec respect, & à la consideration il consirma les privileges que les princes ses prédecesseurs avoient accordez liberalement à la ville d'Arles. Le pape de son côté nomma Louis Alemand cardinal en 1426. & le sit vice-camerlingue de l'église. Après la mort de Martin V. pendant le concile de Basse, il se broülla avec le pape Eugene IV. au sujet de la translation de ce concile, & & le fit continuer à Basse.

LXXVI. Congrégation à Ferrare où le pape préfide,

Le pape étant arrivé à Ferrare le vingt-septiéme de Janvier préfida à une congrégation qui se tint le huitième de l'évrier, & où assisterent tous les cardinaux. évêques & docteurs. Il s'y plaignit des peres de Basle, & déclara que, quoiqu'il fût très innocent, si néanmoins lui ou les siens se trouvoient coupables de quelques fautes, il se soumettoit volontiers à la correction des peres, & il les exhorta tous à se gouverner avec tant de régularité qu'ils fussent le modèle des autres. Le dixiéme Février on arrêta dans une autre congrégation genérale en présence du cardinal Jourdain des Ursins, que le pape avoit nommé président du concile, comme le plus ancien des cardinaux, quelques reglemens touchant la séance des cardinaux, évêques & ambassadeurs des rois & des princes, des officiers de la cour Romaine. Il fut reglé que les cardinaux, patriarches, archevêques & évêques auroient place selon leurs dignitez & le tems de leur sacre, excepté les quatre patriarches qui auroient leur séance selon la disposition du droit : Que les abbez generaux qui avoient sous eux d'autres

LXXVII, Reglement pour les scances

abbez, auroient auffi séance immédiatement après les évêques, les êlus confirmez selon le tems de leur bené. AN. 1438. diction. Que les grands prélats & les ambassadeurs des rois & des princes précederoient dans le même dégré les autres prélats qui ne seroient point ambassadeurs (excepté les patriarches) & selon les prérogatives & dignitez de leurs rois & princes: Que les ambassadeurs qui ne sont point prélats, & les laïques de quelque ordre qu'ils fussent, seroient assis à droit & à gauche au milieu de la nef : que les autres officiers de la cour, les genéraux d'ordre & les procureurs des évêques absens, & des chapitres, les docteurs, les avocats seroient placez comme dans les autres conciles; ensorte que celui qui seroit devant ou après ne porteroit point de préjudice à aucune églife, prélat, roi, prince ou communauté.

On tint deux autres congrégations le onziéme & le quatorziéme de Février, où l'on résolut ce qu'on de- son du concile voit publier dans la session prochaine qui fut la secon- de Ferrate. de: elle setint le samedi quinzième de Février. Le pape 1000. 1111. 1000. y présida, ayant avec lui soixante-douze évêques, selon Justinien. Et après la messe celébrée par le cardinal de Saint Marc, l'évêque de Forli, ou Foro - Julio, nommé Louis, qui étoit de l'ordre des Freres Mineurs, monta dans la Tribune par le commandement du concile, & lut le décret dans lequel le pape, de l'approba- LXXIX. tion du concile, après avoir déduit fort au long tout contre les peres ce qu'il avoit fait & tâché de faire avec les peres de Basse, pour les porter à la paix, & s'être encore plaint de leur contumace, prononça que tous leurs decrets étoient séditieux & nuls; & déclara que tous ceux qui continueroient cette assemblée, de quelque dignité qu'ils fussent, ecclesiastiques ou larques encoureroient

Æn. Sylv. de geffis concil. Bagonetl. Bafil. Alla concil. sollett. per Aug. Patric, to X11. ooncil. p. 1555.

Trente denxiéme fession du concile de Labbe, éoneil. tem. x11. conc.

la peine de l'excommunication, & privation de dignitez ou benefices porteées dans la bulle de translation, & seroient réputez inhabiles à l'avenir. Par ce même décret il ordonnoit sous les mêmes peines & censures à tous ceux qui étoient à Basle pour la tenue du concile, d'en sortir dans trente jours; & aux magistrats, officiers & habitans de cette ville de les en chasser après ce tems expiré sur peine d'excommunication, & au peuple d'interdit : il défendoit sur la même peine de porter à Basse aucune marchandise ni autre chose nécessaire à l'usage des hommes, si ceux qui y tenoient le concile persistoient dans leur opiniâtreté. Quelques-un même disent qu'Eugene alla jusqu'à absoudre & autoriser les voleurs qui dévaliseroient ceux qui porteroient les provisions nécessaires à la vie.

Le concile de Basse ayant appris ce qui s'étoit sait dans les deux premieres sessions de Ferrare, & voyant que sa réponse synodale n'avoit point arrêté le pape Lugene, tint sa trente-deuxième sellion levingt-quatriéme du mois de Mars, cassa l'assemblée de Ferrare comp. 611. 6 feg. me schismatique & indigne de porter le nom de concile, annulla tout ce qui s'y étoit fait contre les citoyens de Basle, & déclara qu'ils ne devoient point y obéir. Les peres firent aussi assigner tous ceux qui étoient dans l'assemblée de Ferrare, à comparoître dans un mois en la congrégation genérale du concile pour s'y justifier, ou pour y entendre déclarer qu'ils ont encouru les peines portées contre les prévaricateurs des decrets du concile de Balle, & méritoient d'étre punis. Enfin ils excommunient tous ceux qui directement ou indirectement empêcheroient ou inquietteroient ceux qui voudroient le rendre à Balle.

Cependant les Grecs qui étoient partis de Constan-

tinople dès le vingt-quatriéme de Novembre de l'année précedente, étoient arrivez à Venise le huitiéme de Février, après une assez longue & facheuse navigarion. L'empereur Jean-Manuel Paleologue étoit ac- Pempereur des compagné du Patriarche de Constantinople, & du despote Demetrius un de ses freres; des métropolitains, evêques, abbez, & des plus sçavans d'entre les moines qu'on avoit choisis. On compte parmi eux Marc Eugenius moine habile nouvellement élevé à la dignité d'archévêque d'i phese, Denysarchévêque de Sardes, & Bessarion de Nicée, choisi pour porter la parole au nom de tous les Grecs. Dorothée archévêque de Trébizonde, Antoine d'Heraclée, Metrophane de Cyzique, Macaire de Nicomedie, Ignace de Tornobe, Dosithée de Monembase, Dorothée de Mitylene, Joasaph d'Amasée, Damien de Muldoblach; Nathanaël de Rhodes; les archévêques de Lacédémone & de Staurople, Mathieu de Melenique, Dorothée de Drame, Gennade de Ganne, Callisthe de Distre, Sophrone d'Anchiale avec Isidore archévêque de Kiovie métropolitain de Russie; en tout vingt-un prélats du premier ordre, tous distinguez par leur mérite.

Parmi ceux du second ordre, on comptoit principalement Theodore Xantopule, diacre grand sacristain de l'église de Constantinople, Michel Balsamon grand garde-chartres & archidiacre de la même églife, Sguropule ou Scyropule, grand ecclesiarque, qui a composé une histoire du concile de Florence, George de Cappadoce grand défenseur, & plusieurs autres officiers de la même église. Entre les moines, Gregoire confesseur de l'empereur, qui fut fait protosyncele à Florence, Geronce abbé du monastere du Tout-puissant, & les abbez des monasteres de Cale & de saint Basile; Mosse

An. 1438.

Alla Patric.

## 184 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1438.

moine du la Laure de saint Mont, Pacome abbé de saint Paul, Dorothée moine de Bacopede, Athanase moine de Periblet, le sqavant Gemistus maître de Bescharion & de Marc d'Ephese, & le Philosophe Ameruntza, George Scholarius, & quelques autres avec plusieurs officiers de l'empire, au nombre de sept cens personnes en tout, si l'on en croit Justiniani, qui ajoûte que l'on étoit convenu de ce nombre dans le traité sait avec les Grecs. L'empereur avoit eu soin de tire des pouvoirs des partiarches d'Alexandrie, d'Antioche & de Jerusalem, dont il chargea ceux des prélats qui

consil. Ferrar.

LXXXII.

L'empereur des
Grecs fait fon
entrée dans Ve-

entrée dans Ve nife. Alla concil. Fierent. tom. XIII. concil. Labbo, p. 6.

devoient les représenter au concile. Etant tous arrivez à Venise, l'empereur y fit son entrée le lendemain dimanche de la teptuagelime, avec beaucoup de magnificence & un grand concours de peuple. Le doge & le senat l'allerent recevoir à saint Nicolas du Lido, dans le Bucentaure, tout éclatant d'or & de soïe, accompagnez de douze galeres magnifiquement équipées, & d'une infinite de gondoles qui couvroient toure la mer aux environs; & après qu'il eut reçu dans sa galere, assis sur un superbe trône, les devoirs que le doge & les senateurs lui rendirent en cérémonie, il entra sur le midi en ce superbe équipage dans Venise par le grand canal, ayant mis le doge à sa droite, & Demetrius son frere à sa gauche; tout rétentissoit du fon des trompettes, & de toutes fortes d'instrumens de musique, & de toutes les cloches de la ville.

Le pape informé de l'arrivée de l'empereur des Grecs à Venile, lui envoya faire compliment par Nicolas Albergati cardinal de fainte Croix, qui avoit fait l'ouverture du concile à Ferrare. Il étoit accompagné du marquis de Ferrare Nicolas d'Eft, qui offit à l'empereur fa ville & fes états. Le cardinal Julien en fit autant, & le

felicita.

LIVRE CENT-SEPTIEME.

felicita sur son heureuse arrivée, & sur la sainte résolution qu'il avoit prise de traiter d'une réunion entiere & parfaite. L'empereur les remercia, & de son côté il envo a à Ferrare deux abbez & trois féculiers pour rendre ses devoirs au pape, & l'assurer qu'il auroit au plûtôt l'honneur de se rendre auprès de sa fainteté. Les abbez ne firent qu'une inclination en saluant le pape, & les séculiers fléchirent le genou, ayant refusé de se prosterner pour baiser les pieds du pape, coûtume toutà-fait inconnuë aux Grecs. Enfin l'empereur après avoir reçu tous les honneurs imaginables à Venise, en partit le vingt-huitième de Février, y laissant le patriarche, faute de voiture, & remonta le Pô jusqu'à Francolin à demi-lieue de Ferrare, où le pape étoit arrivé depuis peu de Boulogne: le marquis d'Est alla le recevoir à la 203. descente. Tous les cardinaux suivis d'un grand nombre de prélats furent au-devant de lui, hors de la ville de Ferrare : il étoit monté sur un cheval bai superbement enharmaché, & il fit son entrée dans la ville le quatrieme de Mars, sous un dais magnifique porté par les enfans & les plus proches parens du marquis.

Il fut ainsi conduit jusqu'au palais du pape, à la porte duquel tous ceux qui l'accompagnoient descendirent le pape à Ferran de cheval, lui seul y demeurant; & quand il fut à la te porte de la falle il mit pied à terre, & l'ayant traversee il trouva le pape, qui, aussi tôt qu'on lui eût dit que ce prince étoit à la porte, s'étoit levé de son trône, & avoit si bien mesure ses pas en s'avançant. qu'il ne rencontra l'empereur qu'au milieu de son appartement, & l'embrassa avec beaucoup de tendresse, lui présentant la main que ce prince baifa avec respect. Le pape le conduisit à sa chambre, & le fit asseoir à sa gauche, où tous les cardinaux & les princes vincent lui rendre

Tome XXII.

AN. 1438.

Pag. 10. 6- Pag.

leurs devoirs. S'étant ensuite entretenu quelque tems avec lui, il le fit conduire avec la même pompe au son des trompettes dans le palais qu'on lui avoit préparé, & où il fut traité avec beaucoup de somptuosité & de magnificence, comme il convenoit à un empereur.

Le patriarche

Trois jours après cette entrée, le patriarche qui étoit demeuré à Venise avec une partie des métropolitains. & des évêques, arriva par eau à Ferrare dans un magnifique vaisseau du marquis d'est. Il passa dans ce vaisseau le reste du jour & la nuit, jusqu'à ce qu'on eût reglé la maniere dont lui & ceux de sa suite seroient reçûs. Car, comme il vouloit maintenir sa dignité, qui étoit la premiere de l'église Orientale, où l'on ne convenoit point de la primauté & de la superiorité du pape, puisque c'étoit de cela même dont on devoit disputer dans le concile, il prétendoit traiter d'égal avec le pape, sans que l'on mit entre eux d'autre difference que celle de l'âge. Il étoit sur tout attaché à deux points. " Le premier, de vouloir que l'on envoyat des , cardinaux au-devant de lui, ce qu'on n'avoit pas ,, fait n'y étant venu que des évêques. Le second, de ne " point souffrir qu'on lui parlât de baiser les pieds du " pape, selon la coûtume de l'église Occidentale,... Et comme il infiftoit sur ces deux articles avec beaucoup de fermeté, le pape fut obligé pour le bien de la paix, de les lui accorder. Néanmoins il ne voulut point qu'il sit porter sa crosse, ni qu'il donnât sa bemédiction dans la ville de Ferrare.

Le lendemain donc après que tout fut reglé, quaattrarchefa- tre cardinaux accompagnez de vingt-cinq évêques, de grand nombre de prélats & d'officiers du pape, & du marquis d'Est avec ses enfans & la noblesse, alle-

rent recevoir le patriarche à la descente du vaisseau; & après les premiers complimens, lui presenterent & AN. 1438. à ceux de sa suite, les chevaux qu'on leur avoit amenez, sur lesquels ils monterent; & deux cardinaux, dont l'un étoit Prosper Colonne, neveu du défunt pape, s'étant mis aux deux côtez du patriarche, on marcha en ordre jusqu'à la porte du palais, où le patriarche mit pied à terre. De-là il fut conduit, en traversant les salles & les anti-chambres jusqu'à la porte que la chambre secrete, où le pape, qui ne vouloit pas que l'audience fût publique, l'attendoit assis sur un trône fort élevé, ayant à sa droite les cardinaux sur des sieges assez bas. A l'arrivée du patriarche on ouvrit la porte, & on le fit entrer, accompagné seulement de lix des siens, qui furent les métropolitains de Trebizonde, d'Ephele, de Cizique, de Sardes, de Nicée & de Nicomédie. Le pape le voyant approcher, se leva de son trône pour le recevoir ; ils s'embrasserent, & se donnerent le baiser de paix. Après quoi le pape s'étant remis sur son trône, on fit asseoir à sa gauche le patriarche sur un siège semblable à celui des cardinaux, Les six métropolitains furent pareillement admis au baiser, & se mirent ensuite à la gauche du patriarche, mais debout, comme firent aussi les autres Grecs de sa fuite, qu'on fit entrer les uns après les autres, six à six, & qui lui firent la reverence selon leur differente qualité, ou en lui baisant la main & la joue, ce qui fut permis aux évêques & aux principaux officiers de l'église de Constantinople, ou en faisant une profonde inclination, comme firent les autres ecclesiastiques : car pour les laïques, ils lui baiserent les pieds à genoux; ce qu'on permit pour s'accommoder à la coûtume des Grecs.

Quelques jours après il fallut traiter avec l'empe-

Voyez ci deffus, B. 69 0 77.

reur & le patriarche de la célébration du concile; dont il y avoit déja eu deux sessions, comme on l'a vû; la premiere le dixième de Janvier, où avoit pré-Le pape trais trade le cardinal Albergati, qu'Eugene avoit envoyé fur l'affaire du devant lui à Ferrare en qualité de son légat; la seconde, qu'Eugene lui-même avoit tenu le quinziéme de Fevrier. Le pape se voyant assuré des Grecs, commença aussi-tôt après la cérémonie de leur reception à les entretenir de cette affaire: & comme l'empereur insistoit toûjours à vouloir que les rois & les princes de l'Europe assistassent à ce concile, ou en personne, ou du moins par leurs ambassadeurs, il fut enfin résolu d'un commun consentement, qu'on tiendroit le neuviéme d'Avril la premiere séance des Latins avec les Grecs, expression captieuse dont on se servit pour faire entendre à tout le monde que les deux églises d'Orient & d'Occident étoient assemblées à Ferrare dans un concile légitime, où tous les princes & tous les prélats étoient invitez. De plus, afin qu'on eût le loifir de s'y rendre, on arrêta que la seconde session ne se célebreroit que quatre mois après la premiere ; & que durant tout ce tems-là on tiendroit des congrégations particulieres, où seize sçavans hommes que l'on choisiroit entre les Latins, & autant du côté des Grecs, proposeroient dans des disputes & dans des conferences reglées, ce qu'ils avoient à dire sur les cinq articles qu'on devoit examiner dans le concile. 1. Touchant la procession du Saint-Esprit. 2. L'addition Filioque, que l'on avoit faite au symbole. 3. Le purgatoire & l'état des ames avant le jugement. 4. L'usage des azymes dans les saints mysteres. 5. La primauté & l'autorité du faint siège.

ner dans le consile de Ferrare.

Cette résolution prise, le pape envoya ses lettres

d'assister à ce concile, où, en presence de toutes les puissances du monde chrétien, l'Orient se devoit réunir à l'Occident, pour ne faire plus désormais qu'une seule bergerie sous un même pasteur. On pensa donc à tenir la premiere session du concile, qui dans les actes d'Au-

deux premieres tenuës avant l'arrivée des Grecs ; mais comme ces deux premieres ne sont plûtôt qu'une introduction au concile, & que les actes romains ne placent qu'au huitième d'Octobre la premiere session, où l'on commença à parler de la procession du Saint-Esprit, qui étoit le point principal du differend qui se trouve

AN. 1438.

Adla Patrick , gustin Patrice, est nommée la troisiéme, à cause des p. 1556. tom. xIII. cone.

entre les deux églises, Orientale & Occidentale; pour éviter la confusion, nous suivrons à l'avenir cet ordre. Ainsi le neuvième d'Avril qui fut le Mercredi saint, étant arrivé, on se mit en devoir de faire l'ouverture du concile à Ferrare: mais dans le tems qu'on étoit prêt de s'assembler, il survint une contestation touchant les féances du pape, de l'empereur & du patriarche. Le pape souhaitoit que son trône fût mis au haut de l'église dans le milieu entre les deux rangs, parce que présidant en personne au concile, il devoit être comme le centre & le nœud qui réunit les deux partis. Mais l'empereur des Grecs s'y opposa fortement, & soûtint que ce qui devoit être plûtôt sa place , comme en effet Constantin l'avoit occupée au concile de Nicée, & Marcien qui étoit assis avec le sénat dans le balustre au bas de l'autel, dans le concile de Calcedoine. On répondit à l'empereur, qu'il étoit vrai que les papes n'eurent point cette place du milieu dans ces conciles, mais que c'étoit parce qu'ils ne s'y étoient point trouvez en personne,

les Larins s'afa femblent dans l'église de saint Ada Patricii tom. xIII. conc. P. 905. 6 feg.

Il fallut donc accommoder cette affaire, & l'accommo. dement fut, que le pape seroit placé dans une chaire élevée à la premiere place du côté droit ; que l'on mettroit un pas au-dessous de lui un trône vacant pour l'empereur des Latins, & qu'au-dessous du même côté feroient placez les cardinaux, les archevêques & les évêques d'Occident : Que l'empereur Grec auroit un our les léances. trône de l'autre côté vis-à-vis celui de l'empereur des Latins : que l'on mettroit au-dessous la chaire du patriarche de Constantinople, ensuite le banc des vicaires des autres patriarches, & après eux les archevêques & les évêques Grecs, & que le despote Demetrius, frere de l'empereur seroit assis sur un siège à côté de lui. Le grand autel de l'église de saint George où se tenoit le concile étoit tourné vers l'Orient ; de sorte que le côté droit de l'évangile qui étoit le Septentrion, étoit occupé par le pape & les Latins, & le gauche vers le Midi par les Grecs. L'évangile étoit placé au milieu de l'église devant l'autel.

ni in bift, concil. sst. concil.

Cet ordre ainsi arrêté, le pape revêtu de ses habits pontificaux, s'étant mis dans son trône, neuf cardinaux prirent leurs places immédiatement au - dessous du siège préparé pour l'empereur des Latins, & qui sut toûjours vuide à cause de son absence. Le patriarche de Jerusalem du rit latin sut placé après le premier des cardinaux, & celui d'Aquilée après le dernier. Les archevêques & les évêques suivoient selon l'ordre d'antiquité & du tems de leur confécration, au nombre d'environ cent cinquante; puis les abbez, les généraux d'ordres, les docteurs, & les autres ecclésiastiques qui remplissoient tout le bas de l'église ; le haut étoit rempli par les protonotaires apostoliques, & parles autres officiers. Les avocats conliftoriaux étoient sur les degrez du grand autel, & les clercs de la chambre avec les auditeurs aux pieds du pape, devant le trône duquel & devant celui de l'empereur des Latins, étoient affis les ambassadeurs des princes & des républiques, les ducs, les marquis & les comtes, & ce qu'il y avoit de plus confiderable parmi la noblesse.

Ausli-tôt qu'on eût achevé la messe du Saint-Esprit l'empereur Grec & ses prélats qui avoient célebré à part le sacrifice, selon leur rit, entrerent dans l'église, & toure l'assemblée s'étant levée pour leur faire honneur, ils prirent leurs places au côté du midi. Le despote Demetrius fut assis sur un petit siege à la droite de l'empereur son frere à un pas de son trône, & à sa gauche audessous du siège du patriarche, qui ne s'y trouva pas; à cause de son indisposition, étoient les vicaires des trois patriarches d'Orient; sçavoir, pour Philothée d'Alexandrie, Antoine métropolitain d'Heraclée en Thrace, & Gregoire protofyncele, confesseur de l'empereur, pour Dolithée d'Antioche, Marc Eugenique évêque d'Ephele, que ce patriarche avoit joint à Isidore métropolitain de Russie, dont on laissa la place vuide, parce qu'il n'arriva qu'au mois d'Août avec quelques évêques Moscovites & une suite de deux cens chevaux, & pour Joachim patriarche de Jerusalem, métropolitain de Sardes, Denis qui mourut peu de tems après à Ferrare, & Dosithée métropolitain de Monembase au Peloponnese. Après ceux-ci furent placez les métropolitains Dorothée & Trébizonde, Métrophanes de Cyzique, Bessarion de Nicée, Macaire de Nicomedie, Dorothée de Metelin, celui des Georgiens avec un de ses evecriptions de ce concile; ensuite les officiers & les dignitez de l'église de Constantinople, les abbez, les prêtres

& les moines du Mont-Athos. Aux pieds du trône de l'empereur Grec, on plaça les ambassadeurs de Trébizonde, du grand duc de Moscovie, du prince des Georgiens, des despotes de Servie & de Valachie, & les principaux officiers de l'empereur, entre lesquels étoient les plus sçavans des Sénateurs, Gemistius de Lacedemone, Argyropulus, & le celebre George Scolarius, de qui nous avons, parmi les actes du concile, la harangue qu'il fit pour exhorter les Grecs ses compatrio-

tes à l'union. On fit asseoir aux deux côtez du patriarche, les cinq affiftans ou diacres qu'on appelloit porte-

concil. Florent. tom. x : 11. Pag. \$41.0 59

> croix, à cause de la croix qu'ils portoient sur leurs manteaux : Sguropulus dont nous avons les actes du concile de Florence, étoit du nombre de ces porte-croix. Enfin tous les autres ecclesiastiques de la suite des évêques Grecs remplirent le bas de l'église de leur côté, comme les Latins faisoient aussi du leur.

Tom. Ill t. conciliorum gen. Labbel , p. 907.

Tous ces préparatifs n'étant faits que pour l'ouverture du concile, elle se fit le neuvième d'Avril dans l'églife de faint George, & l'on y déclara que le concile œcumenique étoit ouvert à Ferrare, que l'on donnoit à tous ceux qu'on y invitoit quatre mois pour s'y rendre. On y lut aussi la déclaration du patriarche de Constantinople qui étoit absent, à cause de ses infirmitez & de son age, ayant plus de quatre-vingt ans, par laquelle il approuvoit la convocation du concile à Ferrare, & consentoit que l'on prit quatre mois de tems, afin que les évêques qui étoient encore à Basle, & tous les autres qui devoient y assister, pussent s'y rendreaussi Bil pas. 101. bien que les rois & les princes d'Occident. Ensuite l'évêque de Porto monta fur la tribune, & publia une bulle du pape Eugene, dans laquelle il déclare du consentement de l'empereur, du patriarche & de tous le peres affemblez

LIVRE CENT-SEPTIEME.

assemblez à Ferrare, que le concile genéral s'y célébrera pour l'union des deux églifes. Ainsi finit cette assemblée. On differa la session durant six mois entiers, & quoique cet interval fut fort long, il ne vint presqueplus personne au concile, parce que les rois de France, de Castille, de Portugal & de Navarre, le duc de Milan & les princes d'Allemagne tâchoient d'accorder les peres du concile de Basle avec le pape Eugene, qu'ils vouloient toûjours reconnoître pour vrai pape, & qu'ils ne trouvoient pas qu'il fût à propos d'envoyer leurs évêques à Ferrare durant cette négociation, ce qui fachoit fort le pape, parce que les Grecs ne vouloient point qu'on commençat le synode, qu'il n'y eût un nombre considérable de prélats.

Mais le pape, pour ne point perdre de tems, pressa les Grecs, pendant cet intervalle, d'entrer en conference avec les Latins touchant les differends des deux églises. Les Grecs de leur côté remettoient à la faire, quand le concile seroit assemblé. Enfin après bien des instances, on convint que l'on nommeroit de part & d'autre des personnes qui s'assembleroient toutes les semaines trois fois dans le monastere de saint André, & confereroient ensemble sur les matieres contestées. Les Grecs nommerent de leur côté Marc Eugenique d'Ephese, & les évêques de Monembase, de Nicée, de Lacedemone & d'Anchiale, avec le grand garde-chartres, le grand ecclesiarque, deux abbez & un moine, aufquels l'empereur joignit Jagaris. Les Latins nommerent de leur côté le cardinal Julien, le cardinal de Fermo, André évêque de Colosse (c'est Rhodes, ) Jean docteur d'espagne, & six autres. Marc d'Ephese & Besfarion évêque de Nicée furent chargez de porter la parole pour les Grecs; & on leur ordonna de ne point Tome XXII. Вb

AN. 1438.

Thid. p. 908.

ferent ensemble fur les articles conteffer.

Concil. genera

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

entrer dans les principales controverses qu'il falloit ré-AN.1438. ferver au concile. La conference commença par des, discours genéraux de part & d'autre sur le bien de la

paix & l'union des deux églises.

Le cardinal Julien voulut faire entrer les Grecs en matiere sur la question principale de l'union; mais ils l'éviterent dans cette premiere conference & dans la feconde : dans la troisième, ce cardinal dit qu'il y avoit quatre chefs de controverse entre les Grecs & les Latins. Le premier, de la procession du Saint-Esprit; le fecond, de l'usage du pain azyme ou levé dans le sacrifice; le troisième, du purgatoire; & le quatriéme, de la primauté du pape : & il demanda aux Grecs par lequel de ces articles ils vouloient qu'on commençat. Ils refuserent de traiter de la procession du Saint-Esprit, disant qu'ils le réservoient à un autre tems, & ne voulurent point répondre sur les autres articles, qu'ils n'eusfent auparavant consulté l'empereur. Dans la quatriéme conference, ils offrirent de traiter de l'article du purgatoire, ou de celui de la primauté, & laisserent aux Latins la liberté de choisir. Le cardinal Julien choisit l'article du purgatoire : mais on ne commença à agiter cette question que dans la cinquiéme conference tenuë le cinquiéme de Juin.

k les Latins für & Purgatoire.

Comme les Grecs avoient demandé qu'on leur exposât la doctrine de l'église Romaine sur ce point , le cardinal Julien leur dit qu'elle croyoit que les ames des Justes qui étoient pures & sans tâche, & qui avoient été exemtes de peché mortel, alloient droit au ciel, & jouissoient du bonheur éternel : mais que celles des hommes qui sont tombez dans des péchez après le batême, quoiqu'ils en ayent fait pénitence, s'ils n'ont pas accompli entierement la pénitence nécessaire pour

expier ces pechez, ni porté des fruits dignes de penitence pour obtenir une entiere rémission, passent par le feu du purgatoire; & que les unes y sont plus longtems, & les autres moins, selon la qualité de leurs péchez ; qu'enfin étant purifiées, elles joüissent de la béatitude : mais que les ames de ceux qui meurent dans le péché mortel, sont aussi-tôt envoyées dans les supplices. Marc d'Ephese répondit que le sentiment de l'église Grecque n'étoit différent de cette doctrine qu'en fort peu de choses, & qu'il croyoit qu'il seroit ailé de rectifier celle-ci par une explication. Cette difference fut éclaircie dans la sixième conference, & les Grecs la firent consister, en ce que les Latins disoient que la purification des ames se faisoit par le feu ; au lieu que les Grecs croyoient bien que les ames des pécheurs alloient dans un lieu de ténebres & de triftesse, où elles étoient pendant un tems dans l'affliction, & privées de la lumiere de Dieu; mais ils ajoûtoient qu'elles étoient purifiées & délivrées de ce lieu d'affliction par les sacrifices & par les aumônes; ils croyoient encore que les damnez ne seroient entierement malheureux, & que les Saints ne joüiroient d'une béatitude parfaite qu'après la résurrection de leurs corps. Les Latins demanderent que cette déclaration des Grecs fût mise par ecrit, mais quand il s'agit de le faire, Marc d'Ephele & Bessarion ne purent convenir ensemble, & dresserent chacun un écrit different. Le premier étant persuadé que la béatitude étoit differée jusqu'au jour du jugement; & l'autre croyant qu'il ne manquoit aux Saints pour la perfection de leur béatitude, que d'avoir leurs corps. Cette contestation les brouilla l'un avec l'autre, & depuis ce tems-là ils n'agirent plus de concert, & ne furent plus en bonne intelligence. Ces conferences

1418. H. 2.

dégénererent ensuite en altercations, & finirent sur AN. 1438. la fin du mois de Juillet, sans qu'on y eût traité d'autres points que celui du purgatoire, sur lequel on ne put pas même convenir. Les actes ne rapportent point qu'on sit autre chose jusqu'au huitieme d'Octobre, auquel Sponde place la premiere session, ce qui s'est fait au neuvième d'Avril, n'étant que l'ouverture du concile. Nous rapporterons jusqu'à ce tems là les autres évenemens de l'histoire.

Albert d'Autriche gendre de l'empereur Sigifmond,

Albert d'Au-

après lui avoir rendu les derniers devoirs, fut couronné roi de Hongrie avec son épouse Elisabeth à Albe Roya-Hongrie & de le, le premier jour de Janvier; & le sixième de May il fut proclamé roi de Bohême à Prague, & couronné solemnellement le vingt-neuvième de Juin, malgré les vains efforts d'une faction puissante, qui jetta les veux sur Casimir frere du roi de Pologne, qui n'avoit encore que treize ans, & qui fut cause de la guerre; car Roquelane qui ne pouvoit demeurer en repos, forma une armée de Bohémiens, commandée par Petarson & Pogebrac, qui se joignit aux Polonois. Albert dont les forces étoient devenuës plus grandes que celles de fon prédecesseur, qui ne possedoit pas l'Autriche, pressa si fort les Bohémiens & les quatorze mille soldats qu'ils avoient reçus de Pologne, qu'il les contraignit de quitter la campagne, de laisser prendre toutes les places qui s'étoient déclarées en leur faveur, & de se retirer enfin sous l'artillerie de Thabor, où les Polonois ayant refusé de combattre, furent réduits par la famine à se débander. Les Bohémiens trop soibles

pour résister seuls, se soumirent, & le pape de son côté, les peres de Basse du leur, ménagerent une tréve avec les Polonois, afin d'unir leurs armes avec celles de

Æn. Sylv. bift. B b. cap. St.

Les électeurs de l'empire Romain s'étant aussi assemblez à Francfort dans le carême, élurent le même Albert pour roi des Romains. Mais il se présentoit une difficulté ; c'étoit le ferment qu'il avoit fait Bohem. e 55. aux barons de Hongrie de ne point accepter cette dignité, si on la lui offroit. Ce qui avoit porté les barons à lui faire faire ce serment, c'est qu'ils n'attribuoient les ravages que les Turs avoient faits dans leur pays, qu'à l'absence de Sigismond, qui étant roi des Romains, n'avoit pu conserver & l'Allemagne & leurs états, ils avoient interêt à prevenir de semblables malheurs. Cependant les électeurs employerent si à propos la médiation du jeune Frederic duc d'Autriche, que les barons donnerent enfin leur consentement à ce qu'on demandoit d'eux ; desorte qu'Albert I I. du nom, reçut l'empire au grand contentement de toute l'Allemagne. Deux jours avant la proclamation, les électeurs voyant les grandes brouilleries qui étoient entre le pape Eugene & les peres de Basse, & les differens decrets qu'ils publicient réciproquement, résolurent de ne recevoir ni les uns ni les autres, sans manquer toutefois au respect qu'ils devoient & au pape & au concile de Basse; d'où vint la neutralité d'Allemagne, qui déplut si fort & à Eugene & aux peres de Basse. Albert élu roi des Romains, approuva toutefois ce concile, & ordonna aux ambassadeurs nommez par Sigifmond, de s'y rendre, accordant aux peres l'argent qu'on avoit levé en Allemagne pour l'arrivée des Grecs, & leur permettant d'en faire un autre usage. Il voulut même qu'on observat dans

19

AN. 1438. XCVI. Reglemens faits en Allemagne couchant le concile.

Cochlés , l. 9.

toute l'Allemagne les decrets du concile de Bafle; mais on lui demanda du tems pour s'y déterminer, artendu l'assemblée qu'on avoit indiquée, & gans laquelle on prendroit des résolutions conformes au bien public. Par le decret fait à Francfort le dix huttième de Mars, on prit six mois pour déliberer sur le partiqu'on devoit prendre, pendant lequel tems on ordonna que les églises seroient gouvernées suivant le droit ordinaire.

Sur cette déliberation, les électeurs envoyerent des députez à Basle pour engager les peres du concile à surseoir la poursuite du procès contre Eugene; ce qui étoit aussi demandé par l'ambassadeur du duc de Milan, & soûtenu par les prélats Italiens & Espagnols. Mais Louis cardinal d'Arles président du concile, & la plûpart des peres, vouloient le continuër sans aucun retardement. Il se tint là-dessus une congrégation genérale le vingt - huitième de Mai . dans laquelle, malgré l'opposition des ambassadeurs des rois de Castille, d'Arragon & du duc de Milan, l'on reçut les accusations faites contre Eugene, & il fut ordonné que l'on en feroit preuve par témoins. "On le fit cependant fort paisiblement, dit Panor-,, me; & quoique les peres, après tant de traitemens "injurieux de la part du pape, eussent pû légitime-"ment venir à de plus grandes extrémitez, & le dé-", poser tout-à-fait, sur-tout après le decret de la ", session deuxième, qui portoit expressement que le ,, pape ne se reconnoissant pas après deux mois de " suspension, seroit déposé du pontificat; cependant ,, on ne précipita point les procedures contre lui, on "garda les délais dont on pouvoit se dispenser, on " reçut les dépositions de plusieurs personnes qu'il

Panorm. de concil. Basilecusio. n'étoit pas nécessaire d'entendre sur les faits con- " tenus dans les monitoires, dont la plûpart étoient « AN 1438. d'une notorieté publique, & dont chacun en par-" ticulier étoit suffifant pour le déposer sur le champ. " La patience du concile fut même si grande qu'il " differa de prononcer sa déposition pendant l'espace " de vingt-trois mois à compter du jour du monitoi- " re ; esperant toûjours qu'Eugene rentreroit en lui- " même, & reconnoîtroit enfin l'autorité de l'église " de Jesus-Christ ... Ce sont les propres termes de Pa- " norme.

Mais il y a une autre cause qui empêcha si long-tems les peres de Basse de prononcer contre le pape Euge- électeurs d'Alne, & de le déposer. Les électeurs d'Allemagne vou- pe Eugene, lant concilier les deux partis, avoient envoyé des ambassadeurs vers Eugene pour l'engager de permettre que l'on nommât un troisième lieu en Allemagne pour la tenuë du concile genéral ; Eugene leur fit réponse qu'il attendoit les ambassadeurs du nouvel empereur Albert, & que cependant il jugeoit à propos que l'on tînt une assemblée en Allemagne, où il envoyeroit ses légats, & dans laquelle on pourroit traiter d'accommodement ; il leur ajoûta que si l'on trouvoit qu'il fût plus expedient, pour le bien de l'église, de chaisir un autre lieu pour tenir le concile, il y consentiroit. Les princes d'Allemagne ayant tiré cette parole d'Eugene, envoyerent leurs ambassadeurs mêmes au conà Basle, pour prier les peres du concile de differer elle de Basle. le procès qu'ils avoient commencé contre lui, jusqu'au tems de cette assemblée. On choisit cinquante personnes pour examiner cette proposition, & pour prendre de justes mesures. Quelques-uns surent d'avis d'accorder ce que l'on demandoit pour trois mois

lemagne au pa-

An. 1438.

feulement. Le cardinal d'Arles au contraire dit que l'on pouvoit bien surfeoir la sentence de déposition pendant trois mois ; mais que cependant il falloit recevoir les dépositions des rémoins contre Eugene, afin qu'il ne pût pas se glorister plus long-tems de son in nocence, & que l'on ne crût pas que le concile l'avoir accusé faussement; que cela faciliteroir même l'accommodement, parce que le pape seroit plus souple, quand il squroit que sa conduite étoit prouvée. Voilà ce qui fit qu'on ne tint point de session presente de certannée, & qu'on la dissera jusqu'au mois de Mai de l'année sui-

Voyen plus bas Um 108.

X C I X. Le roi Charles VII. affemble le clergé à Bourges. Gagain, lib. 18.

vante. Le clergé de France depuis la translation du saint siége à Avignon avoit soussert une infinité d'oppressions de la cour de Rome. Et ces vexations avoient toûjours continué, sans que les remontrances des rois, quelquefois même jointes aux menaces, eussent pû les arrêter. Ce fut pour y mettre ordre, que le roi Charles VII. convoqua cette année une assemblée à Bourges, où le pape & les peres de Basle envoyerent leurs légats, & qu'il embrassa l'occasion qu'il avoit manquée dès le concile de Constance. Cette assemblée . étoit composée des plus illustres personnes du royaume, & le roi voulur y présider lui-même, assisté de fon fils Louis Dauphin, Charles duc de Bourbon, Charles d'Anjou comte du Maine, Bernard comte de la Marche, Louis de Vendôme, Guillaume de Tancarville, & autres grands seigneurs tant ecclesiastiques que féculiers de son conseil. Ce fut là où fut dresse, de l'avis du conseil du roi, ce reglement si célebre, qui fut appellé, LA PRAGNATIQUE SANCTION, nom que l'usage a donné aux ordonnances qui concernent les grandes affaires de l'état & de l'église, du

On y dreffe la Pragmatique-Sanction.

du moins les affaires de quelques communautez; ou bien les ordonnances qui se faisoient dans les assem- AN. 1438. blées publiques par le conseil de plusieurs jurisconsultes sçavans dans la pratique du droit, qu'on appelloit Pragmatici. Cette Pragmatique-Sanction de Charles VII. est celébre; mais pour bien entendre les choses dont elle traite, il est à propos de faire auparavant quelques observations.

1. Qu'autrefois les évêques étoient toûjours élus par les suffrages du clergé & du peuple : depuis dans l'église d'Orient, le peuple fut exclu des élections, mais en Occident l'ancienne coûtume demeura même en l'élection des papes. 2. Tant que les Gaules furent soumises aux empereurs Romains, le clergé & le peuple élurent leurs évéques: mais ayant sécoué le joug, les rois qui le gouvernerent appellerent les évêques à leur conseil, & ceux-ci par reconnoissance & pour leur faire leur cour, ordonnerent que le consentement des rois seroit nécessaire par la suite pour la validité des élections. Le clergé & le peuple n'étoient point exclus du droit d'élire; seulement on n'élisoit aucun évêque qui ne fut connu du roi, & qui n'eût son agrément. Voici comment on y procedoit, au moins sous Louis le Debonnaire, car avant lui, il faut avouer que les élections étoient moins libres & que les rois qui sentoient le pouvoir que les évêques leur avoient laissé, se rendoient les maitres des élections. Voici comment on y procedoit lorsqu'on eut plus de liberté. Après le décès d'un évêque, quelques ecclesiastiques & quelques laïques faisoient autreétoient députez vers le métropolitain qui supplioit le tions. roi de donner permission d'élire un évêque à cette église, comme aussi de désigner un des évêques de sa province, pour affifter au nom de sa majesté à l'assemblée

Toni XXII.

AN 1428

qui se devoit faire pour l'élection, & cet évêque étoit nommé visiteur. Lorsque l'élection étoit faite on en portoit l'acte au métropolitain qui l'envoïoit au roi pour l'approuver. Ensuite l'archévêque & les autres évéques de la province examinoient l'élû, & le sacroient. Cet ordre continua jusqu'aux premiers rois de la troisiéme race, qui y apporterent le changement suivant. 4. Quand l'archévêché ou l'évêché étoit vacant, le chapitre envoyoit deux ou trois chanoines au roi, pour lui donner avis de la vacance, & pour le supplier de leur permettre d'élire un pasteur. Les religieux & les religieuses après le decès des abbez & des abbesses donnoient le même avis au roi dont les officiers faisoient aussi-tôt saisir le temporel de la dignité vacante, & en recevoient le revenu. Après l'élection le roi donnois main-levée de la régale, c'est-à-dire, de la saisse faite en fon nom. Il y eut encore d'autres changemens depuis, & il s'y glissa de grands abus vers le regne de Charles VI. où l'églife & l'étatfe virent dans une étrange confusion : ce fut pour remedier à ces abus que le roi Charles VII. son conseil & son clergé, envoïerent leurs memoires au concile Balle dès l'année 1431. Ces memoires avoient été dressez dans une autre assemblée de Bourges.

C IT. Le Concile de Basse envoye ses decrets au roi de Erance.

Les peres de Balle pour répondre à ces memoires envoient qu'au rétablissement de la liberté de l'église, & le prierent de les confirmer & de les faire accepter dans son royaume. On y eut égard, & par cette pragmatique faite le septiéme de Juillet de cette année, que quelques-uns ont appellé le rempart de l'église Gallicane, on ôte présque tout le pouvoir qu'avoient les papes de conferer les benésies, & de juger des causes eccletias siques dans le Joyaume. Le roi proteste dans cette pragmatique qu'il est obligé par le devoir de sa dignité royale, & en vertu du serment qu'il a fait en recevant la courone, de défendre & proteger la fainte église, ses ministres & ses constitutions sacrées, de faire garder soigneusement dans son royaume les decrets des anciens peres. Il dit ensuite que la célébration du concile genéral de Basse avoit été légitimement ordonnée par l'autorité des conciles de Constance & de Sienne, des papes Martin & Eugene, pour réformer l'église en son chef & en ses membres: à quoi ce concile s'employant avec soin, il avoit ordonné cette pragmatique qu'il lui presentoit & à l'église Gallicane par ses députez, & prioit qu'on la reçût. Sur quoi par la déliberation de son conseil; il avoit assemblé les prélats de fon royaume avec beaucoup de docteurs & de théologiens, & les députez de l'université : où ayant donné audience en presence des princes & grands seigneurs de fon royaume, aux députez du pape & du concile de Basle touchant ce qui concernoit ce concile, & leurs demandes ayant mûrement été examinées, ces prélats lui ayant exposé combien depuis la naissance de l'églife, la foi catholique & la discipline ecclesiastique avoient été florissantes en France, & les grands avantages qu'on recevoit de l'Observance des anciens decrets; qu'une infinité de maux s'étoient élevez dès qu'on n'avoit point suivi cette ancienne discipline, & que l'état ecclesiastique étoit presque anéanti par les reserves & graces expectatives des dignitez & benefices, qui font qu'on les confere le plus souvent à des perfonnes inconnues, sans science, sans pieté, au grand scandale des gens de bien, des églises, des universitez, au préjudice des docteurs & des sçavans du royaume, & des droits de la couronne. C'est pourquoi le roi dé-

An. 1438

clare que l'églife Gallicane compatissant à tous ses desordres, & àtant d'abus, avoit arrêté dans cette assemblée de Bourges après un sérieux examen des decrets presentez de la part des peres de Basle, de les accepter les uns sans modification; les autres avec modification: Non, dit le roi, qu'on ait jamais révoqué en doute la pussifiance souveraine du concile; mais parce qu'on a cru qu'il étoit de l'interêt public d'ajoûter à que quesuns deces articles ces modifications convenables aux tems & aux mœurs du royaume.

C11I. Les ambiffadeurs du roi de France portent la Pragmatique au concile de Baffe.

La pragmatique étant dressée, le roi nomma ses ambassadeurs qui la porterent au concile de Basse; elle contenoit vingt-trois articles tirez des decrets du même concile, & principalement de ceux qui concernent l'autorité des conciles generaux, les collations, les élections, les graces expectatives, les appellations, les annates & autres exactions ; la celébration de l'office divin, les interdits & autres, dont quelques-uns, comme on a déja dit, sont modifiez ou expliquez. Le premier article approuvé par la pragmatique est en la premiere session du concile de Basle, & regarde l'autorité des conciles genéraux; il ordonne qu'ils soient tenus de dix en dix ans, & que le pape en doit désigner le lieu par l'avis du concile. Le second est dans la deuxiéme lession du même concile, & en établit l'autorité; il dit, qu'il est superieur au pape, & qu'il tient sa puissance de Jesus-Christ immédiatement, que chaque fidéle & le pape même est obligé de lui obéir. Cet article est approuvé sans aucune modification. Le troisiéme regarde les élections dont le concile avoit fait deux decrets ; le premier qui est en la douzième session est approuvé; le second dans la vingt-troisième session, porte que les élections seront faites avec liberté, & par ceux à qui

CIV. Conformité des articles de la pragmatique avec les decrets du concile de Basc. elles appartiendront de droit, pour couper racine . aux fréquentes reserves que les papes faisoient en ce An. 1438. tems-là des dignitez électives à leurs sieges. Il permet pourtant au pape de casser, par l'avis des cardinaux, l'élection, quoique d'ailleurs canonique & faite dans les formes, seroit préjudiciable à l'église, à la patrie & au bien public, & de renvoyer au chapitre qui a droit d'élire, pour y être procedé à une nouvelle élection dans les tems prescrits par le droit. L'église Gallicane ajoûte à ces deux decrets, que celui dont l'élection aura été confirmée par le pape, soit renvoïé à l'ordinaire, s'il ne veut être consacré in curia: & aussi-tôt après sa consécration in curia, il doit être renvoyé à son superieur pour lui rendre obéissance. Elle a même établi une peine contre ceux qui obtiendroient du pape de se faire confirmer extra curiam, par un autre que par son superieur. Cette peine est de cent écus d'or, moitié applicable à l'ordinair e & à la fabrique de son église.

Il y a un quatrieme article qui abolit les referves, & qui est dans la vingt-troisième session du concile de Basle, celui-là est entierement approuvé. Nous avons parlé ailleurs assez amplement de ces reserves. Le voyez-ride fiu; cinquiéme article est en la session trente-uniéme du 4 107. n. 6. concile; il sutfait après la seconde division dans cette année 1438, il traite de la collation des benefices. Les graces expectatives y sont détestées comme préjudiciables à l'état ecclesiastique, & comme des occasions malheureuses de donner aux églises des ministres indignes & incapables de les servir & de se soustraire de la jurisdiction des ordinaires. L'église Gallicane approuve ce decret avec des modifications considerables. 1. Elle déclare qu'il est nécessaire que le concile de Cc iii

- Basle impose des peines temporelles contre ceux qui AN. 1438. fe ferviront de ces graces expectatives, & obtiendront des benefices par leur moien, en emploiant même contre eux, s'il est besoin, le bras séculier. 2. Quant à l'arricle du concile, qui porte que chaque pape pourra durant son pontificat pourvoir à un benefice qui sera à la collation d'un collateur qui en aura cinquante & plus, & qu'il pourra en ce cas prévenir les ordinaires; l'église Gallicane ne l'a jamais voulu approuver.

Le sixième article est dans la même session trente & uniéme. Il regarde les causes & porte qu'elles seront terminées dans les provinces éloignées de la cour de Rome ultra quatuor dietas, exceptées les majeures exprimées dans le droit, les élections aux cathédrales & aux mohasteres qui sont immédiatement dévolues au faint siege : Qu'il ne faut appeller à aucun , pas même au pape, en omettant l'ordinaire; & s'il est jugé qu'il y faille aller, le pape donnera des juges in partibus. Le septiéme article est en la vingtiéme session contre ceux qui appellent d'une maniere frivole. Le huitième est des possesseurs paisibles dans la vingtuniéme session; & ces deux articles sont approuvez. Le neuvième qui détermine le nombre des cardinaux à vingt-quatre seulement, dans la vingt-troisième sesfion est aussi approuvé, mais non observé. Le dixiéme touchant les annates, c'est-à-dire, le revenu d'une année entiere de chaque benefice est en la vingt-uniéme session, où ceux qui exigent les annates sont déclarez simoniaques : cet article est approuvé. Tous les autres articles sont approuvez de même sans aucune modification, & tous compris dans les sessions vingt, vingtun & vingt-trois, qu'on peut consulter.

Voilà en abregé tout ce qui se passa & sut résolu

207 dans l'assemblée de l'église Gallicane tenue à Bourges. Sur la fin elle supplia le roi Charles VII. de vouloir An.1438. faire une loi sur ce qui avoit été déliberé, ce qu'il fit; & cette loi fut appellée pragmatique. Il ordonna que cette loi feroit inviolablement observée dans son royaume, & il l'envoya au parlement, où elle ne fut verifiée & enregistrée que l'année suivante le vingttroisiéme Juillet. Cette loi tend principalement à faire ensorte que les ordinaires du royaume soient reconnus avant que d'aller en cour de Rome : que les élections soient rétablies dans leur ancienne pureté, que l'autorité du concile general soit reconnue superieure à celle du pape; & que les graces expectatives soient abolies. Elle fut observée en France pendant le regne de Charles VII. & quelquelques efforts qu sit Eugene IV! pour l'abolir, ils furent vains & sans effet. On rapportera dans la suite tous les coups qu'on lui a portez, & comment à la fin elle a été entierement détruite par le concordat entre Leon X. & François L.

Les ambassadeurs de Charles VII. étoient chargez. de demander aux Peres du concile de Basle la confirmation de cette pragmatique; & en même tems de les dupape Eugene. prier de surseoir les procedures contre Eugene, sur tom. XIII. LERRE, l'affurance que le roi leur donnoit qu'il travailleroit à P. 1556. la paix. Mais le concile ne jugea pas à propos de differer d'avantage le procès d'Eugene, & déclara le mois d'Août suivant dans une congrégation generale, que tous ceux qui étoient à la suite du pape Eugene ou à Ferrare, sous prétexte du concile, & tous ceux qui s'opposoient à celui de Basse, de quelque maniere que ce fût, avoient encouru les peines portées par le concile.

Sur la lettre que le pape écrivit aux princes d'Alle-

CVI. Premiere al. AN. 1438. femblée des princes d'Allemagne à Nusemberg.

magne, ils s'assemblerent sur la fin de Juillet à Nuremberg, ville commune à la haute & basse Allemagne, afin qu'y traitant des affaires qui concernoient leurs états, ils pussent aussi prendre des mesures pour rétablir la paix entre Eugene & les peres de Basse, & les réconcilier ensemble. Le concile y envoya ses députez : ceux de l'empereur & des princes leur proposerent de les faire médiateurs du differend entre le concile & le pape, ce qu'ils refuserent absolument. Sur ce refus, quelque tems après l'on renouvella à Basse les procedures contre Eugene; & nonobstant les oppolitions des ambassadeurs & des prélats d'Espagne, de Navarre & du Milanès, il fut resolu dans une congrégation generale tenue le seiziéme d'Octobre, que le pape Eugne seroit cité pour répondre à ce qui avoit été produit contre lui.

CVII. Seconde a Amblée à No

Sur la fin de l'année il se tint une autre assemblée dans la même ville de Nuremberg. Le concile de Basle y envoya ses députez, dont le chef étoit le patriarche d'Aquilée. Le pape Eugene y eur aussi les fiens, sçavoir, Nicolas Albergati cardinal de Sainte Croix, Jean archévêque de Tarente, Pierre évêque de Digne, Jean de la Tour-brûlée, qui fut depuis cardinal, & qui étoit Espagnol; & Nicolas de Cusa Allemand. Mais Albergati voyant qu'on n'y terminoit aucune affaire, s'en retourna promptement en Italie, pour assister au concile de Ferrare. On proposa néanmoins dans cette assemblée de choisir un troisiéme lieu pour le concile genéral où les peres de Basse & de Ferrare s'assembleroient avec les Grecs & le pape. Mais les députez de Basle, à qui cette proposition ne devoit pas plaire, puisqu'en l'acceptant on confentoit à la dissolution du concile de Basle, qu'ils

qu'ils étoient engagez de maintenir, dirent qu'ils n'étoient point chargez de cela par le concile, qu'ils de- AN. 1438. mandoient seulement qu'on répondît à ce qu'ils avoient proposé, sçavoir, qu'on reçût les decrets contre Eugene, & qu'on pourvût à la sureté du concile de Bafle.

On leur répondit que l'empereur & les princes feroient sçavoir leur sentiment au concile par leurs ambassadeurs. Ceux de France conseilloient aux peres du concile des'en tenir aux trois lieux qu'ils avoient choisis, Basle, Avignon & la Savoye, s'ils pouvoient les faire agréer au pape & aux Grecs; si non de nommer plusieurs villes, entre lesquelles il y en eût quelquesunes que le pape ne pût pas raisonnablement refuser. Mais ce conseil ne fut pas suivi, & les députez de Basse ne voulurent rien déterminer jusqu'à l'arrivée des ambassadeurs de l'empereur & des princes d'Allemagne, qui étant venu à Basse, déclarerent aux peres du concile que les Allemands reconnoissoient le concile pour general; que l'empereur vouloit que tous ceux qui y affemblée. étoient assemblez, y fussent en sûreté; mais que la neutralité avoit été acceptée par tous les prélats, princes & peuples, qu'ils honoroient tout ensemble & le concile & le pape Eugene, & qu'ils étoient d'avis que, pour le bien de la paix, les peres de Basse & de Ferrare s'assemblassent dans un troisséme lieu. Les ambassadeurs des autres princes se joignirent avec ceux des Allemands, & demanderent la même chose. Enfi 1 après bien des contestations, l'on fit un projet par lequel les peres du concile devoient nommer les villes de Strafbourg , de Constance, ou de Mayence ; & l'on ajoutoit que l'empereur feroit part de ce choix au pape & aux Gercs dans un mois, & qu'un autre mois après ils se-Tome XXII.

roient tenus d'accepter l'une de ces villes ; que le pape AN. 1438. confirmeroit les decrets du concile, & que le concile leveroit la suspension portée contre le pape. Mais ce projet n'agréa ni au concile ni au pape. Et pour toute réponse, les peres de Basse promirent d'envoyer leurs députez à la nouvelle assemblée qu'on devoit tenir à Francfort le premier de Mars de l'année suivante, qui fut néanmoins tenue à Mayence à cause de

On reprend

la peste. Le tems marqué pour reprendre le synode de Ferrare, étant arrivé, les Grecs furent fort surpris de ne voir arriver personne de Basle, & très-peu des autres endroits. Cela commença à les refrodir, quelques mouvemens que se donnât le pape Eugene, pour leur perfuader qu'où le souverain pontife étoit en personne avec l'empereur des Grecs & le patriarche de Constantinople, les autres légats & les cardinaux, là étoit le veritable concile de l'église Catholique. Les Grecs appréhendoient encore que si l'on prenoit les suffrages des nations pour terminer cette affaire, les Latins ne l'emportassent de beaucoup au dessus d'eux; pour leur ôter cettecrainte, il fut arrêté que chacun diroit simplement & librement son avis. Après quoi on conclut d'un commun consentement qu'on celebreroit les sessions du concile genéral, & que l'on commenceroit par ces deux questions: 1. S'il étoit permis d'ajoûter quelque chose au symbole. 2. Si l'addition Filioque, au symbole, étoit conforme à la pieté, & pouvoit se soûtenir. Et parce que le pape étoit attaqué de la goutte, & qu'il ne pouvoit venir à l'église où le concile devoit se tenir, on s'asfembla dans la grande chapelle de son palais, avec le même orde qui avoit été observé la premiere fois, lorsqu'on en fir l'ouverture dans l'église de saint George.

On tint donc la premiere session avec les Grecs le mercredi huitéme du mois d'Octobre, & l'empereur ayant fait venir auparavant les six principaux archevêques, le grand garde-Chartes, le grand ecclesiar- de Ferrareavec que, avec les deux abbez & les trois docteurs, qui les Grecs, avoient assisté aux conferences, il leur demanda par som xi11.2.14 où ils croyoient qu'on devoit commencer la dispute. Les sentimens furent partagez; mais le plus grand nombre fut d'avis qu'on commençat par le second article : si le dogme de l'église Latine sur la procession du Saint-Esprit étoit orthodoxe, & si l'on avoit eu raison d'ajoûter qu'il procédoit du Fils. Les Grecs & les Latins nommerent chacun fix personnes, & l'on mit leurs sieges devant l'autel où étoit l'évangile. Les Latins furent assis du côté du pape, & les Grecs du côté de l'empereur & du patriarche, se regardant les uns les autres. Les Latins étoient les cardinaux Albergati & Julien, ceux qui dif-André Dominicain, archevêque de Colosse, Louis puterent dans évêque de Forli Cordelier, & trois théologiens, Jean de Montenegre provincial des Dominicains de Lombardie, Pierre de Perquere Cordelier, & Jean de saint-Thomas de l'ordre des Hermites de faint Augustin. Les Grecs étoient trois métropolitains, Marc Eugenique d'Ephele, Ilidore de Russie, & Bessarion de Nicée, qui, quoique jeune, étoit venerable par sa science & par sa modestie: il fut un des principaux promoteurs de l'union, & la soutint jusqu'au bout; ensorte que s'étant par là rendu odieux aux Grecs à qui elle déplut, il fut obligé de rester en Italie, où il sut dans la suite honoré du cardinalat : on joignit à ces trois métropolitains, Theodore Xantopulus grand scevophylax, ou garde des vases & des ornemens sacrez de sainte Sophie, Michel Balfamon, grand bibliothéquaire de la même

Labbe, coneil

Ddij

églises, & Georges Gemitius, un des plus sçavans hommes de la Grece : & l'on mit entre les deux rangs un petit siege pour Nicolas Secundin de l'isle de Nergrepont. André de Sainte-Croix ne parle que du cardinal Julien, & il croit que celui de Sainte-Croix n'étoit pas de cette dispute, à cause qu'on s'étoit proposé de n'en mettre que six de chaque côté. Secundin étoit pour écrire en latin ce que les uns & les autres disoient en grec, il étoit très-habile dans les deux langues, & il rendoit fur le champ très-fidelement & très-nettement en latin tout ce que les Grecs avoient dit, & reciproquement en grec ce que les Latins avoient répondu, & ce qu'ils avoient opposé.

un discours dans cette fel-20. XIII. P. 35.

Bessarion commença la session par un long discours où il montra les avantages de la paix, combien on doit la désirer quand on en est privé & avec quels soins il faut l'entretenir & la conserver quand on la possede: & après avoir animé les Fideles à la joye dans l'esperance de voir bien-tôt les membres divisez de l'église se réunir & ne former plus qu'un feul corps, il loua le pape, l'empereur & le patriarche du zele avec lequel ils vouloient contribuer à la paix, & les exhorta à perseverer courageusement jusqu'à la fin. Son discours étant fini, Marc d'Ephese voulut parler, mais on remit à l'entendre pour la fession suivante, parce qu'il étoit tard. Il ne parla toutefois qu'en la troisième session.

Dans la seconde session qui fut celebrée le samedi onziéme d'Octobre, André évêque de Colosse ou de Consil. Lablet Rhodes, que les Latins avoient choisi pour parler, fit 20. 2111. 1. 46. sa harangue en latin, & traita le même sujet sur lequel Bessarion avoit parlé. Il loua beaucoup de même le pape, l'empereur, le patriarche & tout le concile. Son zele l'emporta si loin, qu'il ne finit que fort tard : ce

LIVRE CENT-SEPTIEME.

qui fut cause qu'on ne fit rien de plus : on indiqua la fession suivante au mardi d'après. Pendant cette intervale on examina l'ordre qu'on observeroit dans la dispute, quelles matieres on y traiteroit, & qui des Latins ou des Grecs la commenceroient : si l'on useroit de demandes, & de réponses, ou si ce seroit en faisant des dissertations de part & d'autre. L'on convint que l'on se serviroit de la dialectique, & les Grecs furent nommez pour commencer la dispute dans la troisiéme

feffion.

Elle se tint le mardi quatorzième d'Octobre , & CXIV. Marc d'Ephese ayant parlé de la charité qu'on devoit son du coacile garder dans les disputes, fit entendre qu'il commen- Coenil. ibid. ceroit à parler de l'addition Filioque faite au symbole. André de Colosse répondit de la part des Latins, qu'ils prioient les Grecs d'avoir pour eux la même affection; & que s'il échappoit quelque expression un peu dure, on l'attribuât plutôt au sujet de la dispute, qu'aux perfonnes qui disputoient. Il voulut ensuite entrer en matiere sur l'addition du mot Filioque; mais Marc d'Ephese l'arrêta, en lui disant qu'il n'étoit pas encore tems de répondre sur cet article; & après avoir marqué que l'église de Rome avoit négligé par le passé la paix qu'elle souhaitoit à présent, il dit qu'elle ne se pouvoit faire qu'on n'ôtât entierement les principes de la discorde. Il ajoûta: lisons premierement les définitions des saints peres, si le tems nous le permet, afin que nous puissions faire voir que nous pensons, & que nous parlons comme eux. C'est ce que nous croyons absolument nécesfaire, avant que d'entrer en matiere, & de commencer la dispute.La plainte queMarc d'Ephese venoit de faire contre l'église Romaine en l'accusant d'avoir né-

gligé la paix qu'elle souhaitoit à présent; cette plainte

Diii

An.1438.

toucha André de Rhodes, & dans la réponse qu'il sir à Marc, il dit qu'il étoit surpris qu'il eut oublié que l'égisse Romaine avoit toûjours pris si sort à cœur les interêts de l'église Grecque, qu'il ne s'étoit jamais élevé aucune tempère dans son sein, qu'elle n'eût employé tous ses esforts pour l'appaiser, ou par sel settres, ou par sel settres, ou par sel settres, ou par sel jugar a mais l'on n'entra point en matiere dans cette séssion.

CXV. Quatriéme fession du concile de Ferrare. Concil. Labbe tora, x11. p. 58.

On tint la quatriéme le mercredi quinziéme d'Octobre, & elle se passa toute entiere en discours assez vagues entre Marc d'Ephese & André de Rhodes. Bessarion de Nicée se mit aussi de la partie, pour montrer qu'il étoit nécessaire de laisser dire à celui qui parle, tout ce qu'il voudra dire : qu'ensuite celui qui écoute, peut approuver ou reprendre ce que l'autre a dit, & montrer que ses preuves ne sont pas concluantes; que comme on a ajugéaux Grecs la liberté de parler les premiers, c'est aux Latins à les entendre sans les interrompre, & à réfuter ensuite ce qui n'aura pas été bien prouvé dans leurs discours. Le cardinal Julien répondit à Bessarion, qui repliqua, ensorte que toute la fession se passa en contestations sans rien conclure. Après qu'elle fut finie, il y eut le même jour une assemblée chez le patriarche, en présence de l'empereur, des cardinaux, des prélats & autres ecclesiastiques en dignité. Là les Grecs demanderent encore avec instance qu'on lût, avant d'entrer en dispute, les définitions des laints peres & du symbole, & protesterent qu'ils n'écouteroient plus rien , qu'on ne leur eût accordé leurs demandes : on fut donc obligé de les contenter.

Ainfi dans la cinquiéme fession du jeudi seiziéme

foi à ce manuscrit. La session sixième fut tenue le lundi vingtième d'Octobre : & après qu'on fût convenu qu'on n'allégueroit rien des conciles tenus pour & contre Photius, & de celui qu'on qualifioit de part & d'autre de VIII. 10. XIII. 2- 36concile general, André de Rhodes commença un long discours, pour montrer que ce que les Grecs prétendoient être une addition, n'étoit ni une addition, na

An. 1438.

festion du concile de Ferrare.

Concil. Labbe

fion du concils de Ferrare. Concil Labba An. 1438.

S. Chrysoftom. Fomil. 18. in Joannem.

un changement, mais une simple explication de ce qui est contenu dans le principe duquel on le tire par une consequence nécessaire, conformément à l'évangile qui est la source & l'origine du symbole. Il le prouva par le témoignage des peres Grecs, & en particulier de faint Chrysostome, qui dit que le Fils possede tout ce qu'a le pere, excepté la paternité; ce que le Fils de Dieu dit positivement dans l'évangile de saint Jean chap. 16. Tout ce que mon pere a, est à moi : d'où il s'ensuit que si le Pere est le principe d'où procede le saint Esprit, le Fils est aussi nécessairement le même principe. Or il est certain que ces sortes d'explications qui ne sont qu'une déclaration plus étendue de la verité contenue dans le symbole; ne sont point du tout désendues; & qu'encore qu'on les appelle additions, parce qu'on les exprime par de nouvelles paroles, elles peuvent être inferées dans le symbole par l'autorité légitime de l'églife, quand elle le juge nécessaire pour l'instruction des Fideles.

CXVIII. Septième feffion du concile de Fetrare.

Concil. Labbe to. x111. p. 99.

CXIX.
Raifons des
Latins en faveur
de l'ad-lition du
mor Filioque.

André de Rhodes continua ce même discours dans la session suivante, qui sut la septiéme, tenue le samedi vingt-cinquiéme d'Octobre, & entreprit de répondre aux autoritez produites par Marc d'Ephese. Il montra dong t. par les termes formels des decrets de tous les conciles, qui désendent de composer ; & de presente à ceux qui viennent au Christianisme, une autre foi disserence de celle qui est exprimée dans le symboles ; equi en peux être entendu de ces paroles, qui en expliquant la verité du symbole, ne sont pas une soi disserente, mais sont toijours la même exposée plus au long & plus clairement. 2. Par l'éxemple de tous ces conciles, qui ont ajoûté beaucoup de paroles aux symboles précedens, pour exprimer contre de nouveaux heréfarques

siarques des véritez de la soi qui n'étoient pas marquées si distinctement : ce qui paroit particulierement dans le second concile qui ajoûta beaucoup au symbole de Nicée ; & néanmoins les peres de Nicée avoient sait la même désense, qui sur après renouvellée par le concile d'Ephese. Ils désendent donc seulement de rien ajoûter au symbole qui lui soit contraire, & qui fasse une soi, & une créance disserte.

Il rapporta encore plusieurs passages des peres Grecs , pour prouver que le Saint-Esprit procede du Fils comme du Pere, & s'arrêta particulierement sur l'autorité de faint Cyrille, & fur celle de Maxime. Les Grecs foûtinrent que le passage de ce dernier étoit falsissé. André allegua encore l'autorité de Taraise patriarche de Constantinople, & l'ancien manuscrit du septiéme concile, où l'addition se trouvoit. Il fit valoir le silence de Photius, qui n'avoit point reproché cette addition aux Latins; & enfin lui & le cardinal Julien prouverent toutes ces choses par les paroles mêmes de Marc d'Ephese, qui s'étant objecté à lui-même d'où vient que le troisiéme concile n'avoit proposé que le symbole de Nicée, sans parler de celui de Constantinople, avoit répondu que ces deux ne passoient que pour un seul, étant en effet le même; parce que les paroles qu'on avoit ajoûtées dans le second beaucoup plus étendu, n'étoient qu'une explication des véritez contenuës plus obscurement dans le premier. C'est pourquoi comme les Grecs, & avant & après le concile d'Ephese, ont ajoûté quelques paroles au symbole contre les hérésies qui s'élevoient en Orient, l'église Latine a pu par la même raison y ajoûter un mot, qui n'est qu'une explication d'une vérité de foi qui étoit attaquée par de nouveaux hérétiques dans l'Occident. André &

Tome XXII.

Julien rapporterent encore les témoignages de saint As.14;8. Cyrille & du pape Agathon, qui reconnoissent que l'eglise Romaine a le pouvoir d'expliquer & d'établir la doctrine de la foi, & ainsi finit la session.

CXV. Humeme felfion du concile de ferrare

CXXI. D: Cours de Bellation contre l'addition du mot Filioque.

Concil-gener. 80m. X . 1 1 . P. 130. de feg.

Les Grecs ayant conferé entre eux sur ce qu'André de Rhodes y avoit dit au nom des Latins, nommerent Bessarion de Nicée pour lui répondre. Ce qu'il sit dans la huitième session qui fut tenue le samedi premier de Novembre. Il entreprit de prouver que toute addition au symbole étoit défendue, & qu'ainsi il étoit inutile d'examiner, si celle que les Latins avoient faite, étoit une explication ou non ; qu'il suffisoit que ce fut une addition pour la rejetter, qu'il n'étoit point défendu d'expliquer la foi , mais qu'il étoit défendu d'inferer ces explications dans le symbole; que jusqu'au second concile cela avoit pû être permis, mais que le troisiéme l'avoit absolument défendu; que sa défense auroit été inutile, s'il n'avoit fait que défendre d'ajoûter quelque chose de contraire à l'ancienne foi, puisque cela avoit toûjours été défendu, que les peres de ce concile n'avoient pas même jugé à propos d'ajoûter au fymbole le terme de mere de Dieu, quoiqu'il parût nécesfaire de le faire, & que ce terme ne fût qu'une explication de la doctrine contenue dans le symbole ; que les conciles qui avoient suivi, n'avoient pas voulu non plus ajoûter leurs définitions, quoiqu'elles ne fussent qu'une explication de la doctrine du symbole.

CXXII Neuviéme fcffon du concile de Ferrare.

20m. x111. pag.

Beslarion n'ayant pas achevé de répondre dans cette session au discours d'André de Rhodes, continua dans la suivante qui sut la neuvième, & qui se tint le mardi contil. gener. quatrieme de Novembre. Il foutint que saint Cyrille & le pape Agathon ne défendoient pas seulement d'ajoûter rien de contraire au lymbole, qu'ils avoient aussi

désapprouvé toutes sortes d'additions; & à l'égard de ce qu'on avoit avancé en faveur des prérogatives de l'église de Rome, il dit que les Grecs sçavoient bien les droits & les privileges de cette églife, mais qu'ils en sçavoient ausli les bornes, & que refusant à l'église universelle & au concile ocumenique le droit d'ajoûter au symbole, ils le refusoient à plus forte raison à l'église de Rome, ou plûtôt qu'ils étoient persuadez que les decrets des conciles le leur défendaient. Après que Bessarion eut fini son discours, ceux qui parloient pour les Latins, après avoir déliberé quelque tems, s'approcherent du pape, & s'assirent auprès de lui, & personne ne répondit au discours de Bessarion. Enfin André de Colosse ou de Rhodes ofa l'entreprendre; mais comme il n'étoit pas préparé, il dit bien des choses inutiles, & s'écarta beaucoup de son sujet. Il tomba enfin sur le fonds du dogme, mais d'une maniere si vague, que concil. Labbei. le secretaire qui écrivoit ces disputes, dit qu'il n'a pas crû qu'il fut à propos de les rapporter, d'autant plus que ce n'étoit pas le dessein des Grecs d'y répondre.

On tint la dixième session le samedi huitième de Novembre, & Jean évêque de Foro-julio ou Forli, fut fion du concile choisi pour répondre à Bessarion. Il promit d'abord de le faire en peu de mots, & assura qu'il ne laisseroit pas Florent i, xiii. de satisfaire à tout ce qui avoit été dit dans les deux poite. dernieres sessions: cependant son discoursest assez long. Il allegua plusieurs raisons pour persuader que le terme Filioque n'étoit pas une addition, mais une simple explication, ce qui n'étoit que répeter ce qu'on avoit déja dit fouvent ; il foutint que non feulement il n'y avoit aucune loi qui défendit d'ajoûter quelque explication au symbole, mais même qu'il ne pouvoit y en avoir qui fit cette défense à l'église ; qu'elle ne regardoit donc

Ada concil. concil. Labbei,

An. 1438.

au plus que des particuliers qui voudroient faire cette addition sans autorité. Car s', s'elon s'aint Augustin, disort. I, cette grande multitude des mysteres du nouveau Testament, qui est implicitement rensermée dans la loi ancienne, n'est pas appellée addition, s'il on regarde le sens, il n'est pas surprenant si quelque explication qu'on en donne, n'est pas appellée simplement & proprement une addition s'elon le sens, mais plútos une maniere de développer des choses qui sont obscures. La fin de son discours n'est pas dans les actes.

CXXIV.
Onziéme sesfion du concile
de Ferrare.
Assa concil.
Florent. t. XIII.
contil. Labbei,
4. 1704

Le cardinal Julien finit la dispute dans la session onziéme qui se tint le mardi onzième de Novembre. Il fit dans son discours plusieurs remarques sur la désense du concile d'Ephese. Il observa premierement que cette loi devoit s'entendre par rapport à l'occasion dans laquelle elle avoit été faite; que ce qui avoit donné lieu à cette défense étoit le faux symbole des Nestoriens, que le concile avoit condamné, & non pas celui de Charifius qui étoit orthodoxe. \* 2. Que ce concile ne défendoit pas seulement d'ajoûter, mais aussi de faire une nouvelle exposition de foi; & qu'ainsi si l'on étendoit cette défente à l'église ou au concile, il s'ensuivroit que l'église ne pourroit pas faire une nouvelle exposition de foi : ce que les Grecs renonnoissoient être faux. 3. Que le concile d'Ephese n'ayant parlé que du fymbole de Nicée, il s'ensuivroit qu'il auroit désapprouvé les additions faites au symbole par le concile de Constantinople. 4. Que les conciles d'Ephese & de

<sup>•</sup> Ce Charfini éroit l'étre, acconome de l'églife de Philadelpile, & préma an Il-1 une require au pres du considér d'éphée, peu laquelle il leuf taitoit ayoni, que les Nellopriens ayant àrefin un fymbole de foi, le faionent figner aux Quarcodecimans que fe remullioure il Afguille. Le condité vient in l'int cerce repointon de foi, remplie d'hécetire, déraudaire, déraudaire vient d'un les cette répointon de foi, remplie d'hécetire, déraudaire pour les éviques de les clercs, de d'exonomique que celle d'hecetire, déraudaire pour les éviques de les clercs, de d'exonomique pour les desputs de les considérations pour les seus de la considération pour les desputs de la considération pour les desputs de les considérations de la considération d

 Calcedoine, faint Cyrille & faint Leon n'avoient point eu d'autre but que d'empêcher que l'on n'enseignat ou que l'on introduisît une nouvelle doctrine. En finiffant ces observations, il fit comprendre à toute l'assemblée que c'étoit perdre le tems que de s'amuser à une chose de peu d'importance, que cette matiere étoit épuisée, & qu'il en falloit venir au point essentiel & décisif, c'est-à-dire, au dogme même des Latins sur la procession du Saint-Esprit : car si ce dogme est faux, difoit-il, on ne doit l'inscrer ni dans le symbole ni dans nos définitions, comme Marc d'Ephese nous le permet; & s'il est vrai, qui peut douter, après ce qu'on a dit sur ce sujet, qu'on ne le puisse mettre dans le symbole, pour expliquer un mystere qu'on a voulu combattre. Bessarion se leva après le discours du cardinal Julien, & lui fit compliment sur ce qu'il avoit touché le point de la difficulté, & qu'il n'avoit rien omis de ce qui étoit nécessaire ; il dit qu'il répondroit dans la prochaine sesfion, parce qu'il étoit tems de se retirer, & qu'outre cela il avoit beaucoup de choses à dire. Cependant je ne trouve point qu'il l'ait fait, & d'autres furent les tenans de la dispute suivante qui fut assez longue, & où il y eut beaucoup de contestations.

La session douzième sut donc tenuë le samedi quinzieme de Novembre. Les deux qui parlerent furent sion du concile Marc d'Ephese & le cardinal Julien ; le principal fonde- de Ferrare, ment de la dispute sut le symbole de Charifius, & l'ex- Ebront. Latte: plication de la défense du concile d'Ephese. Dans le 1-179. troisiéme concile genéral, dit Marc, un certain Charifius ayant presenté un petit livre contre les Neitoriens, & ayant exposé sa profession de soi, autrement. qu'elle n'est dans le concile de Nicée, ne fut pas repris par le synode, dites-vous; cela prouve donc que ce n'est

An.1438

pas simplement une autre foi qui est défendue, mais une contraire : voilà vôtre argument, répondez. Le cardinal Julien prit la parole, & fit voir qu'il n'étoit pas nécessaire de répeter ce qui avoit été exposés clairement dans la derniere session, & qu'il l'avoit même donné par écrit. Mais Marc d'Ephele voulut une réponse positive: l'empereur dit que d'autres peres pourroient répondre, & Julien voyant que l'empereur fouhaitoit sa réponse, la fit en ces termes. Charifius préfenta au concile sa profession de foi, qui certainement étoit catholique; enfuite on récita un lymbole fait par les Nestoriens: Le concile condamna ce symbole, & non pas la profession de soi de Charisius, car s'il ne lui eût pas été permis de la proposer, le concile l'auroit rejettée. J'ai dit aussi que l'exposition & la profession de foi de Charifius étoit tout à-fait semblable au symbole de Nicée, excepté deux ou trois mots qui sont vrais & conformes à la pieté. Il y eut des replique s de part & d'autre qui durerent assez long-tems.

Sur la fin le cardinal Julien remarqua qu'il y avoit des manuscrits du symbole de Constantinople, où l'on ne trouvoit point ces termes: Qui est dessendu des cieux, ni ceux ci, ssendu est extriures: & que les Latins avoient ajoûté ces autres, Dieu de Dieu, sur lesquels les Grecs ne leur faisoient point de reproche, comme ils leur en faisoient sur le terme Filoque. André de Rhodes avoit aussi dit dans son discours, que ces mots du symbole qu'on appelle des Apôtres, Il est descendu aux ensers, évoient une addition. Mare d'Ephese voulue entrer dans la question; sçavoir si l'église Romaine & le souverain pontise avoient le pouvoir d'ajoûter au symbole: mais le cardinal Julien resus de le faire, & continua de demander avec instance qu'on, en vint à la principale

LIVRE CENT SEPTIFME.

question de la procession du Saint-Esprit, dans laquelle, si les deux partis conviennent, dissocial, il se-

ra facile de les faire convenir pour le reste.

Dans la session treizième qui fut tenuë le jeudi vingtseptième de Novembre, on reçut les ambassadeurs que Philippe le Bon duc de Bourgogne envoyoit au concile. Ils étoient au nombre de quatre, sçavoir, les évêques de Terouanne, de Châlon-sur Saone, & de Nevers & P. 207. l'abbé de Cîteaux. Mais leur conduite irreguliere pensa rompre toutes les négociations. Car ces ambassadeurs ayant été introduits dans l'assemblée après avoir salué le pape selon la coûtume, en lui baisant la main droite & in la jouë, allerent prendre leurs places, sans faire aucune reverence à l'empereur Jean Paleologue. Ce prince en fut si vivement piqué, qu'il protesta tout haut, qu'il romproit le concile, si dans la prochaine session ces ambassadeurs ne venoient pas lui rendre l'honneur qui lui étoit dû. Le pape & le patriarche de Constantinople se rendirent médiateurs de ce differend, & firent promettre à ces ambassadeurs qu'ils salueroient respectueusement l'empereur dans la prochaine session.

Elle se tint le quatrième de Décembre. Les ambassadeurs du duc de Bourgogne s'y trouverent comme dans la précedente : ils ne manquerent pas de saluer l'empereur comme ils l'avoient promis, mais on s'apperçut qu'ils ne le faisoient qu'à regret. L'empereur le remarqua comme les autres; il en sut touché, mais il e dissimula pour le bien de la paix qu'il avoit fort à cœur. On reprit donc les consèrences sur l'addition du terme Filoque, s'aite au symbole. Marc d'Ephese & le cardinal Julien surent les disputans. Marc commença le premier, & dit que l'abondance de la matière avoit fourni un vaste sujet à de longs discours, mais qu'il fal-

Ax.1438.

CXXVI.
Treiziéme seffion du concite
de Ferrare.
Adla concil.
Florent. t. XIII.
concil. Labbei,

CXXVII. Les ambaffadeurs du duc de Bourgogne font reçus au conci-

CXXVIII. Quatorziéme fession du concile de Ferrare. Alla concil. Florent. t. x i 1 1; concil. Labbet. p. 297. mencer par retrancher du symbole la particule Filioque; & qu'ensuite on examineroit le fonds : que s'il se trou- AN.1438. voit que la doctrine des Latins fût veritable, on en feroit une définition; & que si elle étoit fausse, on la condamneroit. Cette contestation fut cause que les conférences cesserent pendant quelque tems.

Il parut que les Grecs qui commençoient à s'ennuyer à Ferrare, n'auroient pas été fâchez de voir le concile tout-à-fait rompu, afin de pouvoir s'en retourner; d'autant plus qu'ils ne vouloient point absolument recevoir l'addition Filioque, & qu'ils voyoient qu'il étoit imposfible d'engager les Latins à la retrancher du symbole. Post aus Gree de transferer le Ce fut sur ces entrefaites que le pape proposa à l'empe- de transferer l reur & au patriarche detransferer le concile à Florence, foit à cause de la peste qui étoit à craindre quand l'hyver seroit passé; soit plûtôt parce qu'Eugene ne pouvant plus fournir commodément à la dépense nécessaire pour le continuer à Ferrare, étoit convenu avec les Florentins qu'ils lui prêteroient une somme très-considerable, pourvû qu'il tînt le concile dans leur ville. L'empereur signifia aux prélats Grecs cette translation dans la session quinzième, & demanda leur conseil. Mais ils répondirent à l'empereur qu'ils voudroient bien ne point quitter Ferrare, puisqu'il avoit été reglé que le concile ne se tiendroit point ailleurs ; qu'au reste ils le prioient de leur déclarer quelles raisons on avoit d'aller dans une autre ville, puisqu'ils n'y diroient que ce qu'ils avoient dit à Ferrare, n'étant point résolu d'admettre l'addition Filioque; ni les Latins de la retrancher, on ne pouvoit esperer de se reunir. Cela étant impossible de part & d'autre, dirent-ils; pourquoi fautil que nous nous transportions ailleurs ? Mais enfin la nécessité où ils étoient, les obligea d'accepter Tome XXII.

AN. 14) 8. Florence, & de consentir que le concile y fût trans-

CXXXI.
Les Gre saceeptent la tranflation du concile à Florence.
Concil. gener.
20.XIII. p. 212.

Cette translation sur publicé dans la seiziéme & derniere session qui ne se tint à Ferrare que l'année suivante dixième de Janvier. On paya aux Grees une partie de ce qui leur étoit dû: on envoya quelque secours d'argent à Constantinople, & l'on renouvella aux Grees la promesse de les défraver pendant leur voyage & leur séjour à Florence, & de les renvoyer, soit que l'union se sit, soit qu'elle ne se s'it pas. Après quoi l'on se prépara au départ. En attendant qu'ils y arrivent, nous parlerons des autres évenemens de cette année.

CXXXII.

La duchesse
de Bourgogne
travaille à la
paix entre la
France & l'Angleterre.

Comme la France & l'Angleterre étoient toûjours en guerre, Isabeau de Portugal duchesse de Bourgogne, qui s'interressoit pour le repos du duc son mari, & qui étoit moins suspecte qu'un autre aux Anglois, parce qu'elle descendoit par sa mere de la maison de Lancastre, ce qui la rendoit proche parente du roi, employa ses soins pour établir la paix entre les deux couronnes. Elle obtint des deux rois qu'ils envoyeroient leurs ambassadeurs à Oye entre Calais & Gravelines. Le cardinal de Vincestre s'y rendit pour le roi d'Angleterre, & Renaud Girad seigneur de Basoche avec Robert Mallien maître des comptes pour le roi de France, La duchesse de Bourgogne y vint aussi, de même que le duc d'Orleans, les comtes de Vendôme & de Dunois, l'archevêque de Reims chancelier de France, beaucoup de seigneurs & de gens du conseil du roi, en sorte qu'on commença les conferences dans le mois de Juin de cette année.

CXXXIII.
Propessions
faites aux Angleis.

Les propositions qu'on sit aux Anglois, furent de leur ceder tout ce qu'ils avoient dans la Guienne avec :les baillages de Caën, du corentin & d'Evreux, hor-

mis le mont saint-Michel, l'hommage & le ressort du duché d'Alençon: outre cela on leur laissoit encore Ca. AN. 1438. lais, Guines, & les places qu'ils tenoient en Picardie : le roi de France se réservant la foi, l'hommage & les prérogatives de souverain. Mais en échange on demandoit au roi d'Angleterre qu'il renonçât à tout ce qu'il pourroit posseder en France tant pour lui que pour ses successeurs ; qu'il ne prît plus le titre de roi de France, ni les armes; qu'il reconnût pour nul le droit qu'il prétendoit avoir au royaume ; & qu'il rendît la liberté au duc d'Orleans sans rançon, ou du moins qu'il n'en exigeât qu'une très-modique. Le cardinal de Vincestre à qui ces propositions ne plaisoient pas, en fit d'autres qui consistoient à demander tous les pays, terres & seigneuries que possedoit l'Angleterre, avant que la couronne de France lui échut avec Calais, Guines & toutes les dépendances en toute fouveraineté fans obligation de ressort, de foi, ou d'hommage. Et par ces pays, terres & seigneuries, il entendoit la Normandie, l'Anjou, le Maine, la Guienne, la Gascogne, la Touraine, le Poitou, Montreüil, le duché de Bretagne, & le comté de Flandres, avec tous les autres feigneuries qui auroient appartenu aux rois d'Angleterre, & qui ne seroient pas comprises dans ce dénombrement.

Quoiqu'il n'y eût aucune apparence de traiter de la paix à ces conditions, la duchesse de Bourgogne ne se Les proposirebuta point : elle présenta le vingt-neuvième Juillet point acceptéen un projet d'accommodement, pour surseoir pendant quinze, vingt, ou trente années les prétentions de l'Angleterre, & que pendant ce tems-là le roi d'Angleterre ne prendroit point le titre de roi de France; qu'il possederoit toû ours la Guienne, la Normandie & la Picardie; que l'hommage de la Bretagne seroit faite au

An. 1438.

roi de France : Que ce tems-là expiré, si le roi d'Angleterre vouloit renoncer à ses prétentions, on conclueroit la paix, finon, qu'il pouroit poursuivre ses droits en continuant la guerre. Mais comme cela ne plut ni à la France, ni à l'Angleterre, les conferences se rompirent sans qu'on pût rien conclure, & la guerre continua.

Affaires de Na-

En Italie, le cardinal Vitelesqui, qui par ses victoires auroit pû aisément remettre tout le royaume de Naples en la disposition du pape, ou de René d'Anjou, comme le legitime heritier, en chassant Alphonse qui vouloit s'en rendre maître; ce cardinal, dis-je, abandonna honteusement son entreprise, & soit par crainte, ou par quelque autre motif secret, il fit une trève avec Antonia, tit. sein qu'il avoit de surprendre ce prince par trahison, dans un certain village où il passales sêtes de Noël mais Alphonse en ayant eu avis, se retira promptement & évita le danger.

Summent. hift. Neap. 116. 4

le fiege devant Naples, & le le-

René d'Anjou ayant payé sa rançon au duc de Bourgogne, se rendit à Naples avec les galeres des Genois & s'empara de plusieurs places. Alphonse seignant d'accepter le combat que René lui présentoit, s'avança, & après quelques feintes il vint mettre le siege devant Naples, comme la place la plus importante de tous ces états, & la plus facile à conquerir, parce que René en étoit absent, & occuppoit son armée en d'autres erdroits. Cependant il fut contraint de le lever. Nous suivons la chronologie des historiens Espagnols, Mariana & autres qui mettent ce siege en cette année, quoique les Italiens le placent dans l'année suivante. Pierre frere d'Alphonse, prince qui avoit de très-grandes quali-

lité, & qui se rendoit recommandable par la bonté de

son cœur, fut tué dans ce siege d'un quatriéme bond que fit un boulet de canon.

Blondus, I. s.

La guerre entre Philippe duc de Milan, d'un côté, dec. 8. 9. 10, les Venitiens & les Florentins, de l'autre, continuoit toûjours. Les historiens rapportent qu'un Candiot . nommé Sorbolle transporta heureusement, quoiqu'avec beaucoup de peine, par des montagnes & des rochersaffreux, l'espace de deux cens mille pas & plus, deux galeres, quatre brigantins, & vingt einq efquifs pour secourir la ville de Bresse qui étoit fort pressée. On ajoûte qu'il mit trois mois à éxecuter cette entreprise. Mahomet fit à peu près la même chose au siege de Constantinople.

Voyez plus bas 1. CX. N. 101.

douard roi de Portugal. Mariana , h 21. 6. 13.

Le dix-neuvième de Septembre, selon Sponde, Edouard roi de Portugal mourut dans le monastere de Thomar, où il s'étoit retiré, pour éviter la peste qui affligeoit son royaume, & toutefois il en fut attaqué. Le P. Peteau dans sa chronologie place sa mort le neuvieme Décembre de cette même année 1438. Il étoit âgé de quarante-sept ans, & n'en avoit regné que cinq. Alphonse V. du nom, l'aîné des trois fils qu'il laissa, fut fon successeur, sous la tutelle d'Eleonore sa mere. Cette princesse fut reconnue d'abord pour regente du royaume, parce que son fils n'avoit que six ans : mais ensuite elle fut contrainte de se retirer en Castille, où elle mourut miserablement. Apres que les Portugais l'eurent ainsi chassée, ils choisirent Pierre duc de Conimbre, & oncle du jeune roi, pour gouverner le royaume. Il fit épouser sa fille à Alphonse, qui sut dans la suite banni, & mourut dans un combat où ce duc le tua de ses propres mains. Son corps resta long-tems sur le champ de bataille sans qu'on songeât à lui faire des funerailles.

Ff iii

## LIVRE CENT-HUITIEME.

AN. 1439.

I.

Derniere feffion du concile
de Ferrare Le
pape le transtere à Florence.

OMME la résolution étoit prise de transferer le concile de Ferrare à Florence, on tint le dixiéme de Janvier une derniere session, pour publier cette translation. L'archevêque de Naples la commença par les prieres ordinaires, lesquelles étant: finies, le pape se rendit dans l'assemblée en habits pontificaux, accompagné des cardinaux, archevêques, évêques & autres. Il nomma l'archevêque de Grade pour lire sa bulle de la translation, & la lecture en fut faite en latin, enfuite l'archevêque de Mitylene fut nommé par l'empereur pour en faire la lecture en grec. Cette bulle contenoit que le concile œcumenique avoit été assemblé à Ferrare dans le dessein de l'y continuer, & d'y terminer toutes les affaires; mais que la peste attaquant cette ville, quoiqu'on fût dans l'hyver, & craignant qu'elle ne fît de plus grands ravages au printems, on transfere le concile à Florence, suivant l'ordre porté par les loix & les canons, en pareil cas.

Départ du pape & des Grees de Ferrare, pour ailer àFlorence.

Concil. gener. Labre, to. x111. p. 219. Sguropul, biff. concil. Florent feil. 7. cap. 14. Austi-tôt que la bulle sur publiée, le pape pourvut à la subsistance des Grees, & à leur voyage; on leur donna pour quatre mois deux mille quatre cens douze storins le douzième de Janvier, & l'on envoya dixneus mille storins à Constantinople pour le secours de cette ville. Le seizième le pape sortie de Ferrare précedé du Saint Sacrement qu'on portoit dans une boëte accompagnéde quantité de slambeaux, selon la coûtume des souverains pontifes quand ils sont voyage. Le pape avoit sa tiare en tête, & étoit revêtu de ses labits de egrémonie: le marquis de Ferrare à pied

tint la bride de son cheval jusqu'au de-là de la porte de la ville. Il s'arrêta au monastere de saint Antoine, qui étant situé proche de la rivierre, donnoit à sa sainteté la facilité de s'embarquer, & d'aller par eau jusqu'à Modene, qui est un peu sur la droite du chemin entre Ferrare & Florence. Il logea dans ce monastere, où il fit chanter l'hymne des vêpres, parce que c'étoit la veille de la fête de faint Antoine, & le lendemain dix-septième de Janvier il vint dîner à Modene. De-là il prit sa route par terre, pour se rendre à Florence, toûjours accompagné du marquis de Ferrare, & efcorté par des gens de guerre. On a de la peine à concilier ce recit tiré des actes grecs du concile de Florence, avec ce que rapportent saint Antonin & Sguropulus; que le pape sais i de peur, n'ayant que vingt domestiques avec lui, fut obligé de prendre un chemin fort détourné; & même de se déguiser, pour éviter les embuches de ses ennemis. Les Grecs ne partirent de Ferrare que quelque tems après le pape, selon les mêmes actes grecs de ce concile, qui parlent assez au long de l'entrée magnifique de l'empereur & du pa- tome xill. p. triarche.

Tous étant arrivez à Florence, les Grecs s'assemblerent dans le palais de l'empereur pour déliberer fur la maniere dont on se comporteroit dans les sesfions; & l'on envoya dire aux Latins qu'on étoit prêt, qu'il ne tenoit plus qu'à eux de commencer, & sur la demande qu'ils firent aux Grecs, fi les conferences se tiendroient en public, ou en particulier, ceux-ci prirent ce dernier parti; de forte qu'on résolut de s'assembler dans le palais du pape pour éviter la confusion. On étoit sur le point de s'y rendre, lorsque le patriarche tomba malade; ses pieds devinrent si

enflez, qu'il ne pouvoit se remuer : & comme il étoir bien aise d'assister du moins à la premiere session du concile de Florence, elle fut differée jusqu'au jeudi de la feconde semaine de carême, c'étoit le vingt-sixiéme du

du mois de Février.

de Florence.

On tint donc ce jour-là la premiere session à Florence, & le patriarche n'y put affifter à cause de sa maladie, non plus qu'aux suivantes. Toute la dispute x111. pag. 113. qui fut assez longue, se passa entre l'empereur des Grecs qui étoit sçavant, & le cardinal Julien, & la conclusion fut qu'on chercheroit de part & d'autre quelque moyen de s'unir; que pour cela les Grecs confereroient entre eux fur ce moyen pour le propofer à l'assemblée prochaine. Sur cette proposition l'empereur & les prélats se trouverent chez le patriarche, & se consulterent ensemble sur le moyen qu'il y avoit à prendre; mais ils dirent tous qu'ils n'en avoient point à proposer, & qu'ils seroient toûjours prêts à répondre aux Latins; qu'il falloit s'assembler en particulier le samedi suivant, & que l'on entreroit en conference; & pour cela ils nommerent sept d'entre eux pour être les tenans de la dispute, Antoine d'Heraclée & Gregoire protofyncele, vicaire du patriarche d'Alexandrie ; Ilidore de Russie & Marc d'Ephese, vicaire de celui d'Antioche ; Dosithée de Monembase, qui tenoit la place du patriarche de Jerusalem, Bessarion de Nicée, & Dorothée de Metelin, ausquels ils donnerent plein pouvoir de conferer, & ensuite de transiger sur les cinq articles avec les Latins, qui de leur côté en nommerent aussi sept pour difputer.

Mais le pape ne voulut jamais condescendre à la proposition des Grecs, touchant les conferences par-

ticulieres .

ticulieres, & dit que puisqu'on choissifioit encore la voie de la dispute, , il valloit beaucoup mieux qu'elle für publique, afin qu'on ne pût rien cacher de cequi s'y seroit passe, & qu'on ne pût pas dire qu'on s'y seroit kaisse surpendre par quelque artissee, ou que s'on y auroit trahi la cause que l'on soûtenoit. Ainsi voyant qu'ils ne vouloient point proposer d'expedient, mais disputer, il indiqua la troisseme session pour le lundi suivant deuxième jour de Mars, & l'on y commenca la dispute sur la procession des Dominicains & Marc d'Ephese parlerent sor au long à aller, viyement. Le pape présida lui-même à cette session, mas l'empereur des Grees ne s'y trouva pas.

IV.

An. 1439.

Concil general

Jean théologien des Latins, après avoir demandé la benédiction au pape, commença à établir ce qui est de foi; il expliqua ce qu'on devoit entendre par ce terme, procession du Saint-Esprit, ce qu'il appuya de l'autorité de faint Denys. Marc dit que ce mot étoit attribué aussi-bien au Fils qu'au Saint-Esprit; puisque le Fils de Dieu dit dans saint Jean chapitre 16. qu'il est sorti du Pere : que cependant on ne l'applique qu'au Saint-Esprit selon le langage de l'écriture & des saints peres, & qu'ainsi la production du Saint-Esprit est distinguée de celle du Fils qu'on appelle genération. Jean répliqua, en demandant si proceder, étoit recevoir son existence d'un autre. Marc dit qu'il l'entendoit ainsi; sur quoi Jean le pressa par ce raisonnement. L'Esprit-Saint reçoit l'être du Pere, parce que proceder, c'est recevoir son existence. Cela étant, je dis: Celui de qui l'Esprit-Saint reçoit l'être dans les personnes divines, en reçoit aussi la procession : or l'Esprit-Saint reçoit l'être du Fils; donc il en reçoit aussi la procession, suivant la Tome XXII.

propre signification de ce terme. Mais Marc d'Ephese n'accorda pas que le Saint-L'Eprit reçût l'être du Fils, ce que Jean prouva par plusieurs argumens. Toute la dispute roula sur les mêmes difficultez.

V. Troissème fes. Son du concile de Florence.

Concil. gener.

Dans la session troisième qui sur celébrée le jeudi cinquième de Mars, Jean parla encore sur la même matiere, & prouva si clairement par l'écriture, par la tradition, par le témoignage des peres Grees, & par d'excellentes raisons théologiques, que le Saint-Esprit procede & reçoit son être du Pere & du Fils comme d'un seul principe, & par une seule production, & répondit si nettement à rout ce que Marc lui put opposer, qu'il le rendit souvent muet, quoi qu'il ne manquât pas d'esprit, & qu'il sût un des plus grands parleurs, qui sçût mieux s'exprimer parmi les Grees.

VI. Quatriéme felson du concile de Florence.

Ibid. p. 279. Bafil. lib. 3. sentra Eunom.

Le samedi septiéme de Mars on tint la quatriéme session. Jean étonna fort Marc d'Ephese, lorsqu'après lui avoir montré dans plusieurs anciens exemplaires de faint Basile, qu'on avoit eu soin de faire apporter exprès de Constantinople, & d'autres lieux de la Grece, que ce saint pere dans ses livres contre Eunomius dit en termes très-décififs, que le Saint-Esprit ne procede pas seulement du pere, mais aussi du Fils; on découvrit clairement la mauvaise foi des Grecs, qui, dans les exemplaires qu'ils produisoient avoient ôté le mot de Fils. Et comme il demeuroit alors sans repartie, l'empereur pour sauver l'honneur de sa nation, prit la parole, & dit qu'on ne devoit pas s'arrêter à ces exemplaires, parce qu'il y en avoit plusieurs autres en Grece, où en effet cette parole ne se trouvoit pas. "Mais, Seigneur, "répartit agréablement le cardinal Julien , puisque von tre majesté a voulu venir elle-même à ce combat, ne devoit-elle pas avoir apporté ses armes, sans atLIVRE CENT-HOITIEME.

tendre qu'on fût au plus fort de la mêlée, pour dire " qu'on ne les a pas, & pour arrêter sous ce beau pré-" texte ceux qui combattent avec avantage ,.. C'est saint Antonin qui rapporte ce fait : il étoit present à ces .....

disputes.

La cinquiéme cession se tint le mardi dixiéme du mois de Mars, & l'on y reprit encore l'autorité de saint Basile: Marc d'Ephese sur le premier qui parla. Jean lui répondit, & confirma ce qu'il avoit dit dans la session précedente, en montrant que le sentiment de ce saint docteur étoit, que le Saint-Esprit procedoit du Pere & du Fils; & pour le prouver l'on produisit un exemplaire de ses ouvrages, où dans l'homelie du Saint-Esprit il enseigne l'opinion des Latins. Cette dispute dura si long-tems que l'empereur pria qu'on la finît, parce que les Grecs n'avoient pas le tems d'y répondre. On remit donc au famedi à la continuer.

La conference de la sixième session tenue le samedi quatorzième de Mars, roula encore sur la même autorité de saint Basile; & Jean pressa si vivement son adversaire, qu'il le mit hors d'état de répondre. Sur le silence de Marc d'Ephese, l'empereur prit la parole, & dit, qu'il y avoit raisons de douter, & que dans un tems plus favorable on agiteroit cette question. On ne laissa pas de continuer la dispute, & Jean continua toujours son raisonnement sur saint Basile dans ses livres contre Eunomius, & dans beaucoup d'autres

endroits de ses ouvrages.

On poursuivit la même matiere dans la session septieme du mardi dix-septieme de Mars. Les Grecs après fion du concile avoir cherché divers expediens, crurent enfin en avoir trouvé un dans une lettre de saint Maxime, qui est raportée à la fin de cette session dans les actes grecs; où ce

de Florence. Labbe, concile tom. XIII. paf.

de Florence,

de Florence.

Ibid. 2. 347.

An. 1439.

pere dit, que les Latins en assurant que le Saint-Esprit procede du Fils, ne prétendent pas que le Fils soit la cause du Saint-Esprit, & qu'ils sçavent bien que le Pere est la feule cause du Fils & du Saint-Esprit, du Fils par la genération, du Saint-Esprit, par la procession; mais qu'ils entendent seulement que le Saint-Esprit procéde par le Fils, parce qu'il est d'une même essence. Ce fut l'empereur lui-même qui trouva ce biais: car voyant bien que ces sortes de disputes, bien-loin de procurer l'union, ne servoient qu'à diviser davantage les esprits; crut avoir trouvé ce temperament, en faisant remarquer que le théologien des Latins avoit reconnu que le Pere étoit la seule cause du Fils & du Saint Esprit. Et tous les Grecs, à l'exception de Marc d'Ephele & de l'archévêque d'Heraclée, convinrent que si les Latins vouloient approuver cette lettre de faint Maxime, & fon sentiment, l'union seroit facile à faire.

L'empereur dans le discours qu'il fit à la fin de cette fession, ajoûta que, puisque c'étoit là tout ce que les Grecs trouvoient à redire dans le sentiment des Latins, qu'on avoit eru admettre deux principes du Saint-Esprit ; il seroit étrange de vouloir s'opiniatrer à combattre ceux qui disent hautement tout le contraire. Il voulut donc, du consentement de toute l'assemblée, que pour un dernier éclaircissement du dogme, on entendît pailiblement& lans dispute tout ce que Jean provincial des Dominicains, après avoir oui ce que les Grecs lui avoient opposé sur ce sujet, avoit encore à dire pour les satisfaire, & pour prouver la verité de sa doctrine: après quoi ils prendroient tous ensemble à la pluralité des suffrages une derniere résolution. Et pour ôter tous les obstacles qui auroient pû empêcher l'union, il défendit à Marc d'Ephese & à l'archévêque d'Heraclée d'affister aux conferences. Le premier n'étoit gueres alors en état de rentrer en lice; ayant éte si mal mené dans les dernieres disputes par Jean & le cardinal Ju- thon respons, ad lien, qu'il n'osoit plus paroître; & même, selon quel- libril. Marei Eques historiens, il en pensa perdre l'esprit. Car un jour conal. p. 678. qu'on l'envoya avertir de venir terminer la dispute qu'il avoit commencée, on le trouva dans son lit, se plaignant beaucoup que les cardinaux entrez la nuit dans sa chambre par le toît , lui eussent donné mille coups de fouet avec des verges toutes rouges de feu, dont il croyoit montrer les marques sur son corps,

quoiqu'il ne parût rien du tout. Il n'y eut que Jean provincial des Dominicains qui parla dans la session huitiéme tenue le samedi vingtuniéme de Mars. Il commença par dire qu'il auroit de Florence. fouhaité que Marc d'Ephese eût été present pour enten- tem. XIII. pag. dre la folution de ce qu'il avoit proposé; mais que deses- 378, perant de pouvoir vaincre, il s'avouoit vaincu par sa retraite. L'empereur l'interrompit pour lui representer que les Grecs ne s'étoient pas affemblez dans ce jour pour disputer, mais pour satisfaire les Latins, & remplir les conventions faites; que c'étoit la raison pour laquelle Marc d'Ephese n'étoit point venu; & qu'on ne vouloit entendre que les Latins, sans leur donner aucune réponfe. C'est pourquoi Jean continua son discours, dans lequel il repeta le sentiment de saint Basile. qui enseigne que le Saint-Esprit tire son être du Fils aussi bien que du Pere, & que cependant le Pere est la seule cause du Fils & du Saint-Esprit, ensorte que c'est principalement du Pere que le Fils produit le Saint-Esprit. Il cita ces paroles de l'évangile en saint Jean ch 15. Lorfque le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui procede du Pere, que je vous enverrai de la part de mon Pere, sera venu;

Gg iii

Labbei , concil-

& il insista sur ce mot j'enverrai. Pour prouver son An. 1439. sentiment, il apporta les témoignages de saint Leon pape, saint Gregoire, saint Ambroise, saint Jerôme, faint Augustin & d'autres Peres, par lesquels la sesfion finit.

La session suivante étoit la neuvième à Florence &

fut tenue le mardi vintgt-quatriéme de Mars. Jean y parla encore seul & pour la derniere fois, puisqu'il n'y eut plus de sessions sur ces matieres après celle ci, & que les Grecs partirent peu de tems après. Il établit de nouveau la vérité Catholique sur les témoignages du nouveau testament, comme les ont expliquez tous les anciens docteurs de l'église qui vivoient dans les troisiéme ; quatriéme & cinquième siécles , long - tems avant le schisme de Photius, & dont la doctrine a été reçue comme très-orthodoxe par l'église Grecque. Ensuite reprenant par ordre tout ce qu'on avoit dit dans les disputes précedentes, pour combattre un dogmesi bien établi, il y satisfit pleinement, & fit voir que de tous les peres Grecs qui ont parlé de la procession du Saint-Esprit, plusieurs ont dit, ou en termes formels, ou en termes équivalens, qu'il procede & reçoit son être du Pere & du Fils; plusieurs, qu'il procede du Pere par le Fils, ce qui revient au même; quelques-uns, qu'il procede du Fils, & par le Fils # & tous ceux qui ont écrit qu'il procede du Pere, ce qui est très-vrai, n'ont jamais exclu une seule fois le Fils; ce qui seroit sans doute arrivé, s'il étoit saux que le Saint-Esprit procedât du Fils.

Il ajoûta les décisions des conciles de Galice & de Tolede, qui sont toutes conformes à ce qui fut répondu à l'évêque Turibius par le pape saint Leon, que le concile de Calcedoine, en faifant son éloge, appelle un homme que l'erreur n'a jamais atteint, & que Dieu a puissamment armé de la doctrine de la vérité con- AN. 1439. tre toutes herésies. Après avoir discouru de la sorte dans ces deux sessions durant huit heures, avec toute la solidité & toute l'érudition imaginable, il donna fort ponte pour par écrit le précis de son discours, afin que les Grecs pussent l'examiner tout à loisir dans leur assemblée particuliere. Les Grecs y furent partagez, les uns etoient ennemis de l'union, & les autres la souhaitoient, & cherchoient les moyens de la faire réussir. L'empereur foûtenoit ces derniers, & désiroit avec ardeur d'établir la concorde à quelque prix que ce fût. Il fit donc résoudre dans une autre assemblée, que l'on envoyeroit dire au pape que les disputes étant inutiles, il falloit chercher quelque autre voye pour l'union. A quoi le pape fit réponse, qu'il falloit que les Grecs reconnussent que les Latins avoient bien prouvé que le Saint-Esprit procede du Fils, qu'ils apportassent des témoignages de l'écriture formellement contraires; finon qu'on s'assemblat, que l'on prêtat serment sur les évangiles de dire la vérité, qu'ensuite chacun diroit son avis, & qu'on embrasseroit le sentiment qui. auroit la pluralité des voix, qu'il ne sçavoit pas d'autre voie pour concilier les esprits.

Cette réponse du pape ayant été rapportée à l'empereur, il lui fit dire que ce n'étoit pas là le moyen de procurer l'union, que cela feroit renaître de nouvelles disputes, & qu'il faudroit en venir à un jugement, ce qu'on vouloit éviter; qu'ainsi il prioit sa sainteté de chercher quelque autre voie. Toutes ces négociations durerent plus de deux mois, pendant lesquels on examina avec la derniere exactitude l'écrit de Jean provincial des Dominicains. Marc d'Ephele

soûtenoit toûjours que l'on ne pouvoit souscrire au An. 1439. dogme des Latins, qu'il osa même traiter d'herésse. Au contraire Bessarion de Nicée dit hautement qu'il falloit rendre gloire à Dieu, & avoüer de bonne foi que la doctrine des Latins étoit celle de la plûpart des anciens peres de l'église Grecque; qu'on devoit expliquer ceux qui avoient parlé plus obscurement par les autres qui s'étoient expliquez très-clairement sur ce sujet; qu'il étoit honteux de n'avoir rien à repliquer à un si grand nombre d'autoritez tout-à-fait évidentes, finon ce à quoi Marc étoit réduit, que les livres des peres Grecs avoient été corrompus par les Latins; comme si l'on ne voyoit pas évidemment que tous ces anciens exemplaires étoient tirez de la Grece. & transcrits depuis plusieurs siécles par les Grecs mê-

Tom, VIII concil. gener. Label, pag. 571.

George Scolarius pour l'u-

mes. George Scolarius fut du même avis, & le prouva par un discours que nous avons dans les actes du concile, dans lequel il montre qu'il n'y a nulle honte à changer de sentiment & de parti, quand on a de nouvelles lumieres qui découvrent clairement la vérité. On trouve dans ces actes trois discours de ce ·sçavant homme; dans le premier desquels il montre la nécessité de faire l'union: dans le second il propose les moyens qu'on peut employer pour lever les obstables à cette union: dans le troisseme il expose les voyes dont on peut se servir pour parvenir à un heureux succès.

Beffarion de Nicée en faveur de l'union.

On lit aussi dans les mêmes actes un discours fort long de Bessarion de Nicée. Ce Grec fut toûjours favorable à l'union, ce qui le rendit odieux à ceux à qui elle déplaisoit, & l'obligea de rester en Italie. Il fut dans la fuite élevé à la dignité de cardinal qu'il honora beaucoup par sa science, par sa sagesse & sa pieté.

pieté. Il justifie dans ce discours le dogme des Latins sur la procession du Saint-Esprit. Il y expose en premier lieu les causes du schisme, & fait voir que si les Grecs étoient excusables sur leur séparation de l'église Romaine avant le concile genéral, il n'y ávoit plus présentement d'excuse pour eux ; qu'ils ne pouvoient se séparer sans crime, à moins qu'ils ne prouvassent que les Latins s'écartoient de la vérité. Il montre en fecond lieu la nécessité d'accorder ensemble les doc- Tom.x111.com: teurs de l'église d'Occident avec ceux de l'église d'O- generale 191.6 rient. 3. Que quoiqu'il n'y ait aucune contradiction dans leurs paroles, si toutesois il s'en trouve quelques-unes d'apparentes, il faut tâcher de les accorder comme une chose nécessaire à la foi. 4. Que pour entendre ceux qui ont parlé obscurement, il faut se servir de l'explication de ceux qui se sont exprimez d'une maniere plus claire. 5. Il explique comment on peut entendre ces deux propositions per & ex, dont on se fert pour marquer la procession du Saint-Esprit. 6. Il rapporte les autoritez des peres, qui disent que le Saint-Esprit provient du Fils, ce qu'on entend de la personne même du Saint-Esprit, & non pas de la grace. 7. Il montre la conformité des peres de l'église d'Orient avec ceux de l'église d'Occident, selon les témoignages qu'en ont apportez les Latins dans les conferences. Enfin il réfute les réponses frivoles que les Grecs ont faites aux preuves des Latins, & finit en exhortant ses compatriotes à l'union. Ce discours de Besfarion, & ceux de George Scolarius furent presentez aux Grecs, afin qu'ils y fissent leurs réflexions, & qu'ils se rendissent au desir qu'on avoit de voir une union parfaite entre les deux églises.

L'empereur voulant absolument finir cette affaire, Tome XXII. Ηh

che pour termi-

l'union. Tom xiii. concil. gener. 1. 467. C 474.

XVI.

rences pour accommoder

tint après Pâque une assemblée dans la maison du patriarche, où le cardinal Julien se trouva, & où il tachez le patriar- cha de persuader aux Grecs de reprendre leurs confener l'affaire de rences; mais l'empereur ne voulut point écouter cette proposition ; & étant allé lui-même trouver le pape, il convint avec lui que l'on nommeroit dix personnes de part & d'autre, qui s'assembleroient & donneroient l'un après l'autre leur avis fur les moyens qu'ils jugeroient à propos pour parvenir à l'union. Beslation proposa dans la premiere conference, que les Latins & les Grecs approuvassent la lettre de saint Maxime sans aucune explication, parce que les Latins y donnoient Autres confeun sens dont les Grecs ne s'accommodoient pas. Marc d'Ephese proposa ensuite que l'on retranchât l'addiles deux partis. tion faite au symbole. D'autres proposerent pour modéle la profession de soi du patriarche de Taraise, où il est dit que le Saint - Esprit procede du Pere par le Fils. Enfin il y eut divers temperamens propolez dans les cinq conferences, qui furent tenuës fur ce sujet; mais aucun ne sut excepté par les deux

X V 11. Profession de foides Litins fur la procession du Seint-Efprit.

partis. Les Latins dresserent ensuite une profession de foi, dans laquelle ils déclaroient qu'ils n'admettoient point deux principes, ou deux causes dans la Trinité, mais un seul principe qui est l'action du Pere & du Fils . & leur puissance productive; & que le Saint-Esprit ne procede pas du Fils comme d'un autre principe, ou d'une autre cause, parce qu'il n'y a qu'une cause, qu'une racine, qu'une source de la Divinité qui est le Pere ; que cependant le Pere & le Fils sont deux personnes, quoiqu'ils agissent par une même action, & que la personne produite de la substance & de l'hvpoltafe du Pere & du Fils font une : Que ceux qui di-

fent que le Saint-Esprit ne procede que du Fils, sont obligez de dire qu'il y a eu un tems que le Pere n'é- AN. 1439. toit point, ou de séparer la substance de l'hypostase, ce qui est absurde. Cette profession de foi sut envoyée aux Grecs par les Latins le vingt-neuviéme d'Avril; & les Grecs n'en ayant point été contens, il fallut leur

en envoyer une autre.

Cette seconde profession de foi des Latins contenoit encore la procession du Saint-Esprit, du Pere & son de foi des du Fils; ensorte toutesois qu'il étoit dit que le Pere Latins, étoit la seule cause du Fils & du Saint - Esprit. Les Grecs en donnerent ensuite une de leur côté, dans laquelle ils déclaroient que le Pere étoit la source & la racine du Fils & du Saint - Esprit ; & que le Saint-Esprit sortoit du Fils, & étoit envoyé par le Fils. Les Latins demandoient qu'ils expliquassent ces termes, & qu'ils eussent à dire en quels sens ils les prenoient ; s'ils les entendoient de la procession éternelle & substantielle du Saint-Esprit, ou seulement d'une mission temporelle. Les Grecs, après quelques difficultez, dresserent une profession de foi, qui étoit conçue en

, Nous autres Latins, nous assurons & faisons pro-,, fession, que quand nous disons que le Saint-Esprit foi dressee par ,, procede du Pere & du Fils, nous n'entendons pas les Grees pour ", nier pour cela que le Pere ne soit le principe & la " fource de toute la divinité du Fils & du Saint-Ef-,, prit, ou que le Fils procede du Pere, ou admettre ,, deux principes & deux productions du Saint-Esprit, ", mais nous assurons & croyons que le Saint - Esprit " procede du Pere & du Fils comme d'un feul princi-, pe, & par une seule production. Et nous autres "Grecs reconnoissons que le Saint-Esprit procede du Hh ii

An. 1439.

,, Pere, & qu'il appartient au Fils; qu'il fort de lui, & ,, qu'il procede fubstantiellement des deux, sçavoir du ,, Pere par le Fils, & nous nous unissons dans cette

" profession de foi unanime.

Cette profession de foi ayant été luë dans l'assemblée des Gracs, fut approuvée des uns, & rejettée des autres. Cependant elle passa à la pluralité des voix, & fut envoyée au pape, qui demandoit qu'on y ajoûtât encore diverses explications. Les Grecs étoient partagez entr'eux. Bessarion de Nicée, & l'archevêque de Russie soûtenoient que l'on pouvoit dire que le Saint-Esprit procede du Pere & du Fils, comme le disoient les Latins, ou du Pere par le Fils, selon l'expression des peres Grecs; pourvû que l'on reconnût qu'il procedoit du Pere & du Fils, comme d'un seul principe & d'une feule cause : que c'étoit-là le moyen d'accorder le sentiment des peres qui paroissoient contraires; & de parvenir bien-tôt à l'union. Marc d'Ephese, le patriarche d'Heraclée, & plusieurs autres, étoient d'avis contraire, & soûtenoient qu'il y avoit bien de la difference entre dire que le Saint-Esprit procede du Pere par le Fils, ou que le Saint-Esprit procede du Pere & du Fils.

X X. Les Grecs font fort partagez au fujet de l'union.

Concil. gener. som 2111.conc. pag. 467. & feq. Après avoir long tems disputé avec chaleur, on eut beaucoup de peine à convenir. Nous s'înnes dix évêques d'un même sentiment, dit le sceretaire des actes du concile, les évêques des Rutheniens, de Russie, de Nicée, de Lacedemone, de Mytilene, de Rhodes, de Distre, de Ganne, de Drame & de Milenisse d'où l'on peut inferer que ce secretaire des actes étoit évêque de Milenisse, qui met celui de Drame devant, quoiqu'il soit après dans les signatures. Il ajoûte que Gregoire vicaire du patriarche d'Alexandrie revint à leur avis, aussi-bien que l'abbé Pacome, & qu'ils surent suivis des

LIVRE CENT-HUITIEME.

évêques de Sesigne, de Trebizonde & d'Heraclée, qui étoit l'autre vicaire du patriarche d'Alexandrie, & du vicaire du patriarche de Jerusalem, qui au commencement étoit fort éloigné de l'union. Aussi tôt que l'empereur vit que l'on se rapprochoit des Latins, & que le nombre de ceux qui étoient portez à la paix, augmentoit, il les assembla tous le troisième jour de Juin chez le patriarche, pour y donner leur avis.

Le patriarche commença à opiner, & dit que puisque les peres enseignoient en quelques endroits que le Saint-chez le patriars Esprit procede du Pere & du Fils; & en d'autres, qu'il procede du Pere par le Fils, & que les termes du Fils, ou par le Fils, étoient équivalens; sans se servir de cette expression que le Saint-Esprit procede du Fils, il disoit qu'il procede du Pere, par le Fils éternellement & substantiellement, comme d'un seul principe & d'une seule cause; la préposition, par, signifiant en cet endroit-là, que le Fils est cause dans la procession du Saint-Esprit. Il ajoûta qu'il recevroit les Occidentaux, qui disoient que le Saint-Esprit procede du Pere & du Fils, pourvû que l'on ne l'ajoûtât pas aux symbole, & que les Grecs s'unisfent avec'eux sans changer leurs rites. L'empereur dit feulement en genéral, qu'il ne croyoit pas ce concile inferieur aux autres conciles genéraux, qu'il vouloit suivre sa décision, étant persuadé que l'église ne peut errer, pourvû que les Latins n'obligent point les Grecs de rien ajoûter au symbole, & de changer leurs rites. Isidore archevêque de Russie, qui representoit le patriarche d'Antioche, dit qu'il croyoit aussi qu'il falloit approuver la doctrine des Occidentaux, que le Saint-Esprit recevoit son être du Fils, & que le Pere & le Fils étoient un seul principe du Saint-Esprit. Bessarion de Nicée sut du même avis, & fit un long discours pour l'appuyer.

Hh iij

An. 1439

Sgurepul. bif.

Mais Marc d'Ephese, Dosithée évêque de Monembase, vicaire du patriarche de Jerusalem, & Sophrone d'Anchiale, ne voulurent point reconnoître que le Fils étoit cause du Saint-Esprit, dans le sens que les Grecs prennent le terme de cause pour un principe. Sguropulus qui étoit grand ecclesiarque dont nous avons l'histoire du concile de Florence en grec, qui a été traduite en Latin par un Anglois nommé Creyghton, fut du même avis, quoiqu'il ne donnât pas son suffrage: mais beaucoup d'autres applaudirent à l'union, entre autres ceux que nous avons nommez plus haut, de même que tous les officiers de l'empereur, à l'exception du prince Demetrius frere de l'empereur, qui ne voulut point donner son avis, parce qu'il étoit contraire à l'union; cependant elle fut approuvée par les ambassadeurs des princes & des peuples de la Grece, excepté ceux des Iberiens. Les évêques de Cyzique, de Trebizonde, d'Héraclée & de Monembase, revinrent au sentiment des autres; de sorte qu'il n'y eut entre les évêques que Marc d'Ephese & de Sophrone d'Anchiale, qui ne voulurent point adherer au sentiment du plus grand nombre.

Profession d foi commune aux Latins & aux Grees.

Tom. XIII. concil. Labbei, part. 2. conc. Flor. p. 1130. L'empereur ayant ainsi disposé toutes choses à l'union, l'on convint de dresser une consession de foi, seu lement sur l'article de la procession du Saint-Esprit; elle n'est pas fort disserente de celle dont nous avons parlé plus haut: La voici. "Au nom de la très-sainte Trini, té, du Pere, du Fils, & du Saint-Esprit; Nous Latins , & Grecs, demeurons d'accord dans cette fainte union , de ces deux églises, & consessions que tous les Fidé-, les Chrétiens doivent recevoir cette vérité de soi ; , Que le Saint-Esprit est éternellement du Pere & du , Fils , & que de toute éternité il procede de l'un & de , l'autre comme d'un seul principe , & par une seule

An. 1439.

", production qu'on appelle spiration. Nous déclarons 
, aussi que ce que quesques saints peres ont dit que le 
, Saint-Esprisprocede du Pere par le Fils, doit être pris 
, de sorte, qu'on entende par ces paroles, que le Fils 
, est, comme le Pere, & conjointement avec lui, le 
, principe du Saint-Esprit : Et parce que tout ce qu'a 
, le Pere, il le communique à son Fils, excepté la pa, ternité qui le distingue du Fils & du Saint-Esprit , 
, aussi est-cette vertu productive , par laquelle le 
, seint-Esprit procede du Fils comme du pere.

X X I I I. Traité entre le pape & l'empereur des Grecs.

Mais avant que cet écrit fût approuvé & figné de part & d'autre, l'empereur voulut traiter avec le pape des secours dont il avoit besoin. Il lui envoya l'archevêque de Russie pour entrer en négociation; & le pape renvoya cet archevêque avec trois cardinaux, qui promirent de sa part à l'empereur : 1. Que sa sainteté sourniroit aux Grecs tout ce qui seroit nécessaire pour la dépense de leur retour. 2. Qu'elle entretiendroit tous les ans trois cens foldats & deux galeres pour garder la ville de Constantinople. 3. Que les galeres qui portoient les pelerins à Jerusalem, iroient d'abord à Constantinople. 4. Que quand l'empereur auroit besoin de vingt galeres pour six mois, ou de dix pour un an, le pape s'obligeoit à les lui fournir. 5. Que s'il avoit aussi besoin de troupes de terre, le même pape solliciteroit fortement les princes Chrétiens d'Occident de lui en fournir.

Alla Graen concil. Florents tom. X111. conce Labbei , p. 486.

Dès que ce traité fut conclu, l'empereur fit assembler les Grecs le lendemain mercredi troisiéme jour de Juin, chez le patriarche, suivant l'avis duquel ils arrêctent tous, que les Latins ne disant pas d'eux-mêmes, mais suivant l'écriture, que le Saint-Espit procede du pere

XXIV. Tous s'accordent avec les Latins, excepté « Marc d'Ephese. AN. 1439.

Alla Graca
concil, Florent.
tom. x111. conc.
Labbei, p. 487.

par le Fils, ils estimoient que cette proposition par, marquoit que le Fils étoit cause du Saint-l sprit conjointement avec le Pere, & qu'ainsi ils s'unissoint avec eux, & embrassointe leur opinion, & reconnoissointe que le Saint-Esprit procede du Pere & du Fils, comme d'un principe & d'une substance, qu'il procedi it par le Fils, étant de même nature & de même substance, & qu'il procedoit du Pere & du Fils par une même spiration & production. Il n'y eur que le seul Marc d'Ephese qui niât opiniatrement que le Saint-Esprit procedàt du Pere & du Fils, & qui resusate de se sointe si de convenir, & qui perseverât dans son obstination qui caus de grands troubles à Constantinople après son retour.

La réunion i fait des deux églifes d'un commun confentement.

Le cinquiéme du mois de Juin la définition fut mise par écrit, & l'on en tira trois copies, dont la premiere fut portée au pape; la seconde à l'empereur, & la troisiéme au patriarche de Constantinople. Le lendemain sixième du même mois, elle sur portée au pape & aux cardinaux qui l'agréerent; & l'on nomma de part & d'autre dix personnes pour y mettre la derniere main, à cause de quelques difficultez survenuës fur le mot, par, & qui furent bien - tôt levées par la déclaration que donnerent les Grecs , & qui fut approuvée des Latins. Ainsi l'écrit ayant eu l'approbation des deux partis, il fut lû le huitiéme du même mois de Juin en Grec & en Latin, avec l'applaudissement des uns & des autres, qui s'embrasserent & se donnerent le baifer de paix, avec de grandes démonstrations de joie. Le patriarche sur-tout sut ravi de voir triompher si glorieusement la vérité.

X X V I. On commence 3 traiter les autres points conLe lendemain les archevêques de Russie, de Nicée, de Trebizonde & de Mytilene ayant été députez vers le pape, pour lui apprendre que tout le monde étoit d'accord : Graces à Dieu, répondit-il, nous convenons touchant le principal dogme qui nous divisoit ; il faut seffer entre les présentement traiter les questions du purgatoire, de la tins. primauté du pape, de l'usage du pain levé ou azyme Alla Grana dans l'Eucharistie & du Sacrifice. Le patriarche vouloit 1. 490. 10. XIII qu'on celébrat sur le champ la derniere session pour for- concil. Lable. mer & publier le decet de l'union , afin d'avoir avant sa mort, la consolation de voir l'accomplissement de ce grand ouvrage. Mais on lui remontra que pour le rendre parfait, il falloit auparavant convenir des autres points; on lui dit, qu'ils seroient bientôt atrêtez, parce que les députez qu'on avoit nommez à Ferrare pour les examiner en des congrégations particulieres durant les six mois qui s'étoient écoulez entre la premiere & la feconde session, les avoient éclaircis pour la plûpart, & sur tout celui du purgatoire. Ainsi il n'eut pas la consolation qu'il demandoit; étant mort subitement le même jour neuvième de Juin sur le soir, le lendemain ple qu'il eut signé la profession de foi sur l'article du Saint-Esprit. Quelques-uns disent qu'il ne mourut que le dixieme du même mois. On rapporte que s'étant retiré dans sa chambre après le coucher du soleil, comme il achevoit d'écrire un acte qui contenoit ses dernieres volontez, il fut saisi d'une violente douleur qui le fit expirer à l'heure même. Il avoit été élu patriarche de Conftantinople après Euthyme en 1416. & non comme le marque Onuphre en 1424. Le bruit d'une mort si riache qui prompte s'étant répandu par toute la ville, les prélats Grecs accoururent aussi-tôt dans sa maison, où ils trouverent l'écrit qu'il venoit de faire, & y lurent publique- p. 494. 1/21111 ment sa derniere déclaration exprimée en ces termes : " Joseph par la misericorde de Dieu, archévêque de " Tome XXII.

Mort de Jos feph patriarche

Parte II. conc. Flor. tom, XIII. pag. 2131 Æn. Sylv. Eu-Onuph, in chro-

Phanz List

XXVIIL Alla Graca

An.1439.

"Constantinople la nouvelle Rome, & patriarche œ-" cumenique. l'uisque me voici arrivé à la fin de ma , vie, tout prêt à payer la dette commune à tous les "hommes, J'écris par la-grace de Dieu très claire-"ment, & souscris nion dernier sentiment que je fais-", sçavoir à tous mes chers enfans. Je déclare donc que ", tout ce que croit & enseigne la sainte église Catholi-" que & Apostolique de notre Seigneur Jesus-Christ, "cel le de l'ancienne Rome, je le crois aussi, & que j'embrasse tous les articles de cette créance. Je con-, fesse que le pape de l'ancienne Rome est le bienheu-" reux pere des peres, le très grand pontife, & le ,, vicaire de Jesus-Christ, pour rendre certaine la foi ,, des Chrétiens. Je crois aussi le purgatoire des ames-"En foi de tout ce que dessus, j'ai signé cet écrit, le " neuviéme Juin 1439. indict. 2.

Consil. Flor. parte II. p. 1131. Ajud Spond. bos anno n. 10.

Le pape hu fit saire des magnifiques sunerailles dans l'église du monastere des Dominicains où il étoit logé. Les prélats Grecs y officierent selon leur rit en présence de l'empereur, de tous les cardinaux, & des évêques Latins qui honorerent ses obseques. André de la Croix rapporte son épitaphe en vers Latins qu'on attitude à Maphé poète de ce tems-là. On la trouve dans les actes du concile.

XXIX... On examine
Ia question du
pain azyme
Concil. gener.
com. x111 pag.
3141. 6 feq.

. Après qu'on eut rendu les derniers devoirs au patriarche, on s'affembla pour déliberer sur les articles propofez, & l'on commença par la question du pain azyme. Jean de Tutte-cremata parla sur cette question, & prouva qu'on pouvoit consacrer le pain s'ans levain, aussi-bien que l'autre, & qu'il étoit même plus convenable d'en user ains se son le son de la conveque Jesus-Christ, comme il le fit voir par les textes de l'évangile, ne s'étoit servi que d'azymes dans l'institution du sacrement de son corps. Les Grecs accorderent cet article, & convintent qu'on pouvoit se servir indifferemment du pain levé, ou du pain azyme, pourvû que ce fût du pain de bled, que le ministre eût reçu l'ordination, & qu'on ne celébrat que dans un lieu confacré. Dans un second discours, Jean de Turre-cremata montra par l'autorité des peres, & par de bonnes rai- paroles de la sons, que ce sont les paroles de Jesus-Christ seules, qui font cet admirable changement de la substance du pain tom. x111, pag. & du vin, dans celle du corps & du sang du seigneur : C'est qu'on avoit rapporté au pape que, selon les Grecs, la forme du sacrement de l'Eucharistie n'étoit pas seulement les paroles de Jesus - Christ, mais encore les prieres que le prêtre dit dans la liturgie, en invoquant le Saint Esprit. Mais le métropolitain de Russie assura

que les Grecs étoient en cela de même créance que les Latins, & qu'ils n'attribuoient qu'aux seules paroles de Jesus-Christ la vertu d'operer ce changement. L'on

confécration. Concil. genera

convint donc déja de ces deux articles. Touchant le purgatoire, on s'en tint à ce qui avoit été examiné & accordé dans les conferences qu'on fit après l'ouverture du concile à Ferrare, & l'on convint que les ames des Saints avoient obtenu dans les cieux une parfaite récompense en qualité d'ames; que celles des pecheurs étoient punies souverainement; & que les ames de ceux qui étoient entre les uns & les autres, étoient dans un lieu où elles souffroient jusqu'à ce qu'el. les fussent purifiées; mais qu'il importoit peu d'expliquer le genre de leurs souffrances, si c'est par le seu ou par les tenebres, par la tempête ou de quelque autre maniere: Que tous les hommes cependant paroîtront au jour du jugement dernier, devant le tribunal de Jesus-Christ avec leurs corps, pour rendre compte de leurs actions. I i ij

Du purgatoire lbid. p. 1131.

## 252 Histoire Eccles i Astique.

AN. 1439. XXXII. De la primauté té du pape. Part. II. conc. Flor. tom. XIII. p. 1136. 6 feq.

Il y eut beaucoup plus de contestations touchant l'article de la primauté du pape, parce que l'empereur consentoit bien qu'on le reconnût en genéral, mais non pas en particulier, ensorte qu'il sût libre d'appeller des définitions & des jugemens des autres patriarches au souverain pontife, & qu'il eût le pouvoir de celébrer les conciles genéraux sans l'empereur & les patriarches, dont il demandoit que les privileges fufsent gardez en toutes choses. C'est pourqui ce prince assembla le dix - septiéme du mois de Juin les prélats Grecs, qui furent tous de l'avis de l'union. Le dimanche suivant ils examinerent les privileges du pape & les approuverent tous, à l'exception des deux articles dont je viens de parler; que le pape ne pourra convoquer de concile œcumenique sans l'empereur & les patriarches; & qu'en cas d'appel du jugement des patriarches, le pape ne pourra pas évoquer la cause à Rome, mais qu'il envoyera des juges sur les lieux. Le pape ne voulant point passer ces deux articles, l'empereur fut prêt de rompre toute la négociation. Mais les prélats Grecs dresserent quelques jours après l'article qui concernoit le pape en ces termes. " Touchant la primauté du pape " nous avoiions qu'il est le souverain pontife & le vi-, caire de Jesus-Christ , le pasteur & le docteur de tous ", les Chrétiens, qui gouverne l'église de Dieu, sauf les "privileges & les droits des patriarches d'Orient, sçavoir, de celui de Constantinople qui est le second " après le pape, & ensuite de celui d'Alexandrie, de "celui d'Antioche, & enfin de celui de Jerusalem. " Ce projet fut agréé par le pape & les cardinaux, & l'on convint de travailler dès le lendemain à composer le décret de l'union.

XXXIII.'

Mais il y eur quelques difficultez qu'il fallut vain-

LIVRE CENT-HUITIEME

cre : La premiere fut de sçavoir de qui l'on mettroit le nom à la tête du décret. Les Latins vouloient que ce fut celui du pape, & l'empereur prétendoit au contraire que ce devoit être le sien; enfin après quelques contestations, il fut reglé, que l'on mettroit le nom du pape, mais que l'on ajoûteroit ces mots: Du consentement de l'empereur, du patriarche de Constantinople & des autres patriarches. La seconde difficulté fut sur la maniere dont on exprimeroit les privileges du pape. Les Latins vouloient que l'on mît, qu'il en jouiroit selon concil Elorent. qu'il est déterminé par l'écriture, & dans les écrits 506.00 lless.com des Saints. Expressions qui ne plûrent pas à l'empereur. " Eh quoi! dit-il, si quelque Saint a fait des" complimens honorables au pape, dans quelqu'une " de ses lettres, le souverain pontife regardera-t-il " cela comme un privilege? " C'est pourquoi il fit dire au pape, ou de corriger ces mots, ou qu'il pensât à le renvoyer en Grece. Ce qui troubla le pape: Je suis fort surpris, dit-il, du chagrin qui fait ainsi " parler l'empereur. " Et il lui envoya demander s'il pouvoit mieux fonder sa primauté que sur les écrits des Saints. Mais l'empereur continua de dire que ces termes n'étoient point exacts, & qu'il falloit mettre, selon qu'il est porté dans les canons. A quoi le pape consentit enfin, mais avec beaucoup de peine. L'Archevêque de Russie & Bessarion de Nicée vouloient qu'on prononçât anathême contre ceux qui n'approuveroient pas le decret; mais l'archevêque de Trebizonde & le protosyncele s'y opposerent, & l'empereur sut de leur avis.

Enfin après plusieurs conferences, où l'on eut assez de peine à s'accorder, l'on fit le projet du decret des députer pour dresser le pour l'union qui fut lû & approuvé de part & d'autre; I i iij

AN. 1439. Projet du de-

& l'on nomma, pour en dresser la bulle, quatre députez de chacun des trois ordres du concile, dont le premier étoit des cardinaux, des métropolitains & des évêques, le second, des genéraux d'ordre, des abbez & des religieux; le troisiéme, des docteurs & des ecclesiastiques constituez en dignité. Ils y travaillerent pendant huit jours avec tant d'application, qu'ils s'assembloient deux fois chaque jour. La bulle fut lue dans l'assemblée genérale qui se tint le quatrieme de Juillet devant le pape & l'empereur; & tous l'ayant approuvée d'un commun consentement, on arrêta qu'elle seroit solemnellement publice deux jours après dans la derniere session des Latins & des Grecs. Mais parce que le pape n'avoit accordé, qu'on ne mettroit rien dans le decret touchant la forme de la consécration, qu'à condition que les Grecs protesteroient publiquement qu'ils s'accordoient en ce point-là avec les Latins: Le lendemain tous les peres Grecs excepté quelques - uns qui étoient malades, se rendirent aupalais du pape, & Bessarion de Nicée y fit cette déclaration en présence de tous les cardinaux & prélats qui y étoient assemblez.

XXXVI.
Déclaration
de Bestarion de
Nicée pour les
Grecs.

Ast. Horat.
Jufiniani, collat 11. num. 9.
ex tom. X:11.
Labbe, concil,

2. 1163.

", Très - ſaint pere, & vous très - révérends cardi-"naux, & autres révérends peres qui étes préces, "Parce que dans les congrégations précedentes où ", l'on a examiné les points de doctrine contestezen-", tre vous & nous; on nous a ſoupçonné de tenir ", une opinion peu conforme à la verité, touchant "les paroles de la confécration; nous déclarons en ", préfence de votre ſainteté, & des révérendissimes ", cardinaux & évêques de la ſainte églife Latine, que ", nous avons appris de nos anciens peres, & princi-", palement de ſaint Jean Chryſoſtome, que ce ſont Livre Cent-Huitieme.

les paroles de Notre Seigneur qui changent la sub-" stance du pain & du vin en celle du corps & du " AN. 1439. fang de Jelus Christ, & que ces divines paroles ont" la force & la vertu de faire cet admirable change-" ment de substance, ou cette transubstantiation, & " que nous suivons les sentimens de ce grand doc- « teur. Nous sçavons de plus, très-saint pere, qu'il " y a quatre choses qui sont nécessairement requises " pour la confécration du très-précieux & très-véné-" rable sacrement; à sçavoir, la matiere qui doit être " du pain de froment, levé ou sans levain, parce " qu'on peut confacrer vraiment en l'un & en l'autre, " la forme, qui sont les paroles de Jesus-Christ, " comme nous venons de le dire; le ministre qui est " le prêtre légitimement ordonné; & enfin l'inten-" tion qu'il doit avoir de consacrer. Yoilà, très-" faint pere, ce que nous assurons votre sainteté & ... toute cette sainte assemblée, que nous avons toû-" jours cru, que nous croyons, & que nous croirons " éternellement. "

Le pape écouta attentivement cette déclaration. puis s'adressant aux Grecs, il leur dit en peu de mots pape à la décla-& avec beaucoup de majesté: "Nous avons oui ce " ration des Grees. que notre venerable frere l'archévêque de Nicée " vient de dire; & quoique nous n'eussions point " d'autre pensée de votre foi, nous avons été néan-" moins bien-aifes de l'ouir de sa bouche, parce que" c'est-là la doctrine de saint Jean Chrysostome, des " autres saints peres qui l'ont précedé, & de ceux qui " sont venus après lui. C'est aussi celle que la sainte" église Romaine a toûjours suivie, & qu'elle suivra " todjours avec la grace du Seigneur; & nous fommes " très-satisfaits de ce que l'on a dit de votre part, afin "

foit les deux églises d'Orient & d'Occident , vient" d'être renversée; que la paix & la concorde sont " An. 1439. rétablies sur la pierre angulaire qui est Jesus-Christ, « qui des deux peuples n'en a fait qu'un , joignant l'un " & l'autre mur par le lien indissoluble de la paix & de " la charité; puisqu'après cette nuée obscure de tris- " tesse & de division, nous voyons paroîtrelle jour se-" rein de l'union tant désirée. Que l'église notre mere " se réjouisse donc, de voir ses enfans revenir à l'uni-" té, après avoir été si long-tems divisez; qu'elle en " rende d'immortelles actions de graces au Dieu tout-" puissant, qui lui rend ses enfans, qu'elle a si long-" tems pleurez & avec tant d'amertume. Que tous les " fidéles par tout le monde Chrétien, congratulent " leur mere l'église Catholique, de ce que leurs peres " & de l'Orient & de l'Occident, après une si longue " discorde, ont bien voulu s'exposer à tous les périls " des longs voyages sur mer & sur terre, supporter " genéreusement toutes les fatigues, pour se rendre à " ce saint concile, dans le desir de cimenter cette sain-" te union , & de rétablir l'ancienne charité qui n'étoit " plus parmi eux, en quoi ils ont heureusement réussi. " Après ces actions de graces & quelques autres, le decret ajoûte:

" Les Grecs & les Latins assemblez dans le concile" œcumenique, ont donné les uns & les autres tous" leurs foins pour examiner avec toute l'exactitude pof. " fible l'article qui regarde la procession du Saint-Es-" prit ; & après avoir rapporté les témoignages de l'é- " criture sainte, & les passages des peres Grecs & La-" tins, dont les uns portent que le saint-Esprit procede " du Pere & du Fils, les autres, qu'il procede du Pere par " le Fils : on a reconnu qu'ils n'ont tous qu'un même"

Tome XXII.

An. 1439.

"tens, quoiqu'ils se servent de diverses expressions; , que les Grecs, en disant que le Saint-Esprit procede ,, du pere, ne veulent point exclure le Fils. Mais parce ,, qu'il sembloit aux Grecs, que les Latins en assurant "que le Saint-Esprit procede du Pere & du Fils , ad-"mettoient deux principes & deux spirations; ils "fe sont abstenus de dire que le Saint-Esprit proce-" de du Pere & du Fils. Les Latins au contraire ont "assuré qu'en disant que le Saint-Esprit procede du "Pere & du Fils, ils n'ont pas dessein de nier que le " Pere soit la source & le principe de toute divinité, "fçavoir, du Fils & du Saint-Esprit, ni de prétendre ,, que le Fils ne reçoive pas du Pere ce en quoi le Saint-"Esprit procede de lui , ni enfin d'admettre deux prin-"cipes, ou deux spirations; mais qu'ils reconnoissent ,, qu'il n'y a qu'un seul principe & une seule procession. "du Saint Elprit, comme ils l'ont toûjours tenu. Et "d'autant que ces expressions reviennent à un même ,, sens veritable, ils sont enfin convenus, & ont fait "l'union suivante d'un consentement unanime.

"Au nom de la Sainte Trinité, du Pere, & du Fils, "& du Saint-Efprit, de l'avis de ce faint concile œeu-"menique affemblé à Florence, nous définifions que "la verité de cette foi foit cruë & reçuë de tous les "Chrétiens; & que tous professent que le Saint-Esprit "est éternellement du Pere & du Fils, & qu'il proce-"de des deux éternellement, comme d'un seul prin-"cipe, & par une seule procession, déclarant que les "faints docteurs & lé peres qui disent que le Saint-"Esprit procede du Pere par le Fils, n'ont point d'au-"tre sens, & sont connoître par là que le Fils est comme le Pere, sielon les Grecs la caute, & sclonles Ca-"tins le principe de la subsistance du Saint-Esprit: & , parce que le Pere a communiqué au Fils dans sa gé-, nération tout ce qu'il a, à l'exception de ce qu'il est ", Pere, il lui a aussi donné de toute éternité ce en quoi , le Saint-Esprit procede de lui. Nous désinissons aussi, , que l'explication de ces paroles , & du Fils , Filioque , a , été ajoûté légitimement & avec raison au symbole,

" pour éclaireir la vérité, & avec nécessité.

"Nous déclarons aussi que le corps de Jesus-Christ , est véritablement consacré dans le pain de bled, soit "qu'il soit azyme, ou levé, & que les prêtres doivent " se servir de l'un ou de l'autre, chacun selon l'usage de ,, son église, soit Occidentale, soit Orientale. Que les-" ames des veritables pénitens morts dans la charité-" de Dieu, avant que d'avoir fait de dignes fruits de , pénitence pour expier leurs pechez de commission "ou omission, sont purifiées après leur mort, pat les "peines du purgatoire, & qu'elles sont soulagées de ", ces peines par les suffrages des fidéles vivans, comme " soit le sacrifice de la messe, les prieres, les au-", mônes, & les autres œuvres de pieté, que les fidéles " font pour les autres fidéles, suivant les regles de l'é-"glife; & que les ames de ceux qui n'ont point peché "depuis leur baptême, ou celles de ceux qui étant tom-" bez dans despechez, en ont été purifiées dans leurs "corps; après en être forties, comme nous venons "de dire, entrent aussi-tôt dans le ciel, & voient pu-, rement la Trinine, les uns plus parfaitement que , les autres selon la différence de leurs merites. Enfin " que les ames de ceux qui sont morts en peché mor-"tel, actuel, ou dans le feul peché originel, descen-"dent aussi-tôt en enfer pour y être toutes punies, , quoiqu'inégalement.

"Nous définissons encore que le saint siege aposto-

AN. 1439. "lique & le pontife Romain a la primauté sur toute la "terre, qu'il est le successeur de saint Pierre, prince , des apôtres, le veritable vicaire de Jesus-Christ, le ,, chef de toute l'église, le pere & le docteur de tous les "Chrétiens; & que Jesus-Christ lui a donné en la per-"fonne de saint Pierre, le plein pouvoir de paître, de "regler & de gouverner l'eglise Catholique & uni-"verselle, ainsi qu'il est expliqué dans les actes des " conciles œcumeniques & dans les saints canons. "Nous renouvellons en outre l'ordre des autres pa-"triarches marquez dans les canons, en forte que ce-"lui de Constantinople soit le second après le très-"saint pontife Romain; celui d'Alexandrie le troisié-"me; celui d'Antioche le quatriéme; & celui de Je-", rusalem le cinquiéme, sans toucher à leurs privile-"ges & à leurs droits. Donné à Florence dans la ses-"fion publique du concile celébrée folemnellement "dans la grande église, l'an de l'Incarnation du Sei-"gneur 1439. le jour avant les nones de Juillet (c'est-, a-dire) de notre pontificat la neuvième année: Et "le pape figna le premier.

On voit dans les actes de ce concile, après la fignature du pape, celles des Lagins; sçavoir, de huit cardinaux, quatre prêtres, le cardinal de Sainte Croix, celui de Saint Clement, de Saint Marc, & de Sainte Sabine (c'est le cardinal Julien): le cardinal de Boulogne évêque d'Oftie; le cardinal de Plaisance évêque de Porto; Prosper Colonne cardinal diacre du titre de Saint George au Voile d'or, & un autre aussi diacre qui étoit le cardinal de Sainte Maria in via lata. Outre ces cardinaux, on compte dans les souscriptions, deux patriarches du côté des Latins, celui de Jerusalem, & celui de Grade, deux évêques ambassadeurs du duc de

Bourgogne, huit archevêques & quarante sept évêques, parmi lesquels quelques uns n'étoient pas encore sacrez. Quatre genéraux d'ordres, quarante un abbez, avec l'archidiacre de Troïes qui étoit aussi un des ambassadeurs du duc de Bourgogne. Plusseurs étant partis de Florence après la session du vinge quartiéme de Mars, parce qu'on ne signa ce

decret que trois mois & demi après.

Du côté des Grecs, l'empereur Jean Paleologue signa le premier, & après lui les vicaires des patriarches; le premier fut l'archevêque d'Heraclee & le protosyncele vicaire du patriarche d'Alexandrie, parce que celui de Constantinople étoit mort : L'archevêque de Russie vicaire du patriarche d'Antioche, celui de Monembase vicaire du patriarche de Jerusalem, celui de Cyzique en son nom & au nom de celui d'Ancyre; celui de Trebizonde en son nom & au nom de celui de Cesarée; Bessarion de Nicée en son nom & au nom de l'évêque de Sardes. Les évêques de Nicomedie, de Tornobe & de Mytilene; ce dernier figna aussi au nom de l'archevêque de Side; celui de Muldoblaque en son nom & au nom de l'évêque de Sebaste, ceux d'Amasie & de Rhodes, & enfin ceux de Distres, de Ganne, de Melenice, de Drame & d'Anchiale, avec le grand facriftain, le grand garde chartres, le grand ecclesiarque, le grand désenseur, & l'archiprêtre de l'église de Constantinople, l'ecclesiarque du monastere royal de Saint - Mont, & quatre abbez. Après que tous les Latins & les Grecs eurent signé, ils baiserent les mains du pape, & s'embrasserent les uns les autres en signe d'union & d'une parfaite intelligence entre les deux églises. Après quoi l'on se sépara.

en public.

Le lendemain de la signature du décret, l'empereur fit demander au pape, qu'il agréat que les Grecs celébrassent le sacrifice dans la même église en sa présence, & devant les cardinaux & les prélats Latins. brentlesacrifice Le pape leur sit dire par deux cardinaux, que sa sainteté vouloit sçavoir auparavant quelle étoit leur liturgie; & l'archevêque de Russie la leur ayant expliquée, ils en firent leur rapport à sa sainteté, qui jugea qu'avant que d'assister à la liturgie des Grecs. il falloit que quelqu'un d'entre eux celébrat la messe en particulier avant que de le faire en public, afin qu'on connût mieux s'il n'y avoit rien dans leurs rites qu'on dût desaprouver. Les députez ayant porté cette reponse du pape à l'empereur des Grecs, il n'infista plus sur cette demande.

Demandes que le pape fait à l'empereur des

Mais le pape lui en fit beaucoup d'autres qui re gardoient la liturgie des Grecs. Il lui demanda, par exemple, pourquoi les prêtres de l'églife d'Orient divisoient le pain qui devoit être offert, en plusieurs parties, les unes plus petites que les autres, & les unissoient dans l'oblation du pain divin du Seigneur; c'est-à-dire, à la partie la plus grande qu'ils offroient en mémoire du Seigneur? Pourquoi ils inclinoient la tête en portant l'oblation avant qu'elle foit confacrée? Pourquoi ils méloient de l'eau chaude dans le calice? Pourquoi ce ne sont pas les évêques, mais les prêtres qui conferent l'onction du faint chrême , cela étant refervé aux premiers? Pourquoi ils oignent les moits avant que de les ensevelir? l'ourquoi les évêques & les prêtres ne font pas la confession avant que de celébrer la messe: Pourquoi ils ajoutent, après les paroles de la consécration, cette priere: Faites ce painle précieux Corps de Jesus-Christ, en le changeant par voire SaintEsprit? Pourquoi ils separoient les personnes mariées? Et enfin pourquoi ils ne faifoient pas l'élection d'un pa- AN. 1439. triarche, afin de ne pass'en retourner sans un chef.

L'archevêque de Mytilene fut envoyé au pape pour satisfaire à toutes les demandes, à l'exception de celles qui regardoient la dissolution du mariage, & l'élection d'un parriarche. Les actes ne rapportent aucune des réponses de ce prélat, qu'on trouve toutefois dans l'excellent ouvrage de Pierre Arcudius prêtre de Cor- Arendius Concyre, de la concorde des deux églises Orientale & Oc- rient, és Occicidentale dans l'administration des sacremens. Quant dent à la dissolution du mariage, les Grecs ne purent répondre autre chose, sinon qu'ils ne le faisoient que riage, pour de justes causes. Le point principal consistoit en ce qu'ils croyoient que l'adultere pouvoit rendre le mariage tout-à-fait nul; en sorte que les parties pouvoient se marier à d'autres, au lieu que les Latins tenoient que l'adultere ne rompoit pas le lien du mariage, mais féparoit seulement l'homme & la femme quant à la demeure & au lit, comme parlent les théologiens; & qu'il n'est pas permis pour cela de se remarier, comme le montre le même Arcudius, par le témoignage des anciens peres Grecs & Latins. On trouve dans Ruard Tapper celébre théologien de Lou- Tapper tom. 2: vain, que les Grecs furent enfin obligez de recon-firm. noître le sacrement de Confirmation qu'ils nioient, mais les actes n'en font aucune mention.

Le pape demanda encore qu'on fît rendre raison à Marc d'Ephese de sa separation du concile, & qu'on le punît de la désobéissance; il remontra à l'empereur & aux prélats que c'étoit un attentat que l'on n'avoit jamais fouffert dans les autres synodes œcumeniques, & particulierement dans celui de Nicée, où Eusebe de

Nicomedie & Theognis de Nicée avoient été condam? An. 1439. nez, & punis par l'empereur Constantin & par le concile qui les déposa pour avoir refusé de souscrire comme tous les autres à la condamnation d'Arius. Et le pape ajoûta qu'il ne falloit nullement souffrir que lui seul insultât avec tant d'insolence à tout un concile, comme s'il étoit plus sçavant & plus éclairé que tous les autres, lui qu'on avoit vû fouvent demeurer court, & sans pouvoir répondre à Jean, provincial des Domini-E riufad. apud cains. Les évêques Grecs ne manquerent pas de s'af-

fembler, & de citer Marc d'Ephele, pour rendre compte du refus opiniâtre qu'il faisoit de souscrire au concile, qui avoit même déclaré excommuniez tous ceux qui refuseroient de s'y soûmettre.

Marc effrayé de cette citation, & craignant d'être déposé, alla trouver l'empereur, & le supplia les larmes aux yeux, de lui donner du tem, d'avoir compafsion de sa vieillesse, & de ne pas souffrir qu'elle sût ainsi déshonorée en presence des Latins qui lui insulteroient, s'il se retractoit si honteusement devant eux. L'empereur qui étoit assez humain, se laissa toucher à ses larmes, & pria les évêques de lui épargner cettehonte, les assurant qu'aussi-tôt qu'on seroit arrivé à Constantinople, il l'obligeroit à signer comme les autres. Mais tout le contraire arriva.

Grecs qu'ils élifent un patriar-

Une chose sur laquelle le pape pressoit davantagé les Grecs, étoit d'élire avant leur départ, un patriarche de Constantinople, en la place de Joseph. Il promettoit de confirmer celui qui seroit élu, & de fournir tout ce qui seroit nécessaire pour le conduire à Constantinople: il offrit même d'ôter le patriarche des Latins qui n'en avoit que le titre, afin qu'il n'y en eût qu'un seul, Mais l'empereur, ni les Grecs ne voulurent point y

confentir

LIVRE CENT-HUITIEME.

confentir, disant qu'il falloit que leur patriarche fût élu & sacré à Constantinople, selon l'usage de leur église. Néanmoins les Grecs pour fatisfaire le pape en quelque chose, firent reciter son nom dans les dyptiques, quoiqu'il ne l'eût pas demandé. Ils demanderent aussi que le pape restituât les églises qui étoient de leur dépendance, comme celles de Crete, de Corfou, & des au. de leurs églifes. tres isles dont les archevêques Latins s'étoient mis en possession; & qu'il pourvût d'ailleurs aux prélats Latins qui avoient ces églises, afin que les Grecs y pussent mettre des personnes de leur pays. On leur répondit qu'il n'étoit pas juste de chasser les Latins des églises dont ils étoient en possession, & qu'il falloit que les choses demeurassent dans le même état. On leur promit toutefois que dans les églifes où il y avoit deux évêques, l'un Grec, l'autre Latin, le Grec resteroit seul,

fi le Latin mouroit le premier, & que ceux qui lui succederoient, seroient Grecs: mais que si le Grec venoit à mourir, le premier , le Latin auroit seul l'église; & qu'après sa mort le pontife Romain pourvoiroit à perpetuité à cette églife. Les Grecs furent obligez d'en paf-

An. 1439.

fer par-là. Les choses étant ainsi concluës, le pape fit écrire gener. part. 30 cinq copies du decret de l'union , en grec & en latin , 146 1186. qui furent signées de part & d'autre, afin que les Grecs en eussent une, les Latins une autre, & qu'on envoyât les trois autres aux patriarches : ce qui fut fait le vingtuniéme de Juillet. On envoya aussi au nom du pape des brefs à tous les princes pour les informer de l'union des deux églises, & leur faire part de la joye qu'il ressentoit d'un si heureux succès ; il en sit tendre à Dieu de solemnelles actions de graces, avec toutes les marques par lesquelles on a coûtume de faire éclater hautement Tome XXII.

AN. 1439. XLVIII. Les députéz des Armeniens artivent à Florence. Concil gener. Labbe, to XIII. P42: 527.

la joye publique. Cette joye fut encore beaucoup augmentée par l'arrivée des quatre députez de Conflantinpatriarche des Armeniens, à qui Eugene avoit intimé le concile general comme à tous les autres. Ils furent fuivis quelquetems après de ceux du patriarche des Jacobites, & des ambassadeurs de l'empereur d'Ethiopie, qui venoient demander d'étre requs à la communion de l'église Romaine. On rapportera dans la suite le succès de ces députations.

XLIX-Départ de l'empereur des Grecs pour allers'embarquer à Venise.

Cependant l'empereur des Grecs, & ses prélats demandoient leur retour avec instance,& le pasement des mois qui leur étoient dûs ; ce qu'on leur accorda. Après avoir été satisfaits, ils prirent congé du pape, qui par une generosité digne de sa grandeur d'ame, leur donna beaucoup plus qu'il ne leur avoit promis par son traité. L'empereur partit de Florence le vinct sixième d'Aoust, accompagné de trois cardinaux & d'un grand nombre de prélats qui le condustirent jusques sur les frontieres de la république. Il se rendit de-là à Venise le sixième de Septembre, où les Grecs celébrerent solemnellement dans une église des Latins: ce que le pape n'avoit pas voulu leur accorder à Florence. Ils demeurerent quelque tems à Venise, & ne s'embarquerent que l'onzième d'Octobre suivant, sur les galeres qu'on leur avoit préparées, pour retourner à Constantinople, où ils n'arriverent que le premier jour de Février de l'année suivante.

Continuation du concile de Bafe. Le concile de Basse continuoir toujours du consentement de l'empereur, du roi de France & des autres princes qui n'avoient point approuvé la translation à Ferrare, ni envoyé d'ambassadurs à Florence, à l'exception du duc de Bourgogne; quoiqu'ils ne reçussent pas les decrets de Basse contre le pape Eugene, & qu'ils

continualient à le reconnoître pour souverain pontife, gardant une espece de neutralité. Et comme le projet dresse à Nuremberg en 1438. n'avoit été ni du goût d'Eugene, ni de celui des peres de Basle, on remit la décision de cette affaire à l'assemblée des princes d'Allemagne, qui devoit se tenir à Francfort, mais qui, à caufe de la peste, se tint à Mayence dans le mois de Mars de cette année. Les peres de Basle y envoyerent leurs députez avec un plein pouvoir, & des ordres secrets, qu'ils ne devoient exécuter qu'autant qu'ils seroient approuvez des princes. Le chef de cette députation fut Louis patriarche d'Aquilée, il fut envoyé avec la qualité & les marques de légat à latere, & tous les pou-

vouirs qu'on accorde aux légats.

Augustin Patrice dit que les orateurs du concile se rendirent à Mayence, & que le cardinal de Saint-Pierre-aux-liens, les archevêques de Treves, de Cologne & de Mayence électeurs de l'empire, & trois évêques d'Allemagne s'y trouverent avec les ambassadeurs de l'empereur Albert; outre l'archevêque de Tours & l'évêque de Troyes, ambassadeurs du roi de France, l'évêque de Guenza ambassadeur de roi d'Espagne, c'est-à-dire, de Castille; ceux du duc de Milan & d'autres princes d'Allemagne. Il y eut plusieurs conferences, dans lesquelles les députez de Basle ne voulurent jamais convenir de la surséance du procès contre le pape Eugene, ni du changement du lieu du concile. Quelques personnes s'y rendirent secretement de la part du pape, entre lesquelles étoit Nicolas de Cusa, les decirets du qui prit la défense d'Eugene, & soutint hautement ceux contre le qu'il n'y avoit point de concile géneral à Basse. Enfin Pape après bien des contestations, l'assemblée reçut les dacrets du concile, à l'exception de ceux qui étoient faits

Veyex el defin l. 107. m. 108.

Affemblée des princes d'Allemagne aMaten-

hift. conc. Bafile 6 Flor. to. 1114 conc. p. 1565.

On y recoil concile,ex:epté

An. 1439

contre le pape? & les députez du concile promirent de le faire confentir à ce que souhaitoient l'empereur, le rois & les princes, à condition qu'ils s'engageroient de faire continuet le concile après sa translation sur le même pied, suivant les mêmes loix, le même ordre & les mêmes coutumes dans les quelles il éroit à Basse, & qu'en cas qu'Eugene ne reconnût pas dans le tems qui seroit fixé, les veritez établies par le concile, & n'exécurár pas ce qu'on y avoit ordonne, ils l'abandonneroient, assiste point le concile, & s'en tiendroient à son jugement.

Tout cela fe passa à Mayence le vinge sixiéme de Mars. L'évêque de Cuenza dit que le pape ne pouvoir accepter ces conditions, & que les princes n'y consentiroient pas. Ainsi les députez du concile se retirerent sans avoir en quelque maniereréüssi dans le principal sujet de leur ambassade. Après leur départ, deux députez des légats du pape arriverent à Mayence, & voulurent faire révoquer la résolution de l'assemblée touchant les decrets du concile de l'assemblée rouchant les decrets du concile de l'assemblée sous disputes par la résolution de l'assemblée sous des principals provents à bour, ils y formerent leur op, ostiton, & sierent de grandes plaintes de ce que les princes soutenoient les peres de Basse au préjudice de l'autorité du pape; protessant qu'on ne devoit point agir ainsi sans l'entendre.

LIII."
Du jugement
de Veltphalie.

Alla Patrieii,
bifi.c-neil. Baj.l.
ar's 27. intom.
XIII., cone. pag.

Dans le même tems l'empereur Albert écrivit aux peres du concile de Balle, pour les prier de renvoyer une certaine cause profane au jugement de la Vestphalie, qu'on appelloit le jugement serce. Ce jugement fur établi par Charlemagne, afin de contenir les Saxons, nation barbare, accoûteunée aux meurtres, aux vols & aux révolies; & les empereurs en firent tant de cas qu'ils ne recevoient presque jamais ceux qui appelloient de ce jugement, auquel on étoit condamné,

même sans y avoir été appellé. Voici comment on y pro- AN. 1439. cedoit : lorsqu'on avoit dénoncé quelque coupable, on tendoit une corde au milieu de la falle ou l'on étoit assemblé; & tous ceux qui opinoient à la mort, la touchoient du bout du doigt, sans dire mot, afin que le criminel ainsi condamné, n'en fût pas instruit ; & quand un de ces juges inconnus le rencontroit, on l'éxecutoit à mort sans autre formalité: ce juge le touchoit legérement de sa baguette, en lui disant : On mange ailleurs d'aussi bon pain qu'ici : ce qui suffisoit pour qu'on le pendît en quelque endroit qu'on le trouvât. Ceux qui présidoient à ce jugement étoient appellez Scabini, & exerçoient leur jurisdiction par toute l'Allemagne, sans qu'aucun d'eux relevât le secret. Mais tout cela peu de tems après degenéra en abus & en vexations injustes, parce qu on choisit pour cet emploi des personnes de basse naissance, qui étendoient leur jurisdiction jusqu'aux causes civiles, quoiqu'elle ne fût établie que pour les criminelles. Ce qui obligea l'empereur Frederic III. fuccesseur d'Albert, dans l'assemblée de Francfort en 1442. d'ordonner que ces charges ne seroient données qu'à des gens d'honneur & de probité connuë, & qu'on ne procederoit dans ces jugemens que selon l'ancienne institution de Charlemagne.

Pendant la négociation de cette assemblée, les peres qui étoient à Basse, agitoient la question, sçavoir si Basse contre le l'on pouvoit déclarer le pape Eugene herétique à cause de sa desobéissance, & du mépris qu'il faisoit des ordonnances de l'églife. Les uns tenoient l'affirmative, & les autres la négative ; & entre les premiers quelques uns le renoient 1 mplement herétique, & d'autres relaps; enfin après bien des disputes, ils dresse-Ll iii

pape Eugene.

de geftes Bafil. ions établies ar ceux de

rent vers le milieu du mois d'Avril huit propositions ou conclusions theologiques conçues en ces termes. I. C'est une verité de foi Catholique que le saint concile genée gestis Basil. ral a puissance sur le pape & sur tout autre. II. Qu'un concile genéral légitimement assemblé ne peut être ni dissous, ni transferé, ni prorogé pour un tems par l'autorité du pape, sans le consentement du même concile, ce qui est une verité comme la precedente. III. Quiconque resiste opiniâtrement à ces veritez, doit être censé héretique. IV. Le pape Eugene IV. a combattu ces veritez, lorsque par la plenitude de sa puissance apostolique il a attenté de dissoudre, ou de transferer le concile de Balle. V. Eugene averti par le concile, a enfin retracté les erreurs opposées à ces veritez. VI. La dissolution ou la translation du concile, attentée par Eugene une seconde fois, est contraire à ces veritez, & renferme une erreur inexcusable dans la foi. VII. Eugene tentant de rechef de dissoudre ou transferer le concile, est retombé dans les erreurs qu'il avoit retractées. VIII. Eugene averti par le concile de révoquer la seconde dissolution ou translation qu'il vouloit faire, & persistant dans sa révolte après avoir été déclaré contumace, & voulant tenir un conciliabule à Ferrare, se déclare lui-même opiniarre & obstiné dans l'erreur.

bat ces conclufions, & prend gene.

Ces huit conclusions étant ainsi dressées & luës dans l'Assemblée en presence des peres, chacun sur prié de dire son sentiment; & presque tous étoient disposez à les approuver, lorsque Panorme archevêque de Palerme, qui devint ensuite un des plus grands adversaires du pape, les combattit par beaucoup de raisons. Et comme il avoit écrit pour l'autorité du concile dans le tems de la premiere division, il tâcha de prouver

après cette seconde, que le pape Eugene n'étoit point herétique pour avoir contrevenu aux decrets du concile de Basse. Alphonse roi d'Arragon & de Sicile avoit exprès envoyé à ce concile des ambassadeurs, du nombre desquels étoit Panorme, pour y soutenir la cause de ce pape. L'évêque de Burgos se joignit à lui en partie; c'est-à-dire, que comme entre les conclusions les trois mieres regardoient le droit, & les cinq autres concernoient le fait & la personne d'Eugene, ce prélat n'attaqua que les dernieres touchant le pape. Tout cela se passa dans une congrégation dans laquelle présidoit le cardinal d'Arles, Nicolas Lamy théologien de Paris recueilloit les avis , & Jean Dienlifist Ecossois étoit secretaire, Æneas Sylvius rapporte la substance du discours de Panorme, dans lequel il reconnoît à la verité que le concile est au-dessus du pape; mais il soutient que cette doctrine ne doit pas passer pour un article de foi; il avoue qu't ugene avoit tort, mais il ne croit pasqu'on doive le considerer & le traiter comme héretique. Son discours, dit le même auteur, fut plus loué qu'approuvé; cependant il fut cause qu'on ôta des conclusions le terme des relaps, & qu'on mit en sa place celui de tombé.

Jean de Ségovie Espagnol & sçavant théologien de Salamanque repondit à ce discours de Panorme, mais vie répond à avec beaucoup de douceur & de modestie. Il soutint qu'il ne pouvoit rien dire de plus avantageux pour ses adversaires, & lui prouva, que si l'on devoit tenir pour article de foi, tout ce qui résulte des décisions de l'églife, il s'enfuivroit nécessairement que le pape Eugene étoit herétique, puisqu'il avoit violé les loix de l'église en secouant le joug de l'obeissance qu'il devoit au concile de Constance, dont les decrets avoien

An. 1439. Æn. Sylv. l. 1. de geftis Bafil.

Jean de Ségo

été si souvent résterez dans le concile de Basse : Panorme l'interrompoit de tems en tems, chagrin de l'avantage En Sylv.leco. que l'on prenoit contre lui, mais Jean de Ségovie poursuivit toûjours. Un évêque parla après lui, & le sit avec tant d'aigreur, qu'on en vint aux injures, & qu'il fallut que cet évêque en demandât pardon.

Le jour suivant il y eut une congrégation genérales dans laquelle Amedée archevêque de Lyon & amb sadeur du roi de France, soutint par plusieurs raisons que le pape Eugene étoit héretique, & déclama fort contre la lâcheté de ceux qui l'avoient élevé au souverain pontificat, exagerant beaucoup les calamitez de l'églife. Au contraire l'évêque de Burgos aumônier du roi d'Arragon s'efforça de l'excuser : il divisa les conclusions dont on a parlé plus haut, en genérales & en particulieres; il parla fort éloquemment sur les trois premieres, prouvant que leur verité étoit incontestable, pourvu qu'on ne les regardat point absolument comme articles de foi, ce qui lui sembloit douteux; & il s'arrêta long-tems à montrer que le concile est superieur au pape, ce qu'il prouva par le droit divin & par le droit humain, sans obmettre l'autorité d'Aristote, (c'étoit le goût de ce tems-là. ) En un mot il parla avec tant d'érudition & de politesse, qu'il attira l'attention de tout le monde, & qu'on l'écoutoit avec un vrai plaisir: mais lorsqu'il voulut continuer son discours & passer aux cinq dernieres conclusions, l'on ne vit plus la même éloquence, ni la même force de raisonnement ; & il parut si different de lui-même, qu'on disoit que ce n'étoit plus l'évêque de Burgos qu'on entendoit.

Un abbé d'Ecosse homme d'un esprit fort subtil, & Thomas de Corcellis docteur & chanoine d'Amiens, foutinrent. sourinrent ce que l'archevêque de Lyon avoit avancé, & défendirent les conclusions. L'évêque de Burgos y opposa plusicurs difficultez. Æneas Sylvius rapporte tout au long le discours du docteur de Corcellis, dont Thom il loue fort la modestie & la science. Il montra que le pape Eugene. pape éroit foûmis au concile & à l'églife, d autant qu'il pouvoit (etromper & non pas elle; qu'elle est la mere & lui le fils ; qu'elle est l'épouse de Jesus Christ , & lui le vicaire seulement. Il explique ces paroles de l'évangile , Vous êtes Pierre , & fur cette pierre je bâtirai mon églife, T les portes de l'enser ne prévaudront point contre elle. Il expose de l'église ces autres paroles , T'ai priépour vous , afin que Luc. c. 12. ve voire foi ne défaille point, parce que tous les autres apôtres étoient contenus dans faint Pierre, & que les privileges que cet apôtre a reçus ne lui ont été accordez, que parce qu'il portoit la personne de toute l'église, à qui Jesus Christ l'a renvoyé, quand il lui a dit de même qu'aux autres, Dites-le à l'eglife. D'où il conclut que si le pape n'écoute point l'églife il doit être regardé comme un layen & un Publicain; que ceux qui assurent que ce qui convient à l'églife, ne convient pas de n ême au concile, ne sont que des flatteurs qui parlent ainsi par ambition ou par interêt; ou des chicaneurs qui disputent plus par opiniâtreté, que par ignorance. Tout le reste de ce discours qui est fort long, ne tend qu'à prouver la superiorité du concile au dellus du pape.

George éveque de Vicenze, qui étoit de retour de Mayence depuis quelques jours, & qui n'avoit point été prefent au commencement de cette dispute, ne pouvoit confentir à la réfolution qu'on vouloit prendre, de déclarer le pape Eugene herétique : & quoique l'archevêque de Lyon ne fût pas de son senti-Tom XXII. Mm

Matt. c. 16.

AN. 1439.

Æn Sylv. in

Fasciculo de gestis conc. Basil.

ment, il ne laissoit pas de les favoriser, & de se ranger de son parti, dans l'appréhension qu'on n'allat trop vîte dans la dépolition d'Eugene, & qu'on n'agît avec trop de précipitation dans une affaire de cette consequence. Et comme plusieurs autres surent du même auis, la déliberation fut suspendue, quoique les huit conclusions eussent déja été approuvées par les trois prémieres députations; parce que le quatriéme ne vouloit recevoir que les trois premieres conclusions, & reful oit d'admettre les cinq dernieres. Le vendredi ar-1 iva, jour auquel on avoit coûtume de tenir une congrégation generale; mais les archevêques de Milan & de Palerme avec les orateurs du roi d'Arragon & du duc de Milan y formerent beaucoup d'obstacles, & exhorterent ceux de leur parti à resister courageusement. On appella le cardinal de Tarragone qui étoit à Soleurre, & Louis protonotaire qui étoit allé prendre les bains, autant pour sa santé que pour n'être point obligé d'agir contre sa conscience en faveur d'Eugene. L'on appella aussi beaucoup d'évêques d'Arragon, qui tous s'en étoient retournez la veille du jour qu'on devoit tenir la congrégation.

Elle se tint cependant: les orateurs des princes s'y trouverent, &, comme de concert, s'unirent tous pour empêcher la conclusion de l'affaire. Les contestations se renouvellerent; les Italiens & les Espagnols s'opposerent fortement à la reception des articles proposez. Le premier qui parla sur l'évêque de Burgos, qui o pina qu'on devoit differer jusqu'à ce que les autres orateurs des princes sussent de retout de Mayence. Après lui Panorme sit un long discours, qu'il com-

seffe, faites retentir votre voix comme une trompette; austi

parla-t-il fortement, croyant que cela étoit nécessaire pour préserver l'église, disoit-il, de la ruine dont elle An. 1439. étoit menacée. Il finit en menaçant de protester contre tout ce que les peres feroient, si l'on ne prenoit pas le parti de surseoir l'affaire, & il sit lire sa protestation qu'il avoit écrite. Louis protonotaire lui répondit. Il ne survêcut pas long tems à cette dispute, étant mort de la peste à l'âge de trente ans, & n'ayant été malade que trente-six heures. Æneas Sylvius en fait un éloge magnifique, & vante beaucoup sa grande facilité à. parler, & sa profonde érudition.

Après que plusieurs eurent dit leur avis dans cette congrégation, le cardinal d'Arles qui en étoit le pré-cardinal d'Arles sident, & comme l'ame de tout le concile, fit une ré- pour la déposicapitulation de tout ce qu'on avoit dit ; ensuite il entra en matiere, refuta les raisons de ceux qui vouloient qu'on differât la déposition d'Eugene: il s'expliqua avec beaucoup de force & de hardiesse, contre le pape & contre tous ceux qui le favorisoient; ensorte qu'Æneas Sylvius dit que son zele étoit digne de la ... sylv. in. couronne du martyre. Le discours de ce cardinal éton- Fascualo, p. 220 na toute l'assemblée : les uns louoient sa memoire, les autres vantoient son érudition : mais les Catalans qui voyoient que tout le discours du président ne tendoit qu'à n'accorder aucun délai, crioient qu'on lût tout haut la protestation de l'archevêque de Palerme, avant toute autre déliberation : ce qui renouvella le trouble, & qui fut cause que des clameurs on en vint aux injures & aux querelles. Le patriarche d'Aquilée apostropha Panorme; celui-ci s'ecria, qu'il n'y avoit donc du Pape Jetten point de liberté dans le concile, & exhorta ceux de l'affemblée. son parti à se retirer, puisque le patriarche les menaçoit de leur faire casser la tête. Il étoit vrai en ef-

Mm ii

Nequaquam fas erit integris provinciam exive capitibus.

Hr. Sylv. de goff. conc. p. 18. in Fasciculo.

fet qu'il leur avoit dit, que s'ils continuoient à crier & à s'opposer au bien de l'église, ils ne se retireroient pas leurs têtes sauves, parce qu'ils ne connoissoient pas de quoi les Allemands étoient capables. Mais Jean comte de Tierstein, qui tenoit la place de protecteur du concile, leur promit toute sureté, & les assura que le sauf-conduit de l'empereur ne seroit violé en aucune maniere, & qu'on l'observeroit dans tous ses points; il avertit en même tems le patriarche de revoquer ce qu'il avoit dit, & d'être à l'avenir

plus moderé.

Mais le patriarche sans se troubler chargea Jean de Bachenstein auditeur de la chambre apostolique, d'expliquer fes intentions: celui ci le fit, & representa qu'on n'avoit nul dessein d'insulter les prélats, ni de leur faire aucune menace qui pût troubler la liberté du concile; qu'on vouloit seulement les exhorter à la conftance, & à tenir la promesse qu'ils avoient faite à tout l'univers, de travailler solidement à la reformation, évitant de vouloir une chose aujourd'hui, & demain une autre; ce qui marquoit trop de legereté, & ce qui rendoit le clergé méprifable aux laïques. Mais son discours n'arrêta pas les clameurs ; & toutes les fois qu'on faisoit mention des articles dont on étoit déja convenu. les murmures & les cris redoubloient. Cette conduite peu reguliere obligea l'archevêque de Lyon à leur representer que, depuis piès de huit ans que duroit le concile, on n'y avoit rion vû de semblable; que les conclusions contre lesquelles ils se révoltoient si fort, étoient certaines & veritables; que le protonotaire Louis les avoit fait approuver par les universitez de l'ouvain & de Cologne ; que la verité n'étoit point changee. Après ces paroles le cardinal d'Arles ordonna

le Lyon & a'autres travaillens appailer le

An. 143

cu'on sit lecture du concordat des douze députez: mais à peine sur-elle commencée, que Panorme avec les Arragonois & ceux de son parti, le leva & y sorma opposition avec beaucoup de véhémence. Nicolas Lami doctaut de Paris, di qu'il appelloit de l'opposition de Panorme au concile present see qui caus tant de tumulte & d'altercation, qu'on désespera de voir finir cette affaire. Pour appaiser ce trouble, Jean de Ségovie les pria de l'entendre; on eut égard à sa priere, il parla affez long-tems, il justifia la conduite & les intentions du cardinal d'Arles, il exhorta ceux de son parti à tenir serme, & à ne se relâcher en aucune maniere pour la désense de la verté.

Plusieurs prélats de leur côté exhortoient Panorme à ne point s'opiniatrer dans son sentiment, & à ne pas soûtenir sa conclusion. L'évêque de Burgos le sollicitoit fort à l'amour de la paix, & à ne point troubler le concile. Mais comme les peres ne vouloient point se retirer, ni finir la congrégation sans rien conclure, & que Panorme s'obstinoit toûjours à soûtenir le contraire de ce qu'ils vouloient faire, l'archevêque de Lyon fit voir que l'opposition de Panorme n'étoit d'aucune consequence, & qu'elle n'avoit pas besoin d'être révoquée, parce qu'elle étoit nulle; que cependant il étoit d'avis qu'on differât, si par ce délai l'on pouvoit réunir les prélats: ce qui déplut fort aux partisans de-Panorme, qui soûtenoient que son opposition devoit être reçûe; & ce qui causa encore de nouveaux bruits, si grands, qu'il fut impossible d'entendre la lecture des articles. Il étoit déja nuit sans qu'on eût encore rien terminé, lorsque le cardinal d'Arles pressé par les inftantes sollicitations. & par les remontrances de l'évêque de Lausanne & de plusieurs théologiens, crut pou-

LXII. On exhorte Panorme à le relâcher de son fentiment.

.

Mm iii

voir user d'artifice pour appaiser le tumulte. Il fit semblant d'avoir à proposer quelque chose qui n'avoit au-Artifices du cun rapport aux questions presentes; & ayant par cette rdinal d'Aries feinte obtenu le silence, il dit qu'il avoit reçu de France de nouvelles lettres qui contenoient des choses étonnantes & même incroyables, dont il leur feroit part s'ils vouloient l'écouter. Tout le monde y consentit, & le cardinal profitant de cette disposition, fit le recit de ce que contenoient ces lettres, en conduisant insensiblement son discours sur le sujet dont il s'agiffoit. Il ajoûta que les nonces du pape Eugene remplifsoient la France de cette nouvelle doctrine ; que l'autorité du pape étoit au-dessus du concile; & que si on n'y mettoit ordre, cette opinion s'étendroit & prendroit promptement racine parmi les peuples. Que le concile avoit interêt d'y apporter le remede, & qu'il n'y en avoit point de plus efficace que celui d'admettre du moins les trois premieres conclusions des huit qu'on avoit établies. Ce discours fut reçu & applaudi avec de grands éloges, & ce même cardinal conclut au nom de tout le concile.

sagone à Bafle.

Le même jour le cardinal de Tarragone arriva, & Arrivée du cardinal de Tar- comme il n'avoit pû assister à la congrégation genérale, il fut aussi-tôt obsedé par les Catalans & les Lombards qui eurent avec lui divers entretiens, dans le dessein de prendre des mesures en faveur du pape Eugene; car parmi eux, les uns étoient d'avis qu'on abandonnât entierement le concile, les autres au contraire soûtenoient qu'il falloit demeurer pour s'opposer de toutes leurs forces à toutce qu'on feroit contre le pape. & ce dernier sentiment l'emporta sur l'autre.

Le samedi vingt-cinquième d'Avril, l'archevêque de Lyon & l'évêque de Burgos, ayant affemblé les pré-

106 20, neh

lats dans le chapitre de la grande églife, les entrerinrent long-tems fur la nécessité de rétablir la paix dans le concile. L'évêque de Burgos étoit d'avis qu'on fût une députation dont on chargeroit l'archevêque de Lyon, avec un plein pouvoir; cette proposition sur differemment reçuë, elle plut aux uns, & déplut sor aux autres: & tous penserent avec raison qu'il n'y avoit point de paix à esperer, tant que les ennemis de cette paix ne seroient aucune démarche, pour témoigner qu'ils se repentoient de leurs sautes. Ainsi cette assemblée sinit sans aucun succés.

Le lendemain dimanche vingt-ſixiéme d'Avril, l'évêque de Burgos avec d'autres prélats de Lombardie & de Caralogne, alla trouver la nation Allemande & les magistrats de la ville, pour exhorter les uns & les áutres à empêcher le schisme. Les Allemands s'en rapporterent à ce que les députations délibereroient là-dessus & les magistrats répondirent que cette affaire ne les regardoit pas, qu'elle étoit du ressort du concile, don les peres étoient trop sages & trop prudens pour ignorer les mesures qu'ils devoient prendre; que si la foi étoit en danger, c'étoit à eux & au concile à y pourvoir; mais que leur sonctile, & à conserver la soi publique. Avec cette réponse ils congedierent l'évêque de Burgos.

Cependant les peres du concile avoient fait transcrire la forme du decret avec les huit conclusions dont on a parlé, & l'avoient approuvé dans les députations. Mais il falloit que ces conclusions, suivant la coûtume du concile, sussent les par les douze personnes destinées pour cela, & qu'on assemblat une session pour l'inferer dans les actes. Pendant qu'on se préparoit à le

L X V.
Congrégation
genérale pour
recevoir les huis
conclusions.

AN. 1439.

faire, & à examiner attentivement le decret pour le rendre plus exact, les députez des princes revenus de Mayence, après plusieurs entretiens entre eux, prirent la resolution d'en empêcher la publication. Sur les avis qu'on en eut, le samedi neuvième de Mai, l'on tint une congrégation generale qui fut tics-nombreuse, & dans laquelle chacun des partis étoit bien sésolu à soûtenir vivement son opinion. Il s'agissoit de conclure ce jourlà la forme du decret. Le cardinal d'Arles voyant que l'affemblée étoit si non breuse, & que les douze députez auteurs du concordat, & destinez à lire les conclusions, étoient d'accordentre eux pour prevenir le trouble & le bruit qui pouvoit naître, il ordonna qu'on fît lecture de ce concordat, dans le dessein d'indiquer enfuite le jour de la fession. Mais les deputez & orateurs des princes que l'évêque de Lubec retenoit dans le chœur de la grande église, ayant appris ce qui se pasfoit dans la congrégation, sortirent brusquement, entrerent dans l'assemblée, & se plaignirent hautement de l'injure qu'on leur faisoit.

LXV I.
Les députez
des provin es
demandent qu'on revoque la

Matt. say. 7

pay

par leurs fruits, & cet autre : Que celui qui a envie de mal faire, hait la lumiere. Après tous ces differens discours qui marquoient plus de passion que d'amour pour la vérité, le cardinal d'Arles prit la parole, & fit un discours affez long, s'adressant tantôt à Panorme, tantôt aux ambassadeurs de l'empereur & du roi de France, & tantôt à quelques-uns des prélats en particulier.

Tout son discours fut en substance, que la conclusion avoit été faite canoniquement, selon la coûtume cardinal d'Arles observée de tout tems par les peres du concile, & que en faveur de la conclusion. les cérémonies qu'on y ajoûteroit, ne feroient que la confirmer davantage. Outre qu'en examinant cette conclusion sans préoccupation d'esprit, on ne pouvoit contester qu'elle n'eût été faite selon toutes les formes, puisque les évêques de France, d'Allemagne & de Pologne y avoient foufcrit, ou par eux-mêmes, ou par leurs députez, hors ceux d'Italie & d'Arragon qui s'y étoient opposez, parce que le roi d'Arragon relevoit du pape, à cause du royaume de Sicile; & sur la fin s'adressant à l'évêque de Lubec : Voilà, dit-il, le point de foi dont il s'agit ; retirons-nous, je vous prie , de peur de scandaliser les autres, & qu'onne dise que nous ne pensons pas comme les orateurs. A quoi l'évêque répondit: Demeurez, mon pere, les conclusions ne sontelles pas très-véritables? Pourquoi craignez - vous de combattre pour la vérité? Ces paroles, dit Æneas Sylvius, ne furent entendues que de peu de personnes, parce qu'elles furent dites affez bas ; je fus un de ceux qui les entendirent, parce que j'étois assis à leurs pieds. Le cardinal ayant fait lecture des pieces nécessaires pour la conclusion, conclut à la réquête des promoteurs, & après avoir fini son discours, il renvoya l'assemblée, en indiquant la fession prochaine, dans laquelle Tome XXII.

AV.1439. LXVIII. Trente-troifiéme fession du concile de Baste. Labbei, coccil. 30. XIII. p. 618.

on devoit confirmer le decret, pour le seizieme de Mai. Ce fut la trente-troisième session du concile de Bas. le : elle se tint un samedi seizième de Mai. Tous ceux qui avoient souhaité cette session s'y rendirent à l'heure marquée ; l'évêque de Laufanne y célébra la messe : les orateurs des princes y députerent l'évêque de Lubec & l'archevêque de Tours, promettant de s'y rendre euxmêmes, si l'on s'engageoit à differer la déposition d'Eugene de quatre mois. On leur accorda le tems qu'ils demandoient; mais ils voulurent de plus qu'on ne fit de decret que sur la premiere conclusion, disant qu'ils ne pouvoient admettre que celle-là seule. Le cardinal d'Arles leur fit dire que tout dépendoit des deux fuivantes, & que c'étoit sur celles-là que le concile faisoit plus d'attention; que s'ils ne vouloient pas assister à la icilion, on s'en prendroit à eux, & qu'on leur imputeroit la rupture du concile, & de la paix qu'on pouvoit par-là donner à l'église, n'ayant pas voulu s'acquitter, de leur promesse. Cette remontrance ne leur plut pas, & ils se retirerent. Leur retraite n'empêcha pas de tenir la session, où il ne se trouva aucun des prélats Arragonois & Espagnols. Il n'y eut que deux Italiens, l'évêque de Grossalte & l'abbé de Donne du diocése de Côme, avec environ vingt évêques ou abbez, des nations de France & d'Allemagne.

Expedient du cardinal d'Arles pour rendre certe fession nombreuse.

Æn. Sylv. de gefisconc. Bafil, 4. 2. pag. 37. in Zafeie,

Le cardinal inquiet d'un si petit nombre, s'avisa, pour ramener les autres, d'un expédient qui rétisse. Il tr'chercher toutes les reliques, des Saints qui étoient dans la ville de Basle, les sit apporter & mettre dans les places des évêques qui s'étoient retirez ; ce qui excita beaucoup la dévotion d'un chacun, du Æneas Sylvius, &tira les larmes des yeux des bien intentionnez. Cet attifice attira beaucoup de monde; & quoiqu'on

siéme. Le vendredi suivant vingt-deuxiéme de May il y cut Les troispe-une congrégation genérale, à laquelle les ambassadeurs mercionela-serve condudes princes assisterent, & où ils approuverent le decret fait dans la session précedente ; ce qui surprit tout le monde. Ces ambassadeurs même allerent plus loin, puisqu'ils dirent que le pape Eugene étoit ennemi de la vérité. Cependant ils persistoient toûjours à demander qu'on differât de lui faire son procès. Le cardinal d'Arles ravi d'un si grand changement, rendit à Dieu ses actions de graces d'avoir ainsi tourné le cœur & l'esprit de ceux qui auparavant s'étoient déclarez si hautement contre le concile. Cette déposition sit qu'on Panormeen fas'appliqua sérieusement à la disposition du pape Euge- de Base. ne, & aux mesures qu'on devoit prendre pour lui donner un successeur. Il paroît que Panorme sut du nombre de ceux qui favoriserent le decret, puisque ce sut vers la fin de cette année qu'il composa son traité touchant l'autorité du concile de Basse, dans lequel il commence par le recit du fait, & propose ensuite trois questions. La premiere, si le concile de Basle étoit véritablement un concile œcumenique, il répond affir-

An 1439.

fions font reçues par un de s

Nn ii

mativement, & le prouve. La seconde, si le concile de An. 1439. Basse a eu le pouvoir de citer Eugene, & de lui faire son procès jusqu'à le déposer. Il répond encore affirmativement, & le prouve par plusieurs raisons. La troisième. si le concile de Basse dans le fait, a justement procedé contre Eugene? Et cet auteur montre que le concile n'a rien fait que de juste : Ce qu'il faut remarquer, est que ce traité fut composé durant la tenue même du concile de Basse.

Sentiment de Bellarmin fur l'ouvrage dePa-Bellarm. de Script, ecclef.

Le cardinal Bellarmin dans son livre des Ecrivains ecclesiastiques, dit que ce traité de Panorme a été retranché du recueil des ouvrages de cet Auteur, comme un ouvrage erroné, & fait pour la défense d'une mauvaise cause; & qu'il ne l'a jamais pû trouver dans les differentes éditions des ouvrages de cet archevêque de Palerme. Néanmoins il se trouve dans le dernier tome de celle de Lyon de 1547. on l'a aussi imprimé séparément à Lyon d'une fort ancienne édition. M. Gerbais docteur de Sorbonne en a donné une traduction françoise en 1697, avec toute la fidelité & la netteté qu'on peut desirer. Ce Panorme s'appelloit Nicolas Tudesque, & étoit Sicilien. Après avoir été abbé d'une abbaye de l'ordre de saint Benoît dans Palerme, il fut archevêque de cette ville : Amedée de Savoye ayant été élu pape après la déposition d'Eugene, le nomma cardinal en 1440. Mais il fut oblige par les ordres du roi d'Arragon son maître de retourner dans son archevêché, où il mourut de la peste l'an 1445.

On travaille à la deposition du pape Eugene.

Ce fut dans une congrégation tenue le vingt-troisième de Mai, que les ambassadeurs des princes qui. avoient approuvé le decret, demanderent que l'on differât de faire le procès au pape Eugene, & que le concile convînt du choix d'un troisième lieu : mais l'un & l'autre leur fut refusé par l'assemblée, qui confirma les cinq autres conclusions. Et quoiqu'on eût résolu d'abord de laisser écouler soixante jours entre la déposition d'Eugene, & l'élection d'un autre pape, l'on changea de resolution, & l'on cita Eugene à comparoître dans la prochaine session, sans que les ambassadeurs y missent aucun empêchement. En consequence de cette citation qui fut affichée aux portes de l'église, le concile indiqua la session suivante, où le pape sut essectivement déposé. Æneas Sylvius promet l'histoire de cette dépolition à la fin de son premier livre, mais il n'en dit rien, & commence son second livre par les mesures qu'on prit pour l'élection d'Amedée duc de Savoye. Il paroît cependant par plusieurs endroits de cet auteur, qu'il y avoit un second livre qui traitoit de cette déposition ; & que le livre qui est aujourd'hui le second, devroit être le troisiéme : d'où l'on peut conclure que ce livre a été perdu. Mais Augustin Patrice nous dédommage un peu de cette perte par les actes qu'il nous a laissez de la déposition d'Eugene.

La session trente-quatrième fut tenuë le vingt-cinquieme du mois de Juin, & l'on y traita de la déposi- triéme session tion du pape, qui fut executée en consequence de la Basse, citation déja faite & affichée; le concile étant composé de trente-neuf prélats mitrez, & de près de trois cens Lable, art. 21. ecclesiastiques du second ordre. Eugene sut une seconde fois appellé par deux évêques; & ne comparoissant point, il fut ju é par contumace. En uite en vertu & par l'autorité du concile de Constance, on protonça la sentence de sa déposition, où on y déclare tous les Fidéles dispensez de lui rendre obéssiance; & on leur défend de le reconnoître pour souverain pontise sur Labbifpag. 619. peine d'hérésie & de schisme, de privation de tous

du concile de

Aug. Patrice

Déposition da pape Eugene.

Nn iii

AN.1439

honneurs, bénéfices, dignitez. Dans cette fentence Eugene n'est plus nommé que Gabriel, du nom qu'il portoit avant qu'il stié élevé au souverain pontificat, & il y est traité de pertubateur de la paix & de l'union de l'églisé, de simoniaque, parjure, incorrigible, schismatique, hérétique, obstiné dans ses erreurs, dissipateur des biens & des droits de l'églisé, & administrateur inutile & même dangereux du souverain pontificat. On ajoûte qu'il s'est rendu indigne de tout titre, degré, honneur & dignité. Les évêques du duché de Savoye assisterence à cette session, ce qu'il a rendu indigne de remarque, c'est que tout ceci se passon, ce qu'il sendit un peu plus nombreuse. Mais ce qui est digne de remarque, c'est que tout ceci se passon, ce qu'il rendu que l'union des deux égliss Grecque & Latine se faisoit à Florence.

Patric. loc. fuprà cit. LXXVI. Le roi de France fe plaint au concile de la dépositiond'Eugenc.

Les peres du concile résolurent ensuite d'envoyer des députez vers tous les princes de la Chrétienté, pour leur faire sçavoir la déposition d'Eugene, & les engager à faire exécuter ce decret. A peine cette résolution étoit-elle prise, qu'on reçut des lettres du roi de France, dans lesquelles il se plaignoit de ce que le concile n'avoit pas déferé à la priere qu'il lui avoit faite de surseoir les procedures contre le pape Eugene; il disoit que par cette conduite il paroissoit que les peres refusoient la paix que les princes souhaitoient avec tant d'ardeur ; il les conjuroit de ne point passer outre, & de differer jusqu'à ce qu'on eût trouvé quelque vove de réconciliation. Mais les peres de Basse lui répondirent que sa majesté sçauroit par les députez du concile, les raisons qu'il avoit eues d'agir ainsi, & qu'ils ne doutoient point qu'elle ne les approuvât; d'autant plus qu'on ne pouvoit faire la paix de l'église d'une maniere avantageuse, qu'en lui procurant une entiere liberté; & qu'ils le prioient d'envoyer des prélats de son royaume au concile, pour y déliberer AN.1439. fur les affaires ecclesiastiques. On lit dans un manuscrit de faint Victor la réponse que les mêmes peres sirent aux lettres du roi d'Angleterre, qui leur écrivoit en faveur d'Eugene, avant sa déposition : Ils excusent leur conduite, & prient ce prince de ne point condamner le concile, avant que d'avoir entendu ses raisons. Il paroît aussi que l'empereur Albert & les princes d'Allemagne firent les mêmes plaintes aux peres de Bafle.

Cependant toutes ces plaintes ne les empêcherent pas d'avancer vers le but qu'ils s'étoient propolé, & quiéme seffion d'exécuter leur dessein : c'est pour cela qu'ils tinrent Base. la trente-cinquiéme session le deuxième du mois de Juillet, le siège apostolique étant vacant. On y dis- 10. x11. p. 611. puta long-tems, s'il convenoit d'élire sur le champ un nouveau pape, ou d'attendre : l'on convint d'abord qu'il étoit plus expédient pour le bien de l'église, de ne pas differer la nouvelle élection. Mais Jean de Ségovie ayant remontré, qu'à consulter la prudence humaine, il paroissoit à propos d'élire au plûtôt un autre pape, il lui sembloit toutefois que Dieu demandoit d'eux qu'on differât l'élection de deux mois, & On fistue qu'il convenoit mieux d'avoir égard aux loix de l'hon- dans deux mois nêteté, quoiqu'il y eût quelque risque à courir, que de ne consulter que l'utilité, quelque certitude qu'on y trouvât. Son sentiment fut suivi, & l'on résolut d'attendre deux mois suivant le decret de la septième sesfion, par lequel les peres de Basse avoient ordonné, que si le saint siège venoit à vaquer, il ne seroit procedé à l'élection d'un autre pape, que foixante jours après la vacance. Les peres ajoûterent, pour assurer

Labbe , concil.

le concile, que quoiqu'après la déposition d'Eugene ; quelques-uns se retirassent de Basse, le concile subsisteroit toûjours dans toute son autorité, & qu'il ne pourroit être dissous sous quelque prétexte que ce fût, que par l'avis des deux tiers de ceux qui y avoient voix. selon le decret de la session onziéme; & afin que cette décision sût mieux affermie, on nomma quelques prélats pour avoir soin de la soûtenir, ce qui fit qu'on donna à cette session le nom de Session de la stabilité du concile, & que ces prélats furent appellez les peres de la stabiliré.

La peste fait de grands ravages à Baffe.

Ce fut immédiatement après cette session, que la peste fit de si grands ravages à Basse, que la psupart résolurent de dissoudre le concile, & de se retirer. Cette maladie fit mourir Louis le protonotaire, dont on a déja parlé. Après lui moururent encore le patriarche d'Aquilée, le grand aumônier du roi d'Arragon, l'évêque de Lubec, celui de Constance, l'abbé de Donne, & beaucoup d'autres. Æneas Sylvius fut aussi attaqué du mal contagieux; mais il en guérit. Jean Pinanus de Rouen son ami, & premier secretaire du cardinal d'Arles, périt dans cette contagion. Sylvius l'appelle un autre lui-même, & sa perte sut fort sensible aux peres du concile.

u Fafete.

An. Sylv. de geft. cone. Bafil.

Comme chacun étoit dans l'appréhension d'être atcardinal d'Arles taqué du mal à chaque instant, on pria le cardinal d'Arles de permettre qu'on se retirât dans quelque campagne voiline, avec promesse de revenir, quand la peste seroit moins violente : mais il ne voulut pas, disant, qu'il aimoit mieux sauver le concile au péril de sa vie, que de sauver sa vie au péril du concile. Sa constance détermina les peres à demeurer dans la ville ; afin d'éviter la confusion de passer pour timides, en voyant une

LXXX. Constance du au milieu de la pelte.

ſi

fi grande fermeté dans leur chef. On laissa donc expirer les deux mois d'intervalle depuis la déposition d'Eu- An. 1439. gene; & pendant cetems-là, le concile choisit des députez dont on envoïa quelques-uns à une assemblée qui devoit se tenir à Francfort le premier jour du mois d'Août; d'autres au concile provincial qui étoit indiqué à Maïence pour le quinzième du même mois ; d'autres pour l'assemblée convoquée à Bourges par le roi de France ; d'autres enfin vers l'empereur & le roi d'Espagne, afin de se rendre ces princes favorables.

Le dernier du mois d'Août il y eut une congré- Parle bif. gation genérale dans laquelle le concile révoqua tou- Forent. art. 940 tes les graces expectatives, & les nominations à des tom x111.0006 benefices, faites par Eugene. Le même jour un médecin venant en habit d'hermite à Basse, y apporta des propositions tirées du livre de l'Ame simple, accusant Eugene de les soûtenir, & d'empêcher qu'elles ne fussent combattues. Mais on n'eut point d'égard à ses dépositions. Les députez du concile de Balle ne furent pas reçus favorablement de la plûpart des princes. En Allemagne avant fait afficher le decret de déposition d'Eugene aux portes des églises de Strasbourg, de Spire, de Wormes & de Maïence, leurs affiches furent déchirées, & on leur fit défenses d'en mettre davantage. A Francfort & à Maïence on leur dit, quoi qu'ils pussent alléguer contre la neutralité, que pour le prefent on ne pouvoit rien changer : & ceux qui composoient ces assemblées, craignant qu'on ne se servit contre eux des censures portées par le concile, déclarerent qu'ils en appelloient à un concile plus genéral, au pa- Basse ne sont pas pe Eugene, au saint siège apostolique, ou à ceux à qui favorablement il appartiendroit.

Les députez de reçus des prin-

Le pape Eugene ayant appris à Florence, où le con-Tome XXII. Oo

LXXXII. Decret du pape

AN. 1439. Eugene contre les peres de Baf-

Patrie. art. 97in tom. XIII. conc. p. 1574-

1 "XXIII.

gre feffion du concile
de Florence, après le départ
des Grecs.

cile se continuoit toûjours depuis le départ des Grecs. tout ce qu'on avoit fait à Basse contre lui, jusqu'à le déposer du souverain pontificat par un decret injurieux & outrageant, renouvella, selon les actes d'Augustin Patrice, dans la session sixième qui sut tenuë à Florence le quatriéme de Septembre, le decret qu'il avoit donné à Ferrare contre ledit concile de Basle, qu'il ne traitoit que de simple assemblée. Dans ce nouveau decret il condamne les huit propositions de soi reçues par les peres de Basse ; il traite leur assemblée de brigandage, où les démons de tout l'univers se sont assemblez pour mettre le comble à l'équité, & placer l'abomination de la défolation dans l'église de Dieu : il y déclare toutes sortes de personnes dans quelque dignité qu'elles soient constituées, cardinaus, patriarches, archevêques, évêques ou ecclesiastiques du second ordre, qui seront demeurez à Basse après la révocation du concile, ou auront assisté à leurs assemblées, excommuniez, privez de tout honneur, dignité & benefice, réservez au jugement éternel de Dieu avec Coré, Dathan & Abiron comme schismatiques & rebelles. Il révoque annulle & casse comme pernicieux tous les actes, statuts & decrets de cette assemblée, principalement dans les deux dernieres sessions, & comme faits par des gens qui n'ont nulle autorité. Enfin il les taxe d'heretiques & de schismatiques contre lesquels il n'y a point de punition assez grande, de même que contre leurs sectateurs, & tous ceux qui les favorisent.

Trente-fiziéme fession du goncile de Balle. Les peres de Baste avant que d'être informez de ce décret du pape Eugene contr'eux, tinrent leur trente-fixiéme échionée 17, de Septembre, dans laquelle il ne parôît pas qu'ils ayent fait autre chose qu'un decret bouckant la faince Vierge, dans lequel ils déclarent que

l'opinion de son immaculée Conception est une opinion pieuse, conforme au culte de l'église, à la foi catholique, à la droite raison, & à l'écriture sainte ; que tous les catholiques la devoient approuver; qu'il ne se- l'immaculée ra permis à personne d'enseigner, ni de prêcher le contraire; que la fête de la Conception sera celebrée dans toute l'église le huitième de Décembre, selon la coûtume de l'église Romaine; que l'office de cette sête composé par Jean de Ségovie y sera chanté ; qu'on accorde les indulgences à ceux qui la celebreront. Ce decret est sans doute formé sur les mémoires du cardinal d'Arras, qui dès le vingt-troisiéme de Mai 1435. avoit été chargé par le concile de rechercher & d'examiner avec soin dans toutes les bibliotheques, tout ce qui avoit été écrit touchant cette question, & d'en faire son rapport au concile. Il causa dans la suite de grandes contestations dans l'église. Tout le point de la question est de scavoir si le concile de Basse étoit, dans le tems qu'il a fait ce decret, légitime & œcumenique; s'il a prétendu établir le sentiment de la conception immaculée, comme un article de foi, ou comme une opinion pieuse, ce qui paroît plus vrai - semblable, puisque les peres du concile de Trente n'ont rien décidé sur cette question. Aussi je crois que c'est en ce dernier sens que tous les docteurs & bacheliers de théologie de la faculté de Paris, en prêtant le serment, jurent devant toute la faculté, qu'ils soûtiendront la conception immaculée de la Vierge. Voici la maniere dont on les interroge de la part du doyen. " Vous jurez que vous tiendrez la dé-, termination de la faculté touchant la Conception im-", maculée de la fainte Vierge Marie , à fçavoir qu'elle a "été préservée dans sa conception de la tache originel-"le ". Et le docteur ou bachelier répond : Je le jure. Oo ii

AN.1439.

Conception de la fainte Vierge. Labbe , cone. tom. x11. p. 62.26

AN.1439. LXXXVI

Les peres de Bife répondent au decret du pa-- pe Eugene.

Concil. gener. Labbe,tom. x 11. in epift fynod d. #. 15 2.765.

Le decret outrageant du pape Eugene contre les peres de Baste ne sut pas sans replique. Ils firent une apologie contre ce decret à qui ils donnent le nom d'invective. Ils y montrent que les propositions qu'ils ont définies, sont véritables, & qu'ils ont eu raison de déposer Eugene, qu'ils ne nomment que Gabriel dans toute la piece. Ils répondent solidement à ce que dit Eugene pour affoiblir l'autorité du concile de Constance, que ses decrets sur la superiorité du concile n'ont été faits que par la seule obédience de Jean XXIII. Ils lui reprochent les artifices qu'il a employez pour attirer les Grecs à Ferrare. Quelques-uns vouloient que le decret d'Eugene fût condamné comme herétique, & cela causa des disputes assez vives, qui furent appaisées par les remontrances de Jean de Segovie, qui leur représenta qu'il étoit d'une plus dangereuse consequence qu'on ne pensoit, de taxer ce decret d'hérétique. Un grand nombre de personnes, leur dit-il, honorent le pape Eugene comme pape, & ne consentent point à sa déposition : lorsqu'il a fait son decret, il avoit avec lui tous les cardinaux & beaucoup de prélats. Il faut donc les condamner tous comme hérétiques, si les decrets de cette session sont censez hérétiques. La conjonction : seroit trop périlleuse, si à la veille de voir deux obédiences, celle d'Eugene & celle du pape futur, ces deux pontifess'accusoient réciproquement d'hérésie. La décision sur donc remise à un autre tems, quoique le cardinal d'Arles ne fût pas de cet avis. Tout ceci se passa dans une congrégation genérale du septiéme d'Octobre, & fut confirmé dans la session suivante. Jean de Turre cremata répondit à l'appologie des peres de Basle; mais tout son discours ne tend qu'à prouver que le pape est au-dessus du concile, & qu'il le peut dissou-

Alia Patricii , art. 97. tom. Eltt. concil. p. dre ou transferer en plusieurs occasions.

Dans ce même mois d'Octobre, quelques prélats des An. 1439. provinces voifines, & principalement de la Savoie, se rendirent à Basse, sçavoir l'archevêque de Tarentaise, l'évêque de Bellay, & d'autres. Les peres reçurent des lettres de l'empereur, qui se plaignoit fortement qu'on n'eût eu aucun égard ni à ses prieres, ni à celles des princes, & que malgré eux on eût procedé contre Eugene jusqu'à le déposer : qu'il les prioit de surseoir la nouvelle élection, parce qu'il envoyeroit au premier jour des ambassadeurs qui ménageroient la paix entre eux & le pape. Mais nonobstant ses prieres, le cardinal d'Arles ne cessoit de remontrer qu'il n'y avoit point de tems à perdre, qu'on ne pouvoit differer davantage, ni attendre les Allemands, chez qui une diete en res de l'empes attire toûjours une autre ; qu'il falloit pourvoir au bien de l'église, à la pureté de la foi, & à l'autorité des conciles genéraux; qu'il ne craignoit personne, & qu'il étoit prêt de donner sa vie pour la défense de cette même église, que Gabriel autrefois Eugene, attaquoit avec tant de violence. Il fit donc élire le sixiéme d'Octobre trois personnes pour choisir ceux qui donneroient leurs suffrages dans l'élection d'un pape; & ces trois personnes furent l'abbé d'Ecosse, Jean de Ségovie & Thomas de Corcellis. C'est le recit de Patrie les est. Patrice, mais Æneas Sylvius raconte la chose un peu autrement.

Il dit qu'on convint d'abord dans une congrégation de tirer trente-deux personnes des membres du concile, qui conjointement avec le cardinal d'Arles, eliroient un nouveau pape : que Guillaume archidiacre de Metz proposa une autre voïe qui sut suivie, parce qu'on trouvoit trop de difficultez dans la pre-Oo iii

fait demander aux peres de Baffe la furféance de l'élection d'un pape,

Le cardinal d'Arles empéche qu on air égard aux pries

Æn. Sylv. de geft. conc. lib. 2. in Fafcie.

LXXXIX. Reglemens our l'élection d'un pape.

An. 1439.

miere. Ce fut de choifit trois personnes dans le concile, ausquelles on pourroit commettre le soin d'eliu n pape, & dont tout leconcile suivroit les intentions, ajoûtant que ces trois hommes étoient Thomas abbé de Donduno en Ecosse, de l'ordre de Citeaux, Jean de Ségovie, & Thomas de Corcellis chanoine d'Anmiens, tous trois docteurs en théologie; & qu'on leur laisseoit le choix des vingt - neus autres qui devoient concourir avec eux à l'élection d'un pape; qu'ils seroient tous nommez en secret, & qu'ils ne rendroient cette nomination publique que la veillle qu'ils entreroient au conclave.

On nomma donc les trois dont on vient de parler, & on leur donna un plein pouvoir d'élire pour pape celui qu'ilsjugeroient le plus digne, & de prendre avec eux le nombre de coélecteurs dont on étoit convenu, lesquels auroient conjointement le même pouvoir & a même autorité; on reçuit le serment dans une congrégation genérale qui sut tenuë pour ce sujet. Et comme pendant toute cette négociation le bruit s'écoit répandu dans le monde que la peste avoit cesse à Balle, & qu'on y pensoit sérieusement à élire au plûtôtun pape, cette nouvelle y attira un très-grand nombre de personnes considerables de differens royaumes, & beaucoup de prélats.

Les trois personnes qui furent nommées, & qu'Æneas Sylvius appelle les Triumvirs, s'assemblerent le vingt-huitième du mois d'Octobre dans le convent des Freres mineurs pour la session et ente-septiéme, où l'on déclara nuls tous les empêchemens mis ou à mettre, qui pourroient apporter quesque obstacle à la sutre election. On convint encore que selon les anciens decrets, l'élection du pape sutur se feroit au concile &

Trente-septid me session du concile deBaste LIVRE CENT-HUITIEMS

non ailleurs ; qu'elle seroit faite par le cardinal d'Arles président, & trente-deux autres prélats, ou eccléfiastiques qu'on choisiroit; que cette élection seroit nulle si les deux tiers n'y consentoient; que tous les 613.0614 électeurs avant que d'entrer au conclave, recevroient ensemble la sainte Eucharistie, & préteroient le serment selon le decret de la vingt-froisième session, que l'élu seroit obligé d'accepter l'élection, & jureroit de garder la foi catholique selon la doctrine des apôtres & des conciles genéraux; qu'il feroit particulierement exécuter les decrets des conciles de Constance & de Basle; qu'il continuëroit la célebration des conciles genéraux, & la confirmation des élections; qu'enfin pendant que les électeurs seroient au conclave, on suspendroit toutes sortes d'affaires, excepté les audien-

> lection d'un nouveau pape,

Il ne s'agissoit plus que de choisir ceux qui devoient être aggregez aux trois qu'on avoit nommez pour élire ceux qui doiun pape; mais ce jour-là on ne conclut rien. Le lendemain que ces trois députez se rassemblerent, le cardinal d'Arles qui devoit venir avant eux, se sit longtems attendre. Il arriva enfin, & après avoir excusé son retardement, il parla de l'importance du sujet qui les assembloit, & dit que l'état de l'église dépendoit de l'action qu'ils alloient faire. La tristesse & la crainte paroissoient sur son visage. Il apprehendoit que les trois il. 2. p. 420 électeurs, négligeant les prélats, n'en choisissent du second ordre; ce qui auroit irrité les premiers de se voir ainsi méprisez. Il le craignoit d'autant plus, qu'on gardoit là-dessus un secret impenétrable, & qu'on ignoroit entierement sur qui devoit tomber ce choix.

ces de la chambre.

Labbé d'Ecosse & Jean de Ségovie qui devinerent à cause de ses inquiétudes, le rassurerent & dissiperent

fa crainte; celui-ci leva toutes les difficultez qu'on pou-An. 1439. voit faire sur le prétendu mépris, que ceux qui n'auroient pas été élus, croiroient qu'on auroit fait d'eux. Il dit qu'on prît seulement les mesures nécessaires pour préparer le conclave, & que tout iroit bien. Ensuite on procéda à l'élection de ceux qui devoient être unis aux trois premiers. On nomma onze évêques, qui, avec le cardinal d'Arles, faisoient le nombre de douze, pour imiter, dit Æneas Sylvius, celui des apôtres. De plus, fept abbez, cinq théologiens, & neuf docteurs. Outre ceux-là, on nomma encore des officiers du conclave, un vice - camerier, huit gardiens, deux clercs des céremonies, deux promoteurs, un procureur fiscal; on n'eut aucun égard dans ce choix à l'ordre, ni au rang des nations. On choisit parmi les Italiens Guillaume évêque de Verceil, quoique François d'origine ; George d'Aost, de la famille de Saluces ; un autre évêque appellé Jean, un Louis de Turin. Parmi les abbez, Aleran de saint Benigne, & d'autres. Parmi les docteurs, Nicolas Thibout Normand, Jean de la Vallée Breton; entre les jurisconsultes, Guillaume Hugues archidiacre de Metz. Parmi les Allemands, Frederic évêque de Basse, Conrad abbé de Luzelle, de l'ordre de Cîteaux, Detzelaus Polonois, archidiaere de Cracovie, Jean Wylerdoyen de Basle, Jacques de Saltzbourg chanoine de Ratisbonne; enfin parmi les Espagnols, l'on compte huit évêques & quelques docteurs, qui étoient de la Castille, de la Navarre, ou de l'Arragon.

Le cardinal d'Arles voyant que personne n'étoit mécontent de cette nomination, reprit un visage plus gai & plus serein, loua beaucoup la prudence & le discernement des Triumvirs, & renvoya l'assemblée pour

pour proceder à la session trente-huitième qui se tint le trentième d'Octobre. L'on y confirma le decret contre l'invective du pape Eugene, aussi-bien que le choix desélecteurs du pape futur, nommez par les trois députez, ou triumvirs. Ce fut le cardinal d'Arles qui celébra la messe dans cette session; on y prêcha après l'é- 619.633. 6/19. vangile; & le prédicateur après avoir fait une longue énumeration des crimes dont on accusoit lugene, exhorta les électeurs à choisir un pape, qui tînt une conduite toute contraire à celle de son prédecesseur, & qui se distinguât par sa pieté & par son zele pour l'église. Le cardinal président, après avoir communié, donna l'eucharistie aux autres électeurs, suivant leur rang. L'archevêque de Tarentaile & dix autres évêques avec lui, communierent les premiers, ensuite sept abbez & les autres.

me feffion du concile de Balle,

Labbe , concil.

Après la messe, tous les prélats se revêtirent de leurs habits pontificaux; & Louis évêque de Lausane monta en chaire pour lire, premierement la réponse syno- gene contre les dale du concile au libelle d'Eugene, qui n'est nommé que Gabriël. En second lieu, une limitation du decret touchant les élections. En troisséme, la nomination des trais premiers électeurs, ce que le concile approuva. Et tous répondirent : Placet. Ensuite le même évêque requit qu'on fît lecture du serment des électeurs, & tous jurerent, le cardinal d'Arles le . premier. Ce qui étant fait, comme-il étoit trois heures après midi, & que tout le monde étoit à jeûn, on chanta le Te Deum, après lequel on conduisit en procession les électeurs au conclave, où ils entrerent seuls avec les personnes destinées pour les servir : mais clave pour élire la porte n'en fut fermée qu'à neuf heures du soir, afin un pape. qu'on pût y introduire plus facilement tout ce qu'i

AN. 1439.
In Pafeiculo
En. Sylv. de
geit. corc. Bafel.
L. p. 46.

étoit nécessaire pour la nourriture & pour les autres besoins. Æneas Sylvius fait une ample description de ce conclave, où il étoit lui-même en qualité de clerc des cerémonies. Il dit que c'étoit une maison stude dans la place vis à-vis de la cathédrale, en un lieu assez élevé, où il y avoit de grandes salles, qui avoient autresois servi pour y tenir le bal, & pour les danses Il pade des petites loges qu'on y construisse, dont le nombre égaloit celui des électeurs; de la maniere dont ceux-ci furent nourris, & de la qualité des viandes qu'on leur donnoit. Leurs cellules étoient si obteures, qu'on avoit besoin d'être éclairé en plein midi; outre cela l'endroit étoit si humide, que ceux qui étoient attaquez de rhumatimes, sentoient vivement renouveller leur incommodité.

X C V. D foofition du conclave.

Le lendemain des que le jour commença à paroître, tous les électeurs se trouverent à la messe, après laquelle on chanta l'hymne du Saint-Esprit, & l'on proceda au scrutin qui se fit par billets. Dans l'endroit où étoit la cellule du cardinal d'Arles & de l'évêque de Vicenze, avec heuf autres, on plaça des sieges des deux côtez; dans le fond on avoit dresseé un autel. devant lequel étoit le cardinal président, à sa droite l'archevêque de Tarentaile, & à sa gauche l'évêque de Tortole, & successivement les autres électeurs de côté & d'autre. Devant le cardinal il v avoit une table avec un bessin d'argent dans lequel chacun jettoit fon bill t que le president recevoit, & dont il faisoit lecture, en même tems que quatre des électeurs écrivoient ce qui venoit d'être lû. Le scrutin étoit concû en ces termes : Moi N. évêque de . .... j'elis pour pontife Romain N. Et l'on pouvoit mettre jusqu'à deux sujets dans le même billet : chaque électeur signoit

fon billet, afin qu'il n'y eût point de collusion. Après qu'on avoit lû les billets & écrit les noms de ceux qui étoient choisis pour papes, on confrontoit les scrutins, pour les brûler ensuite. Dès le premier scrutin, on vit qu'il y en avoit jusqu'à dix-sept dénommez de differentes nations, mais aucun n'avoit le nombre de voix suffisant pour être élu: on reconnut seulement que celui qui l'emportoit, étoit Amedée duc de Savoye; doyen des Chrétiens de Saint-Maurice de Ripailles, diocése de Geneve; il avoit seize voix. L'après midi on se rassembla sur les trois heures; & dans l'examen de ceux qu'on proposoit pour le souverain pontificat, chacun faisoit valoir ceux en faveur desquels il étoit prévenu. Cependant le parti d'Amedée le fortifioit. Dans le scrutin du quatriéme Novembre il eut dixneuf voix; dans le suivant il en eut vingt-une, & dans le troisième le même nombre. Mais comme il falloit avoir les deux tiers pour être élu, & qu'il ne manquoit qu'une voix, on brûla les billets, pour proceder à un nouveau scrutin.

Le cardinal d'Arles voyant qu'il manquoit si peu de chose pour unir les suffrages, fit faire des prieres, afin qu'il plût à Dieu d'établir l'union dans le conclave, & de placer dans le gouvernement de l'églife un homme qui sçût la conduire avec piété & avec zele. Et parce qu'Amedée étoit celui qui en approchoit le plus, on fit des informations de la vie & de les mœurs. Les uns prétendoient qu'il ne falloit pas si tôt imposer les mains far la vie & les à un laïque, ni élever tout d'un coup un prince fécu- de duc de Salier à la premiere dignité de l'églife. D'autres l'excluoient du souverain pontificat, parce qu'il avoit été marié, & qu'il avoit eu des enfans D'autres alleguoient son peu d'expérience sur les affaires ecclesiastiques,

n'étant point docteur, & n'ayant point étudié les matieres qui concernent l'églife. Ceux qui le favorisoient, répliquerent à toutes ces raisons, que si Amedée n'étoit pas docteur, il étoit docte; qu'il s'étoit fort appliqué à l'étude durant sa jeunesse ; qu'il avoit toûjours été trèsrégulier dans sa conduite, assidu aux offices divins, exact à réciter tous les jours son breviaire, quoique prince laïque. Ils prouverent par le témoignage des anciens, qu'on n'étoit point exclu du sacerdoce, pour avoir été marié, puisqu'on y élevoit même ceux qui avoient actuellement leurs femmes, pourvû qu'ils s'en séparassent par un consentement réciproque. Enfin ils de savoje eftélu firent un éloge si magnifique d'Amedée, que ceux qui d'abord ne lui étoient pas favorables, furent pour lui; & que le cinquiéme de Novembre il eut vingt-six voix, & fut élu pape. Aussi-tôt la joie parut sur le visage de tous les assistans; on appella les notaires & les témoins qui prirent acte de son election, on le nomma par les fenetres du conclave à une heure après midi ; & après que le cardinal d'Arles eût annoncé son nom au peuple, tous les électeurs sortirent sur les trois heures, revêtus de leurs habits pontificaux, & furent conduits à la cathédrale par le clergé qui les attendoit à la porte du conclave. C'est ici où finissent les deux livres d'Aneas Sylvius sur les actes du concile de Basle.

Amedée duc

vieme feffion du concile de Baffe. On y confirme l'élection d'A

Aug. Patric. hift conc. Bafil.

G Florent. n. 103. p. 1980.ex P. 636.

Les peres du concile de Basse confirmerent l'élection d'Amedée, dans la session trente-neuvième qui fut tenue le dix-septiéme de Novembre, & ordonnerent qu'il feroit reconnu pour pape par tous les fidéles. Ils lui dé. puterent vingt-cinq perfonnes, sçavoir, sept évêques, trois abbez & quatorze docteurs, avec le cardinal d'Arles, président, & le comte de Tierstein sous-protecteur du concile, pour lui apprendre son élection, & le

AN. 1439.

prier d'y consentir. Ces députez partirent le onziéme de Decembre, & n'arriverent à Ripailles que le vingtième du même mois. Amedée vint au-devant d'eux avec ses hermites & ses domestiques. Les députez lui exposerent le sujet de leur arrivée, mais sans lui préfenter des lettres du concile; sans lui demander à luimême son consentement, ils demanderent un autre jour pour être entendus, & on leur accorda le troisiéme jour.

Cependant les conseillers du duc proposerent aux députez quelques difficultez: ils vouloient qu'on réformât le serment qu'Amedée devoit prêter ; qu'il parût Amedée, 9 avec sa barbe en habit d'hermite, & qu'on ne lui chan- dience geât point son nom. Les députez répondirent : 1. Que quant au serment, ils ne pouvoient ni y ajoûter, ni diminuer, que cela regardoit le concile. 2. Qu'aussi-tôt que le prince élu auroit donné son consentement, il étoit nécessaire qu'il se revêtit des habits convenables à sa dignité, pour marquer la possession du souverain pontificat. 3. Que selon la pratique très-ancienne, il falloit que le duc changeat fon nom, Jesus-Christ aïant changé celui de faint Pierre. Quant à la barbe que le pape élu portoit, il ne voulut jamais confentir à se la faire couper; ce qui fit qu'on la lui laissa pour un tems. Le jour marqué pour l'audience étant arrivé, les députez y furent admis, ils presenterent auduc, au nom du concile, l'acte de son élection, lui demanderent son consentement, & lui persuaderent par tant de raisons, de se charger du gouvernement de l'église, qu'à la fin il y consentit avec beaucoup de peine, & après avoir versé beaucoup de larmes. Il fit le serment accoûtumé, & prit le nom de Felix V. Ausli-tôt après on le revêtit de ses habits pontificaux, mais il ne vou-

lut pas confentir le faire couper la barbe qu'il portoit An. 1439. très longue, & on la lui laissa pour lors. Le cardinal d'Arles le benit, & lui donna l'anneau du pêcheur; chacun le salua en qualité de pape dans l'église du monaste de faint Maurice où il fut intiônife. Le lendemain il quitta Ripailles, & alla à Tonon où il exerca les fonctions de la dignité, il affifta même à l'office de la veille de Neël; mais comme sa barbe paroissoit extraordinaire à plusieurs qui s'en mocquoient, comme d'une nouveaute qui ne convenoit point à la majellé de la religion, il prit le parti de la faire couper.

Dès qu'Eugene fut informé de cette élection, il proceda contre Felix, le déclara herétique & schismatique; & excommunia ses électeurs, ses fauteurs ou partifans, s'ils ne quittoient son parti dans cinquante jours. Les peres de casse de leur côté casserent toute cette procedure d'Eugene, & firent défense d'y defe-

naux par le pape

rer. Celui-ci pour foitifier son parti & se faire des créatures qui combattifient Felix & le concile de Bafle, créa le dix-huitieme Decembre dix-sept cardinaux dans un confiftoire public au concile de Florence. Il y en avoit de presque toutes les nations. Les principaux furent deux Grecs qui étoient demeurez en Italie après l'union; Isidore de Thessalorique moine de saint Basile, archevêque de Rutheniens, & Bessarion métropo. litain de Nicées Renaut de Chartres ; François archevêque de Reims & chancelier du roi de France; Louis de Luxembourg archevêque de Rouen chanceher du oi d'Angleterre; Jean le Jeune, Picard, ambassadeur de Philippe duc de Bourgogne au concile de Florence, sous le nom d'évêque de Terouinne; Sbignée de Pologne évêque de Cracovie, que Felix fit, aufli cardinal l'année suivante, parce qu'il étou demeure dans

LIVRE CENT-HUITIEME.

la neutralité, croyant par-là l'attirer dans son parti; Antoine de Martin-des-Clefs évêque en Portugal; AN. 1439. Pierre de Chomberg évêque d'Ausbourg en Allemagne ; Denys Zeech archevêque de Srigonie en Hongrie; Jean de Turre cremata, ou de la Tourbrûlée, Dominicain Espagnol, & maître du sacré palais, qui avoit

si fortement agi en faveur d'Eugene.

Les députez de Constantin patriarche des Armeniens étant arrivez à Florence dans le mois de Septembre avant le départ des Grecs, comme nous avons dit ailleurs, ne presenterent au pape Eugene leurs lettres de créance que dans le mois de Novembre. Ces lettres sont dattées du vingt - cinquiéme Juillet de l'année 1000 x111. 4 1438.& se trouvent dans les actes du concile. Ces députez étoient au nombre de quatre, parmi lesquels il y en avoit un nommé Joachim qualifié d'évêque, les trois autres sont nommez Sarchis, Marc & Thomas. Eugene avoit fait sçavoir à leur patriarche le concile genéral, & les avoit exhortez à s'unir à l'église Romaine, ce fut-là le motif de la députation. Trois cardinaux, sçavoir celui d'Ostie, celui de Sainte Croix & celui de Sainte Sabine, le même que le cardinal Julien, furent choisis pour conferer avec eux : on leur set plusieurs questions sur ce qu'ils croyoient de l'unité de l'essence divine, de la trinité des personnes, de l'humanité de Jesus-Christ, de sept sacremens de l'église, & autres articles qui regardent la foi orthodoxe & les rites de l'église universelle. Enfin après de fréquentes disputes & beaucoup de conferences fur ces matieres, le pape jugea à propos, comme il le dit lui-même, de reduire en abregé les véritez de la foi dont l'églife Komaine fait profession, afin que les Armeniens fullent relevez de tous leurs doutes, qu'ils n'entient

le pape Eugene. Consil. gener. Parte 2. concile Florent. p. 1198.

point d'autres sentimens que ceux du siege de Rome ; & qu'on établit une union constante entre eux & les catholiques.

C111.
Seconde [effion
du concile de
Florence après
le départ des
Grecs.
Labbe, concil.
tom. \* XIII. p.
XIOI. in affit

Patrick.

On celébra donc à Florence la seconde session depuis le départ des Grecs le vingt-deuxième du mois de Novembre, où se trouverent avec le pape Eugene, tout ce qu'il y avoit encore de cardinaux & de prélats dans cette ville. Beaucoup s'étoient retirez depuis que les Grecs en étoient partis. Ce fut là où l'on fit le decret pour l'union des Armeniens avec l'église Romaine, qui commence par ces paroles du pleaume 80. Réjouissezvous en louant Dieu notre protecteur: chantez dans de saints transports les loisanges du Dieu de Jacob. Comme ce decret ne porte en tête que le nom leul du pape Eugene, cela fait que plusieurs ne le regardent pas comme le decret d'un concile general. C'est le sentiment du P. Alexandre & de toute la faculté de théologie de Paris. Les preuves de cet auteur sont, qu'il y manquoit une partie de l'église; scavoir les évêques d'Orient, ce qui est nécessaire, dit-il, pour un concile œcumenique; que le pape n'y fait aucune mention de l'église Orientale, comme il avoit fait dans le decret de l'union des Grecs; qu'enfin les prélats d'Orient n'y auroient pas souscrit, parce qu'on y établit des pratiques fort differentes de leurs rites, principalement sur la Confirmation & sur l'Ordre. Voici en substance ce que contient ce decree.

P. Alexander, parte 3. fac. 15. O 16. differs, 10.

Decret du pape
Eugene pour l'union des ArmeniensLabbe - censil-

Labbe , concil. tom. xxxx pag. \$59.

En premier lieu, il donne aux Armeniens le lymbole dresse par le concile de Constantinople, avec l'addition Filoque, & du Fils, pour être chanté à la messe dans leurs églises les sêtes & dimanches. En second lieu, la définition du quartième concile genéral de Calcedoine touchant les deux nautres, dans la seule personne de Jesus Christ, docurine renouvellée & con-

firmée

LIVRE CENT-HUITIEME

An.1439

firmée dans les cinquième & sixième conciles. Il établit dans le même endroit la divinité du Saint-Esprit; l'autorité des épîtres synodales de saint Cyrille d'Alexandrie à Nestorius & aux Orientaux, celle du pape saint Leon à Flavien contre l'hérésie d'Eutychès, & la vérité de l'incarnation du Fils de Dieu. Troisiémement, ce qui concerne les deux volontez & les deux opérations en Jesus-Christ, suivant la définition du sixième concile genéral. Et parce que les Armeniens ne recevoient que les trois premiers conciles genéraux de Nicée, de Constantinople & d'Ephese, on leur dit qu'ils doivent aussi recevoir le concile de Calcedoine assemblé par l'autorité de saint Leon, qui a si bien établi les deux natures en Jesus-Christ, dans l'unité d'une seule personne, contre les dogmes impies de Nestorius & d'Eutychès. On leur enjoint d'honorer le pape Leon comme un Saint, de le mettre dans le catalogue des Saints, & de recevoir tous les autres conciles genéraux assemblez par l'autorité légitime du souverain pontife, comme tous les fideles Catholiques les recevoient avec beaucoup de respect.

Ensuite le decret passe à la matiere des sacremens de l'église; il détermine le nombre de sept; il fait voir en quoi ils different des sacremens de la loi ancienne, & quels sont les differens estets qu'ils produisent dans l'am. Il ajoûte que trois choses les constituent, la matiere, la forme & la personne du ministre, avec intention de faire ce que l'église sait; qu'entre ces sacremens, trois donnent un caractere qui ne se peut estace dans l'ame, le Baptême, la Consirmation & l'Ordre; ce qui est cause qu'on ne les rétrére point dans la même pet-fonne. Parlant du Baptême, il en expose la matiere & la forme, il admet celle dont se serveit les Greës;

Tome XXII.

AN.1439.

& reconnoît sa validité. Il dit qu'en cas de nécessité, toutes sortes de personnes peuvent conferer ce sacrement, pourvû qu'on observe la forme dont l'église site que son principal effet et de remettre le peché originel & les actuels, avec toute la peine.

· Quant au sacrement de Confirmation , sa matiere est le chrême fait d'huile & de baume : sa forme consiste en ces paroles : Je vous marque du signe de la croix , & je vous confirme du chrême du falut, au nom du Pere, & du Fils, O du Saint-Esprit. Le ministre ordinaire est l'évêque, parce qu'il est dit dans l'écriture sainte des seuls Apôtres, qu'ils donnoient le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Cependant, quoique ce facrement ne doive être conferé que par les seuls évêques, les prêtres l'ont conferé quelquefois par dispense du siège apostolique. en cas de nécessité; le chrême ayant été beni par un évêque. L'effet de la Confirmation est de donner le Saint-Esprit pour sortifier dans la foi ceux qui reçoivent ce sacrement, comme il fut donné aux apôtres le jour de la Pentecôte. Tout ce que ce decret dit de l'imposition des mains, est qu'en sa place on donne dans l'eglise la Confirmation : cependant il est certain que l'imposition est une matiere essentielle à ce sacrement, & qu'il y faut joindre l'onction du chrême. Mais de sçavoir si l'onction est la matiere essentielle, & si le facrement de Confirmation n'a point été donné autrefois par la seule imposition des mains; c'est une dispute de théologiens, dans laquelle les loix de l'histoire ne me permettent pas d'entrer.

Le troisième sacrement est celui de l'Eucharistie, dont la matière est le pain de bled, & le vin de vigne, auquel on doit ajoûter un peu d'eau ayant la conse.

cration; parce qu'on croit, selon le témoignage des peres & des docteurs de l'église, que Jesus-Christ employa du vin mêlé avec de l'eau, quand il établie ce facrement; & que d'ailleurs on lit que le sang & l'eau sortirent du côté du Fils de Dieu dans sa passion. & que l'union du peuple chrétien à son Chef, qui est Jesus-Christ, est mieux exprimée par ce mélange. C'est pourquoi le decret ordonne aux Armeniens de ne point offrir le Sacrifice sans mêler un peu d'eau avec le vin. La forme du facrement confifte dans les paroles du Sauveur, par la vertu desquelles la substance du pain est changée en son corps, & la substance du vin en son fang : ensorte que Jesus-Christ tout entier est contenu fous chaque espece & sous chaque partie d'une hostie consacrée lorsqu'on la divise. L'effet de l'Eucharistie est d'unir l'homme à Jesus-Christ, & d'augmenter la grace.

Le quatriéme sacrement est la Pénitence, dans laquelle les actes du pénitent tiennent lieu comme de matiere. Le decret le sert du terme quasi materia, parce qu'il n'est pas nécessaire pour un sacrement, qu'il y ait une matiere tensible & permanente, il suffit qu'il y ait quelque chose qui en tienne lieu, & qui soit manifestée par quelque signe exterieur. Or ces actes du pénitent sont trois, la contrition du cœur, qui est une douleur des péchez commis, avec une ferme résolution de n'en plus commettre à l'avenir ; la confession de bouche, qui consiste en ce que le pécheur confesse & déclare entierement à un prêtre ou à son pasteur, tous les péchez dont il se ressouvient; & la satisfaction que le prêtre impose pour l'expiation des pechez, & qui consiste dans la priere, le jeune & l'aumône. La forme de ce sacrement consiste dans les paroles que

Òq ij

An. 1439.

l'église prescrit aux prêtres pour conferer l'absolution; quand il dit: Je vous absous, cre. Le ministre est l'évéaque & le prêtre, parce que c'est à eux seuls que la puissance de remettre les péchèz a été donnéesmais il saut que ce ministre ait la puissance d'absoudre, ou ordinaire, ou par commission du superieur. Ensin l'ester du facrement de Penitence, est la rémission & l'absolution des péchez.

Le cinquième facrement est l'Extrême-onction, dont la matiere est l'huile d'olive benie par l'évêque; & il ne doit être conferé qu'aux malades qui sont en danger de mort. L'onction le doit faire sur les yeux à cause de la vûë, aux oreilles à cause de l'oüie, aux narines à cause de l'odorat, à la bouche à cause du goût & de la pasole, aux mains à cause du toucher, aux pieds à cause du marcher, & aux reins à cause des mouvemens de la concupiscence. Mais la plûpart des églises ont retranché cette derniere onction. La forme consiste en ces paroles: Que le Seigneur vous pardonne par cette sainte onction, & par sa misericorde pleine de bonté, tous les péchez que vous avez commis par la vue, touie, le toucher, Oc. Au nom du Pere, & du Fils, & du Saint Esprit. Le ministre de ce sacrement est le prêtre. Son effet est la guerison de l'ame, & s'il est expedient, celle du corps, suivant ces paroles de l'épitre de saint Jacques, chap. 5. " Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les prêtres de l'églife, & qu'ils prient pour lui, & "l'oignent d'huile au nom du Seigneur, & la priere de " la foi sauvera le malade, le Seigneur le soulagera, & » s'il a commis des péchez, ils lui seront remis.

Le fixiéme sacrement est celui de l'Ordre qui se confere par la tradition des instrumens: dans l'Ordre de prêtrise la tradition du calice avec le vin, & de la pa-

An. 1439

têne avec le pain : dans le diaconat celle du livre des évangiles : dans le soudiaconat celle du calice vuide avec la paténe dessius & vuide auss. & de même des autres Ordres, en assignant les choses qui appartiennent à leurs fonctions : la forme est dans ces paroles : Recevez la puissance d'offrir le Sacrifice dans l'églife pour les vivuns & pour les morts, au nom du Pere, & du Fils, & d' du Saint-Esprit. Et de même de la forme des autres Ordres, comme il est marquéedans le pontisca.

Le ministre ordinaire de ce sacrement est l'évêque, & son este l'augmentation de la grace pour devenir un digne ministre. Il y a grande apparence que l'unique matiere essentielle des trois Ordres superieurs est l'imposition des mains; parce que c'est ce qui est commun a l'église d'Orient & à celle d'Occident. L'église Occidentale y a ajoûté la tradition des instrumens, qui ne se paraique point dans l'église Grecque, & qui n'est ainsi qu'une matiere accidentelle, avec les autres cérémonies qui se pratiquent dans l'ordination. Cependant le decret ne fait point mention de cette imposition des mains. Aus la auroit-ce été une raison pour empêches les Grecs de le recevoir; & nous avons vû qu'il n'en est point parlé dans le decret de l'union avec eux.

Enfin le septéme sacrement est le Mariage, qui ett un signe de la conjonction de Jesus-Christ avec l'église, selon cette parole de l'apôtre saint Paul, Ephel. 5.
Ce sacrement est grand, je dis en Jesus-Christ & en l'églis. La cause efficiente du mariage est le consentement mutuel par leque les parties de donnent réciproquement leurs corps. Il saut que ce consentement soit exprimé par les paroles du présent. Le decret assigne trois liens dans le mariage. Le premier regarde les ensans qu'on met au monde, & qu'on éve pour honorer Dieu ; le second,

la fidélité que les époux & épouses doivent se garder An. 1+39. mutuellement ; le troisième est l'indissolubilité marquée par la conjonction de Jesus-Christ avec son église qui est indissoluble : car, bien que la fornication puisse être cause d'une séparation quant à la demeure & au lit, il n'est pas toutefois permis de contracter un autre mariage, le lien de ce sacrement étant perpe-

tuel, quand il est légitimement contracté.

Ce decret ne parle ni de la matiere, ni du ministre de ce sacrement, au moins d'une maniere claire. Plufieurs théologiens considerent les paroles ou les signes du consentement, par lequel les parties se donnent mutuellement leurs corps, comme la matiere. Ils confiderent l'acceptation mutuelle que chaque partie fait de la volonte & du consentement de l'autre, comme la forme; & comme ce sont les parties mêmes qui acceptent & qui appliquent ainsi la forme & la matière, ils disent qu'ils en sont par-là les ministres. Ainsi, selon ces théologiens, le curé n'est que témoin necessaire de ce sacrement, mais non pas le ministre; & même avant le concile de Trente, il n'en étoit point témoin nécessaire, puisque les mariages clandestins ( c'est-à - dire , ceux qui le font sans la présence du curé, & qui ont été déclarez nuls par ce concile), étoient certainement valides avant cette décision. Mais d'autres théologiens, comme Estius, croyent qu'il est plus probable que le prêtre est le vrai ministre du sacrement de Mariage. Suivant cette opinion, ils assignent pour matiere de ce sacrement la tradition mutuelle que les parties sont du pouvoir d'user de leurs corps: pour la forme, les paroles dont le prêtre se sert pour benir le mariage, & le prêtre qui prononce cette benediction pour ministre.

Dans ce même decret on donna encore aux Arme-

niens le symbole attribué à saint Athanase; le decret de l'union avec les Grecs, publié dans le concile de Flo. An. 1432. rence; & en dernier lieu on leur assigna des jours assurez & fixes pour celebrer la fête de l'Annonciation de la Vierge le vingt-cinquiéme de Mars, la Nativité de faint Jean-Baptiste le vingt-quatriéme de Juin, la sête de Noël le vingt-cinquiéme de Décembre, la Circoncision le premier de Janvier , la présentation de Jesus-Christ au temple, & la Purification de sa sainte Mere le deuxième de Février. Tout étant ainsi reglé & ordonné, les députez des Armeniens en leur nom, en celui de leur patriarche, & de tous leurs compatriotes, reçurent & accepterent avec beaucoup de pieté & de foumission ce decret synodal si salutaire, avec tous ses articles, déclarations, définitions, réglemens, toute la doctrine qui y est contenuë, & que l'église Romaine enseigne; ils reconnurent tous les docteurs & faints peres qu'elle approuve, condamnant les dogmes & les personnes que cette même église rejette & condamne. Voilà tout ce que contenoit le decret, que beaucoup d'auteurs ne regardent pas comme un decret du concile deFlorence ; mais comme un decret du pape Eugene, selon que le titre le porte. Ceux qui sont favorables à ce concile, disent qu'il fut légitime & œcumenique encore trois ans après le départ des Grecs, parce qu'il s'agissoit de donner ordre au schisme qui se préparoit en Allemagne; ce qu'on confirme par les actes du concile de Trente, qui sont dans le Château Saint-Ange à Rome, où on lit que l'évêque de Chiosa ayant proposé dans la congrégation genérale du vingt-fixieme Février 1547. une difficulté touchant l'union des Jacobites, dont nous parlerons en 1441. comme si elle n'eut point été l'ouvrage du concile de Florence, qui étoit fini en 1439. lors-

que la bulle de l'union des Grecs eût été expediée & An. 1439. signée ; le cardinal du Mont président du concile à Trente, répondit qu'on se trompoit, de dire & de penfer que le concile de Florence eût été terminé par l'union des Grecs, qu'il avoit continué jusqu'au vingtfixième de Mai de l'an 1442. lorsqu'on tint la derniere session, pour le transferer ensuite à Rome.

empereur.

L'empereur Albert mourut le vingt septiéme d'Oc-Mort d'Albert tobre decette année dans un lieu appellé Longu eville, fur le chemin de Bude à Vienne. Son premier dessein avoit été de calmer les orages qui troubloient le repos de l'église. Mais comme Amurat I I. empereur des Turcs, déliberoit d'entrer en Hongrie avec une puissante armée, il se vit obligé de s'y opposer, & surtout lorsque le despote de Servie lui vint demander du secours pour dégager ses fils Etienne & George, qui étoient assiegez dans Sinderavie par l'armée d'Amurat, qui étoit cependant leur beau-frere. Albert se mit en campagne, & malgré les ardentes chaleurs de l'été, il étoit déja arrivé à Bude , lorsqu'il fut attaqué d'un flux

de sang pour avoir mangé des melons avec excès. Sa maladie lui sit reprendre le chemin de Vienne; mais il mourut avant que d'y arriver; après avoir regné en Hongrie près de vingt-deux mois, & avoir été empereur un an, sept mois & quelques jours. Quelques historiens soupçonnent qu'il fut empoisonné. Il avoit épousé en 1422. Elisabeth fille unique de l'empereur Sigifmond, qu'il laissa enceinte de Ladislas IV. ou V. qui fut roi de Hongrie. Il avoit eu un autre fils nommé George, qui mourut jeune, & il lui restoit deux filles. Il fut enterré avec beaucoup de magnificence dans l'église d'Albe Royale. Tous les historiens ont parlé de lui avec beaucoup d'eloge. Il étoit bon, doux, patient,

LIVRE CENT-HUITIEME. patient, liberal, & avoit des desseins avantageux

pour l'église & pour l'empire. Frederic III. surnommé le Pacifique, son cousin germain, lui succeda dans l'empire; mais il ne fut élu par les princes d'Allemagne qu'au commencement de l'année suivante. Il

étoit fils d'Ernest duc d'Autriche.

Tome AXII.

En France la négociation ménagée par la duchesse de Bourgogne, n'ayant pas réussi, on continua la guer- France & d'Anre; car dans le tems des conferences, il n'y avoit point gleire. eu de trève entre les deux nations. Le siège de Meaux par le connétable, quoique long & difficile, eut un Meaux & d'Aheureux succès, & la place sut emportée d'assaut. Le bâtard de Thiam, qui y commandoit, fut pris & eut la tête tranchée par ordre du connétable. Talbot vint au secours de cette ville avec quatre ou cinq mille hommes; il força un retranchement desFrançois, jetta du fe- vii. cours dans la place, mais il étoit trop tard, & il fut obligé de s'en retourner à Pontoile. Les François ne furent pas si heureux à Avranches, où le même connétable avoit mis le siège: le genéral Talbot l'obligea de le lever, en se rendant maître du bagage & des munitions. Le roi qui étoit alors à Angers, apprit avec chagrin la levée de ce siège; mais cette disgrace sut un peu réparée par la prise de Sainte-Susanne, place de consequence, qui incommodoit fort l'Anjou & le Maine. Ce qui consoloit encore Charles VII. étoit le duc de Bourgogne, qui lui demeuroit toûjours très-attaché; & cette union devint encore plus étroite par le mariage de Catherine de France, fille du roi, avec Charles comte Catherine de de Charolois, fils aîné du duc de Pourgogne. Cette prin- France avec le comte de Chacesse fut conduite dans cette année aux Païs-Bas en rolois. grande cerémonie, & mise entre les mains du duc de Bourgogne son futur beau-pere, qui la reçut à Saint-

Ah. 1439

CVII.

Rr

Omer avec tous les honneurs dûs à sa naissance. Elle n'avoit encore que dix ans, & le comte de Charolois

n'étoit que dans sa dix-septième année.

CIX, Christophle de Baviere élu roi de Dannemarck en la plase d'Enc.

Ce fut aussi dans cette année que les Danois élurent pour roi de Dannemarck, de Suede & de Norvege, en la place d'Eric qu'ils avoient chassé, Christophle de Baviere son neveu. Il ne sut d'abord élu que roi de Dannemarck; & après quelques difficultez levées, les Suedois en firent autant pour leurs états, à la persuasion des des Danois, quoiqu'ils eussent beaucoup plus d'inclination pour Charles de Finlande, qui descendoit des anciens rois Gots, & qui étoit leur gouverneur. Ainsi les trois roïaumes de Dannemarck, de Suede & Norvege, n'étoient commandez que par un seul, selon l'ancien reglement de la reine Marguerite. Ces peuples toutefois ne furent pas contens de leur prince, qui étant Allemand, donnoit tous les gouvernemens à ceux de sa nation; & les Suedois le blâmoient fort d'aimer trop ses plaisirs, & de souffrir qu'Eric leur dernier roi vînt de la Gotlande ou il étoit, piller & ravager la Suede. Il ne laissa pas de regner assez tranquillement jusqu'à sa mort, qui arriva le sixiéme de Janvier 1448.

AN. 1440. CXI. Frederic III... cft élu empeteur. Thrithem. in obren. Spaubem.

Aug. Patric. tom. XIII. conc. p. 1182.

Au commencement de cette année les électeurs & les princes d'Allemagne innent une diéte à Francfort, pour proceder à l'élection d'un nouvelempereur en la place d'Albert II. Le vingt-fixiéme de Fevrier ils élurent Fredetic duc d'Autriche, fils d'Erneft, & coufin germain du défunt empereur: Il n'avoit que vingt-fix ans; & fon amour pour la paix le fit furnommer le Pacifique. Il y, avoit déja eu deux Frederics empereurs; cellin-ci est compté pour le troisséme ou pour le quatrième, si l'on compte Frederic le Bel competiteur de Loûis de Baviere.

Albert en mourant laissoit deux filles, & son épouse enceinte. Celle-ci craignant d'accoucher encore d'une fille, persuada imprudemment aux Hongrois d'élire pour leur roi Ladislas roi de Pologne. Car Albert choisisse roi de Popossedoit, avec l'Allemagne, les royaumes de Hongrie & de Bohême. L'imperatrice son épouse se repentit bien-tôt du conseil qu'elle venoit de donner : elle mit au monde un fils qui fut nommé Ladislas, elle déplora l'imprudence qui l'avoit portée si précipitamment à faire donner un autre roi à la Hongrie; & pour reparer cette faute, autant qu'il étoit en elle, elle fit couronner son fils quatre mois après sa naissance par le cardinal Zeech archevêque de Strigonie. Les deux rois eurent chacun leur parti, & le royaume fut livré à la division. Le parti de Ladislas roi de Pologne devint le plus fort, & la reine fut obligée de se refugier en Autriche avec son fils vers l'empereur Frederic: ce qui causa de longues guerres avec les Allemands.

Les Bohêmiens rejetterent aussi le jeune Ladislas, sous prétexte que ne pouvant se gouverner lui-même, ne veulent point il seroit inutile de lui confier le gouvernement d'une bert. nation aussi difficile à conduire qu'étoit celle de Bohême; & offrirent la courone à Albert duc de Baviere. Mais ce prince ne voulant point s'attirer de nouvelles affaires, les remercia, & leur representa qu'il ne pouvoit accepter un royaume qui ne lui appartenoit pas, & les exhorta fort à reconnoître Ladislas. Sur son refus ils s'adresserent à l'empereur Frederic, & lui offrirent le gouvernement, en son nom, ou Bohim. c. 57. comme tuteur du jeune prince. L'empereur leur conseilla de créer durant l'interregne pour lieutenans genéraux de l'état, Maynard & Perarion, dont le pre-

AN. 1440.

élire le fils d'Al-

Ils offrent Ia couronne au duc de Baviere, qui la refule.

Æn. Syv. Eu-Bonfin. 3. dec. 4. En. Silv. bift.

premier étoit Catholique, & le second savorisoit Roquesane: ce qui causa beaucoup de troubles.

AN. 1440. CXV. Nouvelles demandes des Bohémiens au concile de Balle.

Le premier soin de ces Lieutenans genéraux, ou plûrôt de Petarfcon seul, fut de solliciter le concile de Basse de tenir aux Bohêmiens beaucoup plus qu'il ne leur avoit promis. Ce concile avoit défini, que la communion sous les deux especes n'étoit pas nécessaire à falut; & les Bohêmiens netrouvant pas leur compte à cette décision qui leur ôtoit le prétexte du schisme, demanderent au concile qu'il leur fût permis de donner l'Eucharistie aux enfans immédiarement après le Baptême. Le refus qu'on leur en fit, ne les empêcha pas de folliciter qu'on leur accordat au moins de lire l'évangile à la messe, & de chanter le symbole en la Langue du pays, mais le concile ne leur fut pas plus favorable fur ce point. La honte de n'avoir rien obtenu, renouvella bien-tôt leur insolence. Ils prétendoient que le traité fait avec l'évêque de Coutances & le protonotaire Polemar ou Palamor, comme quelques Auteurs l'appellent, étoit nul, pour n'avoir été fondé, disoientils, que sur une promesse verbale de ces deux deputez, que le concile leur accorderoit ce qu'il avoit pourtant refuse; & sur cet unique fondement dont il n'y avoit aucune preuve, ils firent une profession nouvelle de leurs quarante-cinq articles.

CXVI.
Les Peres de
Bafledeman 'ent
aux Allemands
de reconnestre
Felix pour Pape

Pendant la diéte de Francfort dont nous venons de parler, les peres de Balle envoyerent demander aux printes d'Allemagne de reconnoître Felix pour pape, & de quitter la neutralité; mais leur demande tut rejettée. Pendant cette négociation, Felix qui penfoit à fe rendre à Balle, créa le cardinal d'Arles ion légat apoftolique.

Cependant le concile s'assembla, & tint sa quaran-

tiéme session le vingt-sixième de Février. On y publia & confirma le consentement que Felix avoit donné à fon élection, le nom qu'il avoit pris de Felix V. On y excommunia tous ceux qui ne le reconnoîtroient pas fession du concipour pape légitime, dequelque état & condition qu'ils le de Balle. fussent, jusqu'à priver même les prêtres du sacerdoce. 11m. x11. 145. On renouvella les decrets faits contre Eugene, & l'on déclara nuls tous les actes qu'il pourroit avoir faits; on réïtera la défense de lui obéir, & de se soûmettre à aucune de ses ordonnances; on traita de profanes ceux qui y contreviendront, & on referva au concile & au pape Felix les peines qui leur seront imposées. Ensuite comme il s'agissoit de pourvoir aux besoins du nouveau pape & des officiers de sa cour, on proposa d'accorder quelques provisions au lieu des annates qui avoient été abolies ; mais quelques Allemands, les députez de l'université de Paris, & plusieurs François s'y opposerent, & voulurent qu'auparavant on en donnat avis dans les provinces. On lut aussi dans cette selsion les lettres par lesquelles Felix choisissoit le cardi- d'Arles est nomnal d'Arles pour son légat apostolique, & lui conti- tolique. nuoit la présidence du concile; mais n'ayant pas été approuvées, on en dressa d'autres dont les termes étoient differens: & sur le doute qu'on avoit de la jurisdiction qu'auroit le concile en presence du pape, on résolut que l'auditeur de la chambre auroit, au nom du concile, jurisdiction sur tous ceux qui étoient incorporez au concile, sans qu'il pût toutesois proceder criminellement contre eux, à moins que ce ne fût du consentement de quatre prélats, si le coupable étoit prélat, ou de qu tre autres peres, s'il étoit d'un ordre inferieur: & que ces quatre seroient nommez chaque mois par les peres du concile.

AN. 1440. CXIX. Troifieme feffion du concile de Florence depuis le départ des Grecs. Labbs, concil. tom. 1111. pag. 1386. in actis Patricii.

Eugene cependant agissoit de son côté à Florence, contre tout cequi se faisoit à Basse: Et pour y procede dans les formes, il tint le vinge-troisseme de Mars la troisseme session depuis le départ des Grecs, & excommunia Amedée de Savoye, ses électeurs & ses partians, si dans cinquante jours ils ne se reconnosissement pas. Il déclare Amedée antipape, herétique & schissiment pas. Il déclare Amedée antipape, herétique & schissiment pas sur jugement porté contr'eux, s'ils n'obétissement pas le tems marqué, & promet le pardon à ceux qui obétront. Saint Antonin fait mention de ce decret qui est rapporté tout au long dans Monstrelet. Je ne le trouve nas cependant dans les actes du sous les actes de la contract de la contrac

Menffrelet, tom.

CXX.
Quarante uniénie session du
concile de Baste.
Labbe, concil.
tom. x11. p.642.
& tom. x111,
p.1586.

trouve pas cependant dans les actes du concile. Les peres de Basse tinrent de leur côté la quaranteuniéme session du concile le vingt-troisiéme de Juillet, dès qu'ils eurent été informez de la conduite d'Eugene à leur égard. Ils y déclarerent la fentence d'Eugene scandaleuse, injurieuse, schismatique, herétique, & défendirent à toutes sortes de personnes de la recevoir, ou de la publier sur les peines contenues en leur déclaration ; ils déciderent que le même Eugene convaincu de grands crimes, avoit été excommunié avec raison, déposé & privé de toute sorte de jurisdiction. Gabriel, disent les peres, autresois Eugene IV. ayant commis un grand nombre de crimes énormes qui ont scandalisé l'église, & qui sont si notoires qu'on ne peut les dissimuler, ayant refusé d'écouter l'églife & de lui obéir ; le saint concile a jugé néces. saire, après une longue parience, & après plusieurs monitions, qu'il devoit le déclarer manifestement herétique & schismatique, convaincu de beaucoup d'autres crimes, & déchu justement du souverain pontificat, défendant à un chacun de lui obeir en cette

LIVRE CENT-HUITIEME. qualité. Je ne sçai si c'est la charité qui fournissoit

toutes ces expressions aux peres de Basse.

Cependant Felix V. arriva à Basle le vingt-quatriéme de Juin jour de saint Jean-Baptiste. Pour y paroître avec plus d'éclat, il avoit créé quatre cardinaux dès le mois d'Avril précedent, sçavoir, Louis évêque de Lausanne, Barthelemi évêque de Novarre, Valram élu cardinaux. d'Utrecht & Alphonse Carillo protonotaire. Ces cardinaux furent approuvez par le concile. Cependant on dit qu'à peine y en eut-il un seul qui le suivit à Basle. Felix, un mois après son arrivée dans cette ville, c'est-à-dire, le vingt-quatriéme de Juillet, qui étoit le lendemain de la session précedente, sut consacré évêque par le cardinal d'Arles & couronné pape. Loüis duc de Savoie, fils d'Amedée, assista à cette cerémonie, ausli-bien que son frere Philippe comte de Geneve, avec Louis marquis de Saluces & toute la noblesse de Savoie. Le marquis de Roëtlen, Conrad de Weinsperg camerier heréditaire de l'empire, le somte de Tierstein, les députez de Strasbourg, de Berne, de Fribourg & de Soleurre, & tous les Seigneurs des Cantons Suisses; ensorte qu'on comptoit alors jusqu'à cinquante mille personnes dans Basse. Cette ville avoit mis sous les armes mille jeunes gens robustes & bienfaits, pour empêcher le tumulte & les querelles. Ce jour-là le nouveau papequi confirma le nom de Felix V. qu'il avoit déja pris, dit sa premiere messe avec beaucoup de pompe, après laquelle on le consacra, & on lui mit la tiare, qui, felon Æneas Sylvius, étoit estimé trente mille écus d'or , par les pierres précieuses dont elle étoit enrichie. Tout le monde lui souhaita une longue vie par des acclamations résterées, aufquelles le pape répondit par des indulgences qu'il ac-

An. 1 440.

il est couronné.

Il fait quatre

Spond. an. 1440; Æneas Sylv. in Segoma, in Faf-

AN. 1440

CXXIII. Les Juifs prefentent àFelix le livre de la loi.

corda. Il donna sa benediction au peuple; & après la cerémonie de son couronnement, on fit une procession celèbre dans laquelle chacun marchoit selon son rang, le pape le dernier, précedé de deux cardinaux & des deux évêques de Torrose & de Vicenze qui faisoient la fonction de diacres. Ce fut dans cette marche que les Juis vinrent lui presenter le livre de la loi, dont il fit l'éloge, en condamnant la superstition & l'aveuglement de cette nation; & que le prieur du convent des Dominicains & se se religieux vinrent au-devant de lui, & le conduisirent à leur monastere, dont ils lui presenterent les cles après l'avoir placé devant l'autel. Ce sur par là que la procession finit, après avoir duré jusqu'à trois heures après midi.

Comme Felix ne jouissoit d'aucun revenu par rap-

port à sa dignité, parce qu'Eugene étoit en possession du patrimoine de laint Pierre, & qu'il falloit toutefois que le nouveau pape eût de quoi soûtenir sa dignité avec honneur; le concile après avoir long-tems cherché les moyens d'y pourvoir, convint dans une session publique tenue le 4. du mois d'Août, & qui est la quarante-deuxième, par un decret irrefragable (comme l'appelle Patrice) & nonobstant tous autres decrets, que Felix ne tirant rien du patrimoine de l'église Romaine, & cependant étant obligé de faire de grandes dépenses pour l'utilité de l'état ecclesiastique, il lui seroit permis d'exiger pendant les cinq premieres années de son pontificat le cinquieme denier du revenu de tous les benefices seculiers, reguliers, grands & petits, archevêchez, évêchez, abbayes, prieurez, canonicats, cures & autres, à l'exception des hôpitaux & des maifons des pauvres ; & pendant les cinq années suivantes,

le dixième denier seulement ; & qu'on obligeroit les

Quarante-deuxieme (ession du concile de Baste. Labbs , concil. tom. x11.p 644. 6-10m. x111.p. 1585.

beneficiers

bénéficiers à le payer, sous peine des censures ecclesiastiques; consentant toutesois par bonté, que si quelque nation, royaume ou province, n'approuvoit point cette taxe, Felix pourroit convenir avec eux, & que les bénéfices d'Allemagne, qui, toutes charges acquittées, n'excederoient point le revenu de cinq marcs d'argent par chaque année, ne seroient point compris dans le decret.

Mais ce n'étoit pas affez à Felix d'avoir été créé pape, & d'avoir du revenu pour se maintenir dans sa dignité; il falloit encore qu'il fut reconnu par les princes, sans quoi il n'eût été qu'un vain fantôme sans autorité. Les peres du concile de Baile s'y employerent fortement; mais Eugene de son côté n'oublia rien pour l'empêcher. On envoya de part & d'autre des députez à l'assemblée que le roi Charles VII. avoit indiquée à Bourges, pour y déliberer sur cette division de l'églife. Jean de Ségovie y vint de la part du concile, & le cardinal de Turre-cremata, de la part du pape Eugene. On les entendit l'un & l'autre en diverses séances. Le député du pape Eugene étoit chargé, 1. De prier le roi de ne point reconnoître le concile de Basse depuis le tems de sa translation à Ferrare, & de recevoir tout ce yenvoyentleuse qui avoit été fait à Ferrare. 2. De ne point consentir à la déposition du pape Eugene, ni à l'élection d'Amedée duc de Savoye, faite par le concile de Basse. 3. De n'envoyer personne à l'assemblée des princes Allemands, qui se tenoit à Mayence, sans avoir auparavant consulté le pape. La raison d'Eugene en faisant cette demande, étoit que si Charles VII. eût envoyé à. Mayence des ambassadeurs pour confirmer l'élection de Felix V. il eût été entierement perdu sans esperance de retour : c'étoit pour éviter ce malheur qu'il envoya aussi faire la même priere à tous les autres princes. Tome XXII.

Ada patricii :

4. Enfin ce pape demandoit par son légat qu'on abolit An. 1440. en France, ou du moins qu'on y suspendie la Pragmatique-Sanction; promettant qu'il pourvoiroit aux benefices au gré du roi. Le lendemain les envoyez de Felix & du concile de Basse furent entendus ; le roi leur donna de grandes marques d'estime. De Corcellis sit un long discours pour montrer que la sentence renduë contre Eugene, étoit fondée; & que l'élection de Felix étoit canonique & dans toutes les formes.

députrz du pape Eugene.

Les prélats assemblez à Bourges, délibererent pendant six jours sur les articles proposez par les légats d'Eugene, après quoi le deuxième de Septembre, le roi étant présent répondit ; Martin Gouge évêque de Clermont, un de ses principaux ministres, portant la parole. 1. Qu'il avoit toûjours eu beaucoup de respect & de déference pour les conciles genéraux, & qu'à l'exemple de ses ancêtres il étoit toûjours prêt d'obéir à l'église légitimement assemblée. 2. Qu'il avoit marqué l'un & l'autre en particulier au concile de Balle qu'il avoit reconnu pour légitime; qu'il y avoit toujours eu fes ambassadeurs, & qu'il recevoit plusieurs bonnes choses qui y avoient été faites. 3. Que pour ce qui étoit de la congrégation de Ferrare, il ne l'avoit jamais approuvée. 4. Quant à la deposition d'Eugene, & à l'élection de Felix V. ( comme plusieurs personnes intelligentes doutoient si cette déposition, & élection qui l'avoit suivie, avoient été faites à Basse selon les formes, & si le concile de Basse representoit alors suffifamment l'égliseuniverselle pour faire des choses d'une si grande consequence ) les évêques répondirent que le soi n'étant pas affez informé de toutes ces choses, il demeureroit dans l'obéissance du pape Eugene, & qu'il le prieroit d'assembler l'année suivante un concile gené-

dans l'obéillan-En. Sylv.

ral en France pour éteindre un schisme si pernicieux pour l'églife; qu'il conseilloit cependant aux peres de Basle & à monsieur de Savoye (c'est ainsi qu'il qualifioit le nouveau pape Felix ) de s'abstenir de lancer de ce demeure nouvelles excommunications, & de penser sérieusement à procurer la paix de l'église par d'autres voies; qu'il donnoit sa parole qu'aussi-tôt que la vérité lui seroit connuë, il s'y attacheroit. 5. Enfin quant à la Pragmatique-Sanction, les prélats répondirent que le roi vouloitabsolument qu'elle fût gardée & observée dans son royaume ; & que si le concile de Basse avoit fait quelque chose de trop rigide, on pourroit le moderer, & qu'on s'en rapporteroit au concile genéral, quand le pape l'auroit assemblé en France. Cette réponse ne satisfit pas les députez du concile, qui voyoient par-là les esperances du parti de Felix abbatuës, le roi ne reconnoissant que le pape Eugene & le concile de Basse. Charles VII. après la réponle, fit un édit daté du onzieme de Septembre, pour empêcher d'avoir égard Edit du roi aux censures du pape Eugene contre le concile de Basse, touchant les di-& à celles du concile contre Eugene. Cet édit fut lû au gife. parlement, & dans l'assemblée genérale de l'université tenuë chez les Bernardins.

Si le parti de Felix fut mortifié de la réponse du roi de France à ses députez, il fut d'un autre côté relevé par Alphonie res la lettre qu'Alphonse roi d'Arragon écrivit aux peres eile de Balle, de Basse, dans laquelle il donne la qualité de concile genéral au fynode de Basse: mais on ne devoit pas beaucoup comprer sur cette démarche, pour peu que l'on connût l'esprit d'Alphonse. Il vouloit le royaume de Naples, mais René duc d'Anjou étoit maître de la ville capitale & d'une grande partie de ce royaume : les forces d'Alphonse ne pouvoient l'en chasser, Eugene fa- 6 34 0/1.

vorisoit de plus le parti du duc. Le plus sûr pour le roi An. 1440. d'Arragon étoit de se rendre Eugene savorable, & cependant de ne point choquer ouvertement Felix, & ce fut le parti qu'il prit en commandant la neutralité. Cependant Felix à qui ce parti ne plaisoit point, lui envoya demander de se ranger entierement de son côté. Alphonse lui sit dire par l'archevêque de Palerme, qu'il reconnoîtroit son élection, pourvû qu'il confirmat l'adoption que Jeanne reine de Naples avoit fait de lui autrefois, qu'il lui donnat l'investiture du royaume à perpetuite, pour lui & ses successeurs, & qu'il lui fournit cent mille écus d'or pour l'en mettre en possession; qu'alors il emploieroit toutes ses forces pour se rendre maître de Rome, & de tout le patrimoine ecclesiastique; mais qu'il falloit qu'il vînt premierement par mer en Sicile, afin qu'il pût delà plus aisément entrer dans Rome. C'est ainsi qu'il se jouoit de Felix, qui de son côté n'eût aucun égard à ses demandes.

CXXXI. Beaucoup de princes reconmoiffent Feirx.

Adla Patricii , tem. XIII. conc. Æn. Sylv. En-80p. c 42. Aug. Batric. art 106. C

Mais Elisabeth reine d'Hongrie, & veuve de l'empereur Sigifmond, Albert duc de Baviere, & un autre Albert duc d'Autriche, tous deux parens de l'empereur Frederic, le reconnurent véritablement pour pape légitime. L'université de Paris, les universitez d'Allemagne & celle de Cracovie furent aussi pour lui, & firent plusieurs écrits pour défendre l'autorité du concile de Basse. Il sur encore reconnu par l'ordre des Chartreux en partie; car ceux d'Italie & des autres provinces voilines blâmerent la conduite de leurs confreres, & demeurerent toûjours attachez à Eugene. Felix, pour augmenter le nombre de ses créatures, fit le quinziéme d'Octobre huit cardinaux de differentes nations, & dans le mois de Novembre il en créa six autres tous François: Les premiers étoient Alexandre patriarche

Création de east many par Beliz-

. 1.

d'Aquilée, du titre de Saint Laurent in Damaso; Othon évêque de Tortose, du titre de Sainte Potentienne; George évêque de Vicenze, du titre de Sainte Anastasie; François évêque de Geneve, du titre de Saint Marcel; Bernard archevêque d'Aix, du titre des Saints Nerée & Achillée ; Jean évêque de Strasbourg , du titre de Saint Sixte; Jean vicaire de Frisingue, du titre de Saint Martin-aux-Monts; Jean de Segovie, du titre de Saint Calixte : les derniers qui ne furent faits que le douzième de Novembre, étoient Nicolas Tudesque archevêque de Palerme, qui est le même que Panorme, avec Denis patriarche d'Antioche, évêque de Paris; Amedée archevêque de Lyon; Philippe archevêque de Tours; Jean évêque de Nantes, & Gerard évêque de Castres, confesseur du roi de France.

Plusieurs princes & prélats d'Allemagne favorisoient aussi le parti de Felix, mais dans l'assemblée de Mayence les Ecossos se qui se tint l'année suivante, on ne lui fut pas autant point Felix favorable qu'il l'auroit souhaité, parce que l'on y prit la résolution de demeurer dans la neutralité, jusqu'à ce qu'on eût affemblé un concile. Le royaume d'An- ... gleterre ne prit pas beaucoup de part à ce qui se passa au concile de Basle, parce qu'il n'y assistoit point de prélats de cette nation. Le concile leur avoit envoyé des députez avant l'élection de Felix; mais ils leur firent reponse, qu'ils honoroient le concile de Basse, & approuvoient ses decrets, à l'exception de ceux qu'il avoit faits contre Eugene, qu'ils reconnoissoient pour pape légitime. On y envoya d'autres députez après l'élection; mais ils n'eurent aucune réponte politive; les Anglois penchant fort à la neutralité. En Ecosse, à l'exception de quelques seigneurs, tout le royaume se déclara pour Eugene; & les prélats assemblez dans

S.f iii

AN. 1440

un concile provincial, excommunierent Felix & les peres du concile de Basse. La Pologne promit de reconnoître Felix, si l'on vouloit donner à son roi le titre de roi de Hongrie, & remettre l'argent qui étoit provenu des indulgences accordées pour l'union des Grecs. Ces propolitions ne furent pas acceptées ; cependant les Polonois ne laisserent pas d'être favorables à Felix . & de refuser l'obéissance à Eugene. L'Italie étoit pour l'ancien pape, excepté le Piemont & la Savoye. Le duc de Milan vouloit traiter avec Felix, mais on ne conclut rien. Ferdinand duc de Calabre envoya un ambassadeur au concile, & promit d'obéir à Felix. François Sforce promit beaucoup, & ne tint rien. Avant que de rapporter les suites de ce schisme, reprenons l'histoire des Grecs pour voir ce qui se passa à Constantinople après l'arrivée des Grecs, & si l'on tira de l'union tout le fruit qu'on en esperoit.

CXXXIV. Arrivée des . Grecs à Conftantinople,

Phranz. l. s.

Ils arriverent tous à Constantinople assez heureusement le premier jour de Février de cette année 1440. mais ceux qui avoient signé l'union, surent mal recus. Le clergé prévenu contre cette action, ne voulut point les admettre aux fonctions ecclesiastiques. Il y eut contre eux une conspiration genérale du clergé, du peuple, & fur-tout des moines qui gouvernoient prefque seuls les consciences, & qui souleverent tous les habitans, jusqu'à la plus vile populace. On les chargeoit d'injures, on les appelloit azymites, traîtres à la religion, apostats, pendant que tout retentissoit des louanges qu'on donnoit à Marc d'Ephese. On le regardoit comme l'unique défenseur de la religion ; parce que, disoit-on, il avoit eu seul le courage de ne se pas soumettre aux Larins, & de soutenir l'honneur de l'église Grecque.

LIVRE CENT-HUITIEME. Toutes ces persécutions en firent mollir un grand nombre : & si quelques-uns demeurerent fermes dans le bon parti, & persevererent jusqu'à la mort, beaucoup d'autres se mirent à déclamer de vive voix & par écrit contre l'union qu'ils avoient fignée, & attirerent dans leur parti la plupart des Grecs. De ce nombre & déclament furent l'archevêque d'Heraclée, le philosophe Gemistius, le garde-chartres de l'église de Constantinople, Sguropule grand ecclesiarque, l'archevêque de Trebizonde, & beaucoup d'autres qui avoient assisté au concile de Florence, & signé le decret. Leur chûte enfla tellement le courage de Marc d'Ephese, qu'il s'eleva insolemment, & contre l'empereur, & contre tous ceux qui étoient opposez à l'union : ce qu'il fit avec d'autant plus de facilité, qu'il n'y avoit point de patriarche qui pût s'opposer à ses entreprises. Malgré les bonnes intentions que l'empereur fit paroître dans les commencemens, son zele se trouva bien ralenti, soit par le chagrin qu'il ressentit de la perte de l'imperatrice Marie son épouse, qu'il trouva morte en arrivant à Constantinople, ou par les grandes broüilleries qu'il eut avec son frere Demetrius qui causerent même une guerre civile. Marc sçut si bien profiter de ces conjonctures, qu'il engagea plusieurs Schismatiques à écrire contre l'union. Il écrivit lui - même une longue lettre circulaire qu'il adressa à tous les patriarches, dans laquelle il repete tout ce qu'il avoit allegué dans les conferences du concile, touchant la procession du Saint-Esprit. Il y eut plusieurs réponses à ses écrits. Joseph évêque de Methone fit une espece de dialogue entre lui & Marc, où il justifie tout ce

allez vif, son opiniatreté, ses sourberies & ses men-

ChalcondyL

Ecrits de Iofeph de Methone & de Gregoire le protofynqui s'est passé à Florence; & reproche à Marc d'un stile cele contre Marc d'Ephele.

ue ad 739.

fonges. Gregoire le protosyncele confesseur de Jean Paleologue, & qui fut ensuite patriarche de Constantinople, réfuta aussi la lettre que Marc avoit écrite aux patriarches contre le decret de l'union, & justifia tous 677. O feg 2/les articles de ce decret par une excellente apologie. Il y a encore de ce Gregoire, surnommé Mamas, une longue lettre sur la procession du Saint-Esprit, adresfée à Alexis Comnène empereur de Trebizonde, dans laquelle il justifie la doctrine des Latins, & l'addition faite au symbole. Elle a été donnée par Leon Allatius.

contre le decret

Les autres Grecs schismatiques écrivirent de leur. côté; & répandirent par tout l'Orient, & sur-tout dant Constantinople mille faussetez. Les uns assuroient, avec une extrême impudence, qu'on avoit corrompu les Grecs, & sur-tout le patriarche Joseph, par présens, & qu'on avoit acheté leurs suffrages à prix d'argent : les autres, qu'on les faisoit mourir de faim pour les obliger à signer : ceux-ci, que les Latins avoient falsifié tous les exemplaires qu'ils produisoient : ceuxlà, que tous n'avoient pas signé, & que ceux qui l'avoient fait, s'étoient retractez, avouant qu'ils avoient été séduits : & tous enfin , qu'on avoit renversé tous les fondemens de la foi , condamné la doctrine des ana ciens peres & des conciles, & changé les coûtumes & les saintes cérémonies de l'église Grecque. Bessarion & d'autres réfuterent toutes ces calomnies des Grecs, & firent voir clairement tout le contraire ; découvrirent la honte, la foiblesse & les fourberies de Marc d'Ephefe, & justifierent dans descavans ouvrages la conduite & les decrets du concile de Florence. Mais comme ces écrits ne parurent qu'après la mort de Marc, les efprits des Grecs naturellement ennemis des Latins, étant

## LIVRE CENT-HUITIEME.

étant déja préoccupez, n'en devinrent pas plus raisonnables, ni moins obstinez dans le schisme. On en vint même jusqu'à ne vouloir plus se trouver au service divin avec ceux qui avoient assisté au concile, & Grect aConstanqui soûtenoient qu'on étoit obligé de s'y soûmettre; chant l'union. & on les fuyoit comme des excommuniez & des impies. L'empereur ayant voulu qu'ils s'y trouvassent, les autres le retirerent, & les laisserent seuls. Enfin les choies furent poussées avec tant de chaleur, que dans la plûpart des églises le nom de l'empereur sut re-

tranché des dyptiques. Ce prince voulant faire cesser ce trouble qui dura plusieurs mois, prit la résolution de faire élire un patriarche pour remplacer Joseph qui étoit mort à Florence, croyant pouvoir par-là faire recevoir plus facilement les decrets du concile dans son empire : mais il falloit choisir un homme qui eût du zele & de la fermeté, & dont il fût fort assuré. Il convoqua donc une assemblée pour ce sujet; on jetta d'abord les yeux sur l'archevêque d'Heraclee; mais ce prélat ayant déclaré qu'il étoit faché d'avoir figné l'union & d'y avoir confenti, les autres évêques qui l'avoient aussi signée, n'oserent le proposer pour être parriarche, & penserent à d'autres. Ils en choisirent trois, qui furent l'archevêque de Trebizonde, celui de Cyzique & Gennade, qui est le même George Scolarius qui avoit fait une si belle harangue dans le concile pour l'union Leurs noms ayant été portez à l'empereur, il fit tenter l'archevêque de Trebizonde, & l'ayant trouvé opposé à l'union, il fit tomber le fort für Metrophanes, metropolitain de CXXXIX. Cyzique, qui avoit figné le sixième au concile de Flo- de Cyzique est rence & qui s'étoit engagé par écrit de maintenir l'u- Conftantinople. nion. Il fut intrônisé la veille de l'Assomption de la

AN. 1440.

Le pape Eu-

gene envoye le cardinal de Ve-

nife en Grece.

Sainte Vierge le quatorziéme du mois d'Août. Le nouveau patriarche appuyé de l'autorité de l'empereur, fit tout ce que l'on pouvoit attendre d'un

homme de bien, pour reduire les Grecs à l'obéissance de l'église, non seulement dans la ville de Constantinople, mais aussi dans toute la Grece: il alla même jusques dans les pais qui n'étoient pas de son patriarcat. Il entreprit de déposer les évêques & les autres ecclesiastiques rebelles, & de mettre en leur place des Catholiques; il en chassa quelques uns de leurs évêchez. D'autre part, le pape Eugene envoya à Constantinople François Condelmer son neveu, qu'on appelloit le cardinal de Venise, accompagné de plusieurs sçavans hommes, pour travailler avec le nouveau patriarche à la reduction des Grecs. Mais soit que l'empereur craignît d'irriter Amurat, qui avoit conçu quelque jalousie de l'union des Grecs avec les Latins; soit qu'il n'esperât presque plus rien de ceux-ci depuis la mort de l'empereur Albert, qui par les continuelles sollicitations du pape Eugene & des peres du concile de Basle, avoit entrepris la guerre contre le Turc; soit enfin qu'il eût peur d'une révolte dans Constantinople, où presque tous étoieut déclarez contre l'union ; il est certain qu'il se refroidit beaucoup en faveur de l'union, comme Eugene s'en plaignit après, écrivant à Constantin, despote du Peloponnese, frere de ce prince.

Lettre d'Eugene à l'archevêque de Can-

Bullar. tom. 1. Eugen. IV. conf-Mt. 15.

Henri archevêque de Cantorberi en Angleterre ayant refuse d'accorder la préseance & les honneurs qui en dépendent, à Jean Kem archevêque d'Yorck, qu'Eugene avoit créé cardinal l'année précedente, Eugene s'en plaignit comme d'une nouveauté. je tuis surpris, dit-il à Henri, dans le bref qu'il lui adressa

en 1439. la huitième année de son pontificat; je suis furpris de votre conduite envers le cardinal de Sainte-Sabine: Le refus que vous lui faites de lui donner le pas & la préséance, est une entreprise toute nouvelle. Depuis plus de quatorze ans vous rendez sans peine cet honneur au cardinal Vinchester, non parce qu'il est du sang royal; mais parce qu'il est cardinal, puisqu'il vous cedoit le pas & la premiere voix dans les suffrages, lorsqu'il n'étoit qu'évêque de Vinchester, pourquoi vous emportez - vous differemment à l'égard du cardinal Jean ? Mais Eugene ne faifoit pas attention qu'Henri n'avoit nul égard à la dignité de cardinal où jean étoit élevé, mais à sa qualité d'archevêque d'Yorck, & qu'il vouloit soûtenir sur l'église d'Yorck la jurisdiction qu'il prétendoit que l'église de Cantorberi avoit sur elle. Il ne prétendoit pas offenser la dignité du cardinalat, il le proteste lui-même, & Eugene le reconnoît; mais il ne croyoit pas qu'elle dût nuire à la prééminence qu'il croyoit appartenir à l'église de Cantorberi. Au reste Eugene paroît avoir donné ce bref pour relever la dignité des cardinaux : il en fait remonter l'origine jusqu'à l'ancien testament, & les éleve au-dessus des archevêques, qui ne gouvernent, dit il, qu'une feule églife; au lieu que le cardinalat a, selon lui, jurisdiction sur toutes les églises avec le saint siège.

Au reste si le pape Eugene sçavoit si bien relever cette dignité, il sçavoit bien aussi punir ceux qui en cardinalat. abusoient : C'est ce qu'il sit cette année à l'égard du cardinal Vitelesqui partriarche d'Alexandrie. Ce cardinal 2.10. 11. étoit un homme adroit & intriguant. On dit qu'il vouloit se faire élire pape, & que c'étoit dans ce dessein qu'il étoit d'intelligence avec Philppe duc de Milan,

CX L III. Eugene degrade V telefquidu

Blond 3 dec.

Antonin. tit. 11. cap. 11.

ennemi d'Eugene; & l'on ajoûte qu'il agissoit de con-An. 1440. cert avec Nicolas Pisciniani capitaine des troupes de Philippe, pour surprendre la ville de Florence, & se faire elire pape, avec le secours de son armée, & des places fortes dont il étoit maître. Soit que ce dessein fut bien fondé, soit que ses ennemis le lui ayent attribué, il est certain qu'Eugene depuis ce tems-là ne pensa plus qu'à le perdre. Il chargea le gouverneur du château Saint-Ange de l'arrêter, ce qu'il fit le premier jour d'Avril, dans le tems que le cardinal fortoit de la ville, accompagné seulement de ses domestiques, parce que ses troupes avoient pris le devant. Ce gouver-Il eft fait prineur l'aborda, & fit semblant de l'accompagner par honneur, en maniant doucement la bride de son cheval, comme s'il eût eu quelque affaire secrete à lui communiquer: mais aussi-tôt qu'il eut fait signe à ses soldats, on baissa la herse du pont, on se saisst du cardinal,

& on le traîna dans la forteresse. Comme il vouloit se défendre, il reçut un coup d'épée, & mourut de cette blessure quelque tems après: il fut privé des honneurs

fonnier , & meurt.

Addit. ad Cia.

RAPORTA archeveque de Flode la sepulture.

Paul Jou. elog. 1, 2,

Le pape Eugene donna en sa place le commandement de ses troupes à Louis Mediarot de Padoue, archevêque de Florence, & patriarche d'Aquilée. On l'appelloit plus ordinairement Mezzarotta : il étoit de la famille d'Arena, dont il quitta le nom pour prendre celui de sa mere. Il fut d'abord professeur en medecine; & étant allé à Rome, il s'infinua dans l'esprit du pape Eugene, auquel il fit gagner la bataille d'Anglara, contre Nicolas Pisciniani capitaine du duc de Milan. Mezzarotta fut fait cardinal par ce pontife dans cette année après avoir eu l'archevêché de Florence des dépouilles du cardinal Vitelesqui, & enfuite le patriarcat d'Aquilée. Il avoit l'inclination extrêmement martiale, & il servit le pape en diverses guerres contre les Milanois & contre le roi Alphonse, qu'il termina heureusement. Eugene le fit aussi Camerlingue de l'églife. On l'appelloit le cardinal de Padoue: Calixte III. le declara general d'une croifade contre les Infideles , dont il écarta les galeres près de Rhodes , après quoi il prit Lemnos & d'autres Isles de l'Archipel. Il mourut à Rome l'an 1465, étant pour lors âgé de foixante-quatre ans.

En France le roi fit cette année une grande affemblée Réglement ex des seigneurs de son royaume à Orleans, où il sut réso- France pour la dissipline mililu qu'on prendroit toutes fortes de moyens pour procurer la paix , sans laquelle toute réformation seroit inutile & même impossible. Il pensa sérieusement à ." trouver quelques voyes pour faire enforte que les troupes fusient moins à charge aux peuples. Il fut donc ar. his. de Charles rêté, qu'en attendant la paix, on réduiroit la gendarmerie en compagnies d'ordonnance bien reglées, que chaque homme d'armes n'auroit que trois chevaux, au lieu de huit ou dix chevaux de bagage qu'ils avoient auparavant, & grand nombre de valets qui ravageoient tout le pays de leur route. Il regla aussi que les archers ne pourroient avoir que trois chevaux à deux, que leur solde seroit payée sur ce pied-là, & qu'on assigneroit leurs quartiers sur les frontieres. Cette réforme ne sut du goût ni des grands feigneurs, ni des officiers; aussi fut-elle traversée par la jalousse de quelques personnes de la cour qui souffroient avec beaucoup de peine que d'autres occupassent les premieres places dans la faveuz du prince.

Ceux qui avoient alors le plus de credit à la cour, étoient Charles d'Anjou comte du Maine, & le comte France une

34 HISTOTRE FCCLESTASTIQUE.

AN. 1440. conspiration contre le conné-

de Richemont connétable de France. Les autres princes fachez de ce que le roi ne donnoit sa faveur qu'à deux ou trois particuliers qui avoient toute la part dans le gouvernement, firent une ligue contre les ministres, & ceux qui étoient du conseil du roi. Les ducs d'Alençon, de Bourbon & de Vendôme, le comte de Dunois & plusieurs autres furent les chefs de cette conjuration. La Trimouille même qui étoit difgracié, se joignit avec eux, afin de trouver par-là le moyen de rentrer à la cour à quelque prix que ce fût. Les conjurez s'aboucherent d'abord à Blois, où ils résolurent de s'éloigner de la cour, de faire soulever les peuples de leurs gouvernemens, & de ne point mettre les armes bas que le roi n'eût exclu de son confeil ceux qu'ils lui nommeroient, comme les auteurs des désordres du royaume & de la misere des peuples. Mais ils vouloient avoir le dauphin à leur tête, afin de rendre leur parti plus redoutable.

Ce prince étoit afors à Niort ville du Poitou. Les cigneurs de Chaumont, Boucicaut, Sanglier & le bâtard de Bourbon chargez de le sonder, & de lui communiquer la ligue qu'on avoit faite, vinrent le trouver en cette ville. Ils le prirent par son soible, & lui representement qu'il étoit inoût qu'un prince à son âge, (il avoit près de dix huit ans) n'eût aucune part au gouvernement, ni aux affaires i que l'occasion étoit favorable pour s'acquerit du crédit; que plusieurs des princes du sang & des genéraux d'armée avoient fait une union entr'eux pour rétablir lordre dans le rosaume, mais qu'ils vouloient agir sous ses auspices, & qu'ils étoient tous préss à lui rendre service. Le dauphin quoique fort jeune, étoit déja marié à Marguetite fille de Jacques I, soi d'Ecosse, & le roi son pere avoit eu soit.

LIVRE CENT-HUITIEME.

de mettre auprès de sa personne des gens dont il étoit assuré; son gouverneur étoit le comte de la Marche que le duc d'Alençon trouva moyen d'en chasser. Le CXLVIII. dauphin se livra à la faction de tout son cœur, & s'en declare chet de déclara le chef; mais le comte de la Marche, qui s'ap- cette conspiraperçut bien-tôt du changement du prince, en donna avis au roi qui étoit pour lors à Angers, & qui manda aussi tôt au connétable de le venir trouver; il partit, & vint joindre le roi à Amboise jusqu'où il s'étoit vancé. Là ils délibererent ensemble sur le parti qu'on devoit prendre dans une conjoncture aussi fâcheuse

que celle dans laquelle ils se trouvoient.

On jugea à propos que le roi rînt la campagne avec ses troupes, & il prit la route de Poitiers, d'où il envoya un heraut au duc d'Alençon pour lui ordonner de lui remettre le dauphin. Le duc au lieu d'obéir, sortit de Niort, & alla surprendre Saint-Maixent: mais le secours que reçut cette ville, lui fit abandonner son entreprise, quoiqu'il fût déja entré dans la place. Le dauphin s'adressa à la noblesse d'Auvergne, au duc de cette faction, se Bourgogne, & à d'autres, pour en obtenir quelques se- oblige les lignez cours; mais il fut part-tout refuse, ce qui le déconcerta Pardon. fort, de même que les factieux, qui se virent peu de tems après abandonnez du comte de Dunois, & qui ne fe croyant pas en sureté dans le Poitou, se retirerent en Bourbonnois. Le roi accompagné de son connétable, du comte de la Marche, & du comte de Dunois qu'il avoit détaché de cette ligue, poursuivit les factieux si vivement en Poitou, & du Poitou dans le Bourbonnois, prenant toutes les places dans lesquelles ils croyoient se retrancher qu'ils furent contraints de lui rendre le dauphin, & de venir se jetter à ses pieds pour lui demander pardon. Ce fut à Cusset petite ville entre le

An. 1410.

Bourbonnois & l'Auvergne, où le dauphin & le duc de Bourbon parurent devant le roi. Le premier pria fa majesté de vouloir bien permettreque la Trimoülle, Chaumont & de Prie revinssent à la cour, mais le roi lé resus, & répondit qu'il trouvoir mauvais qu'on lui s'it cette demande. Avant son départ de Cus-ser, il écrivit à toutes les provinces du royaume, pour leur donner avis de la soumission du dauphin son sils. Ses lettres sont dattées du vingtiéme Juillet. Cette guerte civile sur nommée la Praguerie. \* Ce sur après que cet orage sur dissipé que le roi se rendit à Bourges pour l'assemble qu'il y avoit convoquée, & dont on a parlé. En chemin faisant il se rendit maître de

forigine de se nome.

CL-Les Anglois affiégent Har-

Jean Chatier, kijt- de Charles VII. en cette année 1440.

la ville de la Charité sur Loire. Dans la même année, les Anglois vinrent mettre le siège devant Harsteur ville de Normandie, avec six mille hommes seulement, & quelques vaisseaux. Les deux freres d'Estouteville commandoient dans la place pour le roi, & firent une si vigoureuse résistance, que les Anglois furent sept mois sans la pouvoir prendre; ce qui donna au roi le tems d'assembler des troupes, & d'y envoyer du fecours. Les bâtards d'Orleans & de Bourbon commandoient cette armée; ils tenterent d'abord d'attaquer les Anglois, & d'entrer par force dans leurs retranchemens; mais l'ennemi étoit sibien fortifié, que les François furent par-tout repoussez avec perte: ce qui les obligea de se retirer à deux ou trois lieuës du camp où ils se logerent; & là ils sirent un traité, par lequel les Anglois convinrent que les affiegez auroient la vie fauve & la liberté, & se retireroient, laissant Harsleur sous la domination Angloise, de même que Montivilliers; la composition fut exactement observée.

## LIVRE CENT-HUITIEME.

Le duc d'Orleans que le roi d'Angleterre Henri V. avoit fait prisonnier à la bataille d'Azincourt en 1415. & dont la prison avoit duré vingt-cinq ans, fut mis en liberté dans le mois de Juin de cette année, par une rendent la libervoie qu'il devoit le moins esperer. Le comte de Dunois, leans, frere du duc d'Orleans eut recours à Philippe duc de Bourgogne, malgré la haine inveterée qui regnoit depuis long-tems entre ces deux maisons. Le duc par une bonté aussi généreuse que politique, crut qu'il lui seroit glorieux de finir les malheurs de son ennemi; & comme les Anglois ne vouloient point accorder la liberté à leur prisonnier sans une rançon de trois cens mille écus, le duc de Bourgogne promit d'en payer deux cens mille, à condition que le duc d'Orleans épouseroit Marguerite sa niéce, fille d'Adolphe I. duc de Cleves, le comte de Dunois paya le reste de la rançon; & le duc fut ramené à Calais, & remis en pleine liberté avec l'agrément du roi. On vit donc ces deux princes éteindre par une téconciliation fincere, & tout-à-fait cordiale les inimitiez mortelles que leurs peres avoient fait naître. Philippe recut Charles avec beaucoup d'honneur dans la ville de Gravelines, le vingtième de Novembre, lui donna son ordre de la Toison, & recut le sien du Porc-épic. Le mariage promis fut conclu. Le duc d'Orleans signa publiquement le traité d'Arras dans l'église de Saint Bertin à Saint-Omer, & fit serment d'observer ce traité, aussi-bien que le comte de Dunois. Enfin tous deux s'efforcerent de se donner réciproquement toutes les marques d'une parfaite & fincere amitié.

Jean Chartier rapporte à cette année l'exécution de Gilles de Laval, seigneur de Rais, maréchal de France, de Rais eff penque le duc de Bretagne fit arrêter, & ensuite pendre & les crimes,

Tome XXII.

Argentre.

Monfireles .

brûler à Nantes. Ce seigneur étoit d'une des plus illustres maisons de France, mais fort déreglé dans ses mœurs, & d'une imagination tellement dépravée, qu'il s'abandonnoit à toutes sortes de péchez contre la foi, contre la religion, & même contre nature. Il entretenoit des sorciers pour trouver des trésors, & corrompoit de jeunes garçons & de jeunes filles , qu'il tuoit ensuite pour en avoir le sang qu'il croyoit pouvoir servir à les sortileges. Sur la vie publiquement scandaleuse qu'il menoit, on le défera à la ustice, l'évêque de Nantes lui fit son procès, le sénéchal de Rennes juge genéral du pays, s'y trouva, parce que le cas étoit mixte, & il fut condamné à être brûle vif dans la prairie de Nantes. Le duc de Bretagne assista à sa mort; & voulant adoucir la sentence, il permit qu'on l'attachât à un poteau pour être étranglé, en même tems qu'on allumoit le feu sous ses pieds. L'on enterra son corps peu endommagé par les flâmes. Il paroît par les pieces de son procès, qu'il étoit aussi coupable de crime d'état envers le duc, & peut-être que ce prince ne fut pas faché de trouver oceasion de venger son offense, en vengeant celle de Dieu.

Le roi de France après avoir fait fortifier Louviers & Conches en Normandie, parcourut la Champagne, pour apporter quelques remedes aux grands desordres que les gens de guerre causoient dans le royaume. Il sit exécuter à Bar-sur-Aube un bâtard de Bourbon, pour ses concussions, priva de leurs charges & de leurs emplois plusieurs officiers & capitaines des villes pour leurs malversations, & ordonna que tous les gens de guerre seroient logez dans les villes & dans les torreresses, en imposant certaines tailles pour leur solde, afin que les soldats pussent vivre sans vexer le peuple; avec défense à eux de faire aucun dégat sur peine de punition corporelle qui serviroit d'exemple à tous. Jean Chartier dit que c'est ici l'établissement des tailles en France, destinées pour la subsistance des soldats, afin

qu'ils ne pillassent pas le pays.

La France perdit cette année un célebre Auteur dont on a parlé dans l'histoire du concile de Constance. Ce las Clemangie. fut Nicolas Clemangis ou de Clamenge, qui est le nom d'un village du diocese de Châlons. Il n'avoit que teurs, tom. x11; douze ans, lorfqu'on l'envoya à Paris pour y faire ses in-quarte, per études dans le collège de Navarre, où il eut pour maîtres Jean Gerson, Pierre de Nogent & Gerard Machet. Il s'y rendit habile dans l'éloquence & dans la poësie; ce qui lui fit mériter la charge de recteur en 1 3 9 3. Quelques années après il prit possession d'un canonicat, & de la trésorerie de l'église cathédrale de Langres : mais comme il fut soupçonné d'avoir composé la lettre que l'antipape Benoît XIII. écrivit contre le roi & le royaume de France, datée du mois de Mai l'an 1407, il fut obligé de le cacher dans le convent des Chartreux de Valfonds, ou de Fontaine-aux-bois. Ce fut là qu'il composa la plûpart de ses traitez & de ses lettres, sans avoir voulu retourner à la cour du pape Benoît, quoiqu'il l'en eût fait folliciter fortement. Ayant obtenu sa grace du roi , il revint à Langres où il fit un long séjour. Il fut depuis chantre de l'église de Bayeux, & enfin il se retira assez âgé dans le college de Navarre, où il mourut l'an 1440.

Lydius ministre protestant a fait imprimer tous les ouvrages de cet Auteur en Hollande en 1603. Ils confistent dans un traité de l'état corrompu de l'église ; un poëme sur le même sujet ; un traité de la perte & du rétablissement de la justice ; deux traitez de l'infail-

AN. 1440

Hift. de Chare

Dupin , ibid.

An. 1440.

libité du concile genéral ; un traité de l'étude théolologique, un discours sur la parabole de l'enfant prodigue ; un traité de l'avantage de la solitude ; un autre de l'utilité de l'adversité; un autre contre les nouvelles fêtes; un autre contre les prelats symoniaques, & cent trente-sept lettres. Le premier de tous ses ouvrages fut une lettre qu'il adressa au roi Charles VI, sur le schisme. de l'église, dans laquelle il lui ouvre trois voies pourle faire cesser. Il écrivit ensuite sur le même sujet au pape Clement VII. & après la mort de ce pape aux cardinaux. Benoît XIII. le fit venir auprès de lui. Il défendit fortement son parti, & écrivit au roi Charles-VI. pour le dissuader de la soustraction d'obéissance. Cet auteur est vif dans les portraits qu'il fait des defordres & de la corruption des mœurs des ecclesiastiques & des gens du monde de son tems : nous en avons rapporté quelques traits dans le volume précedent. Gratius fait mention dans son Fasciculus des deux traitez de cet auteur sur la matiere du concile genéral, & dom-Luc Dachery a donné son livre de l'étude théo, logique adressé à Jean de Piemont bachelier en théologie, qui l'avoit consulté sur le desir qu'il avoit de se faire docteur.

Datheri fpisileg. tem. v11. in quarto.

CLV.
Invention de l'Imprimerie.
Cheuflier, orig.
del impr. p. 10.
La Caille,
bift. de l'Impri-

On rapporte à ce tems-ci l'invention de l'Imprimerie. De tous les arts c'est celui dont l'église & la république des lettres a retiré & retire encore plus de secours. L'église par son moyen est plus en état de répandre & de multiplier. Ses instruccious, en mettan entre les mains des peuples les ouvrages qui établissens sans des peuples les ouvrages qui établissens sans des contrats. Chacun peur aujourd'hui par ce secours étudier sa religion; & le ministre trouve plus d'accès dans les esprits, pour insinuèr des véritez que les yeux ont déja fait connoître. Quand il n'y LIVER CENTHUITIEME

avoit que des manuscrits, comme ils étoient fort chers & fort rares, il n'y avoit que les gens de lettres & d'un certain ordre qui étudiassent. Il falloit presque nécessairement être riche pour pouvoir devenir sçavant; peu de gens puisoient dans les sources, parce que très-peu en avoient la commodité. Aujourd'hui ces secours ne sont refusez à personne, & l'on n'est ignorant que parce qu'on veut bien l'être. L'art de l'Imprimerie doit donc nous être bien précieux, & quelque abus que l'on en fasse, on ne peut pas trop remercier le Ciel qui l'a donné aux hommes. L'époque en est assez incertaine, s'il falloit adopter tous timens sur son les differens sentimens de ceux qui ont écrit sur ce su- origine. jet, l'on n'auroit pas moins de peine à déterminer le pays, le lieu & les personnes qui ont fait une découverte si heureuse & si utile. Les uns prétendent que l'idée nous en fut apportée de la Chine, où l'Imprimerie étoit en usage depuis un tems immémorial; d'autres veulent que ce soit du Mexique, lorsque Ferdinand Cortez en fit la conquête, & nous dépoüillent ainsi du mérite de l'invention. Il paroît cependant plus vraisemblable que l'honneur en est dû aux Allemands, à qui l'on est redevable de tant d'autres découvertes dans les arts. Ils sont les premiers qui ont imaginé de fondre des caracteres qui pussent se combiner en une infinité de manieres, & former les mots nécessaires pour la conformation d'un ouvrage. Les Hollandois qui ont voulu disputer aux Allemands l'honneur de la découverte de l'Imprimerie, ne leur ont pû opposer que quelques livres sans date, & par conséquent fort incertains, faits à la maniere de ceux de la Chine, où tout le discours d'une même page

étoit gravé sur une planche de bois, de façon qu'il

Vu iii

Paul Fover

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. faloit autant de planches différentes, qu'il y avoit de

Hirfaugienfe .

S. Gal. 1692.

An.1440. pages dans le livre. C'est ainsi que sont imprimez quelques : uns de ces livres, que l'on prétend avoir été imprimez à Harlem par Laurent fansson, plus connu sous le nom de Jean Coster. Mais cette inven-Trithem shron: tion étoit aussi imparfaite qu'elle étoit d'une exécution difficile. Tritheme qui étoit Allemand & conane 1440. edit. temporain, & dont le témoignage est par consequent Chevilier , p. d'un plus grand poids, rapporte que ce fut à Mayence que Jean Guttemberg , gentilhomme de cette ville , imagina le premier ce grand dessein, & qu'après avoir dépensé tout son bien sans pouvoir y réussir. il s'affocia avec Jean Fust ou Fauste, bourgeois de la même ville, qui se joignit lui-même bien-tôt après à Pierre Schoeffer de Gernsheim, qui devint dans la fuite son gendre; & qui par son extrême industrie con-

CLVI Ouels font les imprimez,

Lambecii Bibl. Vindob. leb. 2 p. H.fmanni Lexicon. tom. 2. Cheviller , P. 4. 0 17.

tribua beaucoup à la perfection de l'art de l'Imprimerie. Ce qui est de certain c'est que le Psalmorum Codex de 1457. qui est le premier livre que l'on connoisfe, & qui porte une date certaine. Le Rationale divinorum Officiorum Guillelmi Durandi in folio de 1459. le Vocabulaire latin intitulé, Catholicon Joannis Bladi de Janua de 1460. in folio : la Bible en latin de 1462. en deux volumes in-folio: les Offices de Ciceron en 1465. & une seconde édition du même livre en 1466. l'un & l'autre in - quarto, qui sont les plus anciennes éditions dont on ait connoissance, ont été imprimées à Mayence, & portent toutes le nom & les armes de Jean Fust & Pierre Schoeffer, qui dans presque tous ces ouvrages, n'ont pas oublié de faire parade de leur secret, en faisant remarquer que ce qu'ils donnoient n'étoit point écrit à la main ; mais executé d'une façon nouvelle & tout-à-fait ingenieufe. Ces premieres éditions imitent parfaitement la beauté des anciens manuscrits, jusqu'à la forme des caracteres qui sont aussi nets & ausli agréables à la vûë, que faciles à lire. Les rubriques, c'est-à dire, les titres écrits en rouge y sont scrupuleusement observez. Le plus souvent on les trouve imprimez sur du velin, les lettres initiales peintes & dorées, & enrichies de quantité d'ornemens gothiques. Cependant comme il n'étoit pas possible qu'ils pussent exécuter eux - mêmes toutes les impressions qu'ils donnoient au public ; qu'ils avoient besoin de differentes personnes pour leur aider dans leur travail; & que d'ailleurs leur secret étoit trop important & trop necessaire pour pouvoir être cache long-tems; à peine fut-il dilvulgué, que l'on vit toutes les nations de l'Europe s'empresser à l'envi d'établir chez elles un art dont on pouvoit tirer de si grands avantages, & que l'on vit les ouvriers Allemands se répandre de toutes parts. Les uns s'allerent établir à Venise, à Rome & dans d'autres lieux d'Italie, comme dans le pays où les belles lettres étoient le plus cultivées. D'autres vinrent en France, où des docteurs de Sorbonne leur fournirent les moyens de s'établir ; d'autres passerent même en Angleterrre; il n'y eut presque aucune ville considerable en Allemagne, qui ne fût pourvûë d'une Imprimerie; desorte qu'en fort peu de tems l'on vit paroître une infinité d'excellens livres sur toutes sortes de matieres, sur tout les anciens Auteurs classiques, dont les éditions contribuerent beaucoup à rétablir la bonne latinité, & acheverent de détruire la barbarie des siécles précédens.

On place en cette année le décès de sainte Francoise noble dame de Rome, qui se rendit célebre par re Françoise la pieté, & qui mourut en odeur de sainteré, âgée de

An.1440.

cinquante-fix ans, dans le monastere des Bénédictines de la congrégation du Mont-Olivet, qu'elle avoir
fait bâtir, & fondé du vivant de son mari. A peine
fut elle morte qu'on parla de sa canonisation, on en
renouvella la demande sous Nicolas V. successeur d'Eugene; cependant elle ne se sit que le vingt-neuviéme
de Mai 1608. sous Paul V. qui par une bulle en fixa la
stête au neuviéme de Mars.

CLIX. Le cardinal de Châtillon veut changer le fervice Ambrofien à Milan.

Vers la fin de cette année le cardinal de Châtillon Milanois, évêque de Plaisance, & abbé de saint Ambroise de Milan, voulant introduire dans cette ville l'office Romain, au lieu de l'Ambrosien qu'on y célébroit, chassa d'abord les religieux de Cîteaux qui étoient dans son abbaye, & mit des Chartreux en leur place. Les Milanois offensez de cette conduite, en firent leur plainte au duc, qui ordonna aux Chartreux de sortir sur le champ, sinon qu'il alloit saire mettre le feu au monastere : il fallut obeir. Le cardinal n'ayant pas réuffi, eut recours à une autre voye. Il obtint du prevôt de Sainte-Thecle le livre de l'office Ambrosien qu'il avoit en dépôt; & le jour de Noël il fit chanter la messe au grand autel selon le rit Romain ; cette action causa une si grande émotion parmi le peuple, que tous furent à la maison du cardinal avec des flambeaux, menaçant de le brûler vif dans son palais, s'il ne rendoit le livre. Le cardinal effrayé le jetta par la fenêtre, & le lendemain il partit de Milan avec une ferme réfolution de n'y plus retourner : il mourut trois ans après, âgé de quatre-vingt dix ans. Ce fait prouve le grand respect que les Milanois ont pour leurs anciennes cérémonies & pour saint Ambroise qui les leur a données.

CLX. Concile de FriOn place encore dans le même tems un concile à Frizingue

LIVRE CENT-HUITIEME

Frizingue en Allemagne, assemblé par Nicodeme de Scala, qui étoit évêque de cette ville, & de la maifon des seigneurs de Veronne. Les historiens rapportent zingur en Alleque, du consentement du pape Martin V. il chassa de ce siege Jean, bâtard du duc de Baviere. Ce concile fit vingt-six reglemens. Le premier désend d'admettre Labei, tom xuite aucun clerc inconnu & étranger pour l'administration Pag. 1283. des sacremens, & la conduite des ames, sans l'approbation de l'évêque de Frizingue, ou de son grand vicaire. Le second regle les devoirs des Juges ecclesiastiques. Le troisième défend de traduire les clercs devant les juges féculiers, & aux juges féculiers de connoître des causes ecclesiastiques sous peine d'excommunication. Le quatrième enjoint aux mêmes clercs de mener une vie reglée & édifiante, de ne point aller au cabaret, si ce n'est en voyage; d'être vêtus modestement, de ne point tenir taverne chez eux, & de ne point s'enyvrer, sous peine d'être privez des fruits de leurs benefices. Le cinquiéme renouvelle le decret du concile de Basserouchant les clercs concubinaires. Le sixiéme oblige les clercs à la residence. Le septiéme condamne la pluralité des benefices incompatibles, à moins qu'on n'en ait obtenu dispense. Le huitiéme veut que le benefice soit vacant avant qu'un autre y soit nommé, & en prenne possession. Le neuvierne défend l'alienation des biens ecclesiastiques. Le dixieme défend la sépulture ecclesiastique à ceux qui auront été exécutez par ordre de la justice, qui auront été tuez dans les tournois & les spectacles, qui seront morts subitement, qui ne se seront point confessez dans l'année, & qui n'auront point communié, si ce n'est du consentement de leur curé. Il veut que pour les inhumer, on en obtienne permission de l'évêque ou du grand vicaire, Tom: XXII.

AN. 1440.

& qu'on n'exige aucun salaire pour cette permission.

An. 1440. L'onziéme condamne ceux qui tiennent les dîmes & refusent de les payer. Le douziéme concerne les reguliers, & leur ordonne de maintenir la rigueur de la discipline monastique. Il pourvoit à la conduite des femmes & filles devotes qui ont fait profession du tiers ordre; & veut qu'on exécute la constitution de Boniface VIII.

touchant la clôture des moniales ou religieuses.

Les autres reglemens regardent à peu près les mêmes matieres. Dans le treizième on regle le droit de patronage, & les avocats des églises. Dans le quatorziéme on défend de rendre les églises tributaires envers les laïques, & d'imposer sur elles aucune taxe. Dans le quinzième on enjoint aux curez de benir le sel, & de faire l'eau-benîte tous les dimanches. Dans le feiziéme on parle de la celébration de la messe, on défend de la dire sans lumiere, & d'élever l'hostie avant la consecration, pour éviter l'idolâtrie du peuple qui adoreroit une hostie non consacrée : on renouvelle le statut du concile de Saltzbourg, qui défend de dire ou d'enseigner qu'un prêtre en peché mortel ne consacre pas & n'absout pas: On établit les indulgences accordées par Eugene IV. touchant la fête du saint Sacrement. Dans le dix-septiéme on prescrit la forme du baptême & les onctions. Dans le dix-huitieme, suivant la constitution du concile de Latran, on enjoint de garder soigneusement l'eucharistie, le saint chrême & l'huile des infirmes, & de renouveller les hosties consacrées au moins une fois chaque mois, de tenir dans une grande propreté les nappes des autels, les palles & les corporaux, & tous les habits qui servent aux prêtres dans le sacrifice. Dans le dix-neuvième on fait des ordonnances contre ceux qui ont contracté des maria-

ge clandestins; & on defend à toutes sortes de personnes d'assister à ces sortes de mariages Dans le vingtiéme on regle ce qui regarde la simonie, avec défenses d'exiger ou de promettre quelque chose pour un bien spirituel, en renouvellant le decret du concile de Constance, touchant ce desordre. Dans le vingt-unième on défend aux Juiss de prêter à usure, & d'avoir des domestiques qui soient chrétiens : On veut que le jour de la Pentecôte ils tiennent leurs fenêtres & leurs portes fermées; que dans la semaine-sainte, ils ne paroisfent point en public, & qu'ils ne proferent aucune mauvaise parole contre la Religion, la sainte Vierge & les Saints, quand on porte le saint Sacrement aux malades; qu'on ne paroisse point aux bains avec eux, & qu'on ne prenne point de leurs remedes. Dans le vingtdeuxième on condamne l'usure & les usuriers. Dans le vingt-troisiéme on pourvoit à la sureté des ecclesiastiques. Dans le vingt-quatrième on défend aux confesseurs d'absoudre des cas reservez au sa nt siege ou à l'évêque; on prescrit la forme de l'absolution, on parle de la confession ; & l'on défend les abus des quêtes. Dans le vingt-cinquiéme on défend d'excormunier aucun clerc ou laïque, sans une monition canonique, & l'observation des formalitez necessaires, en rappellant le decret du concile de Basse, Ad vitanda scandala. Enfin dans la vingt-fixiéme on ordonne la publication de ces statuts, qui furent ainsi reglez le vendredi deuxiéme du mois de Septembre de l'année 1440. M. Dupin n'a rien dit de ce concile dans l'histoire du quinzieme fiecle.

L'union des Jacobites avec l'église Romaine, se fit au commencement de 1441. Le pape Eugene avoit AN. 1441. deja reçu par André abbé de saint Antoine, les lettres

AN. 144 I

348 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

de Jean leur patriarche, datées du douzième de Septembre de l'année précedente, qui répondit à celle de ce pape qui l'avoit invité au concile de Florence. Le patriarche s'excuse de ce qu'il n'y peut venir, sur sa pauvreté & sur ses infirmitez; & dit qu'en sa place il envoye un de ses venerables freres de bonnes mœurs & bien instruit. Ce député sut reçu dans une congrégation, où présidoit le pape Eugene, & il y proposa le sujet de sa députation en langue Syriaque : on mit son discours en Italien, & ensuite en Latin: on le trouve dans les actes du concile. Le patriarche donne dans sa lettre de grands éloges au pape qu'il appelle la perfection du facerdoce, le pasteur apostolique de toutes les églises, le prince des prêtres, qui montre aux autres le chemin du salut, & le medecin des ames languissantes. André porteur de la lettre ajoûta, qu'il est le chef & le docteur universel de toute l'église; que

sa doctrine est celle que les apôtres saint Pierre & saint Paul ont donnée dès le commencement; & que toutes les églises qui se sont séparées de l'église Romaine, maîtresse de sautres, ont été livrées en opprobre aux nations. Le pape réjoit du retour des Jacobites en felicita leur député; & pour cimenter leur union il en sit un décret. Mais pour le bien entendre il faut auparavant exposer quels étoient ces Jacobites la faut auparavant exposer quels étoient ces Jacobites

CLXII. L'origine des Jacobit s , & kurs erreurs.

& leurs erreurs.

Ils ont tiré leur nom d'un certain Jacques Zanzale ou Bardaï. Il étoit Syrien denation, disciple d'Eutyche & de Dioscore, dont il soûtint & étendit tellement l'herésie dans l'Asse & dans l'Assique au commencement du fixiéme stêcle, qu'enfin toutes les autres sectes différentes dans lesquelles les Eutychéens étoient divisez, se réunirent au septiéme stêcle en celle

LIVRE CENT-HUITIEME.

des Jacobites, qui étoit la plus nombreuse & la plus étenduë. Ils ont été aussi appellez Monophysites, parce qu'ils croyent qu'il n'y a qu'une nature en Jesus-Christ, & assurent que le Verbe a pris un corps parfait auquel il s'est uni sans alteration, sans melange & sans division en une seule nature, une seule personne & un perso collett. seul suppôt. Ils n'ont point d'autre erreur particuliere fur les autres points de la religion. Leur église est fort étenduë : la principale partie est celle des Cophtes ou Egyptiens. Il y en a plusieurs en Syrie, en Ethiopie ou Abyssinie & en Armenie. Leur patriarche particulier est à Caremit ville de la Mésopotamie, & prend

le titre de patriarche d'Antioche, quoiqu'il y en ait un schismatique Grec qui le soit, & qui a son siege à Damas. Depuis le schisme les Jacobites ont tellement prévalu par-dessus les Grecs, qu'ils se sont rendus presque tous seuls les maîtres du siège patriarchal d'Alexandrie, quoiqu'il y en ait un autre pour les Grecs, qui a aussi sous soi celui d'Ethiopie, où les Chrétiens sont presque tous Eutychéens ou Jacobites. Ainsi leurs erreurs ne sont presque pas differentes de celles des

liturg. Oriente

Grecs. Ce decret fut rendu le cinquiéme de Février de l'année 1441. dans la quatrième session du concile de son du concile Florence, depuis le départ des Grecs, & l'onziéme puis le départ année du pontificat d'Eugene. Il est signé du pape & des Greca de douze cardinaux. Il commence par ces mots d'Isaïe, chap. 5. " Chantez des hymnes au Seigneur, parce " qu'il a fait des choses magnifiques: Annoncez fa" grandeur dans toute la terre : Maison de Sion, tref- " l'aillez de joie, & benissez Dieu; parce que le Saintes d'Ifraël est au milieu de vous, &c. ,, Ensuite le pape expose la foi de l'église Romaine, l'unité d'un Dieu, l'anion des Jose Xx iii

CLXIV.

la trinité des Personnes, qui ne sont qu'un seul Dieu; parce qu'elles n'ont qu'une même essence. Il condamne tom. 2111. pag. Sabellius, qui confondoit les personnes, en détruisant leur distinction, les Ariens, les Eunomiens & les Macédoniens, qui disoient que le seul Pere étoit veritable. ment Dieu, & qui mettoient le Fils & le Saint-Esprit au rang des créatures, & tous les autres qui établissent quelque inégalité dans la Trinité. Il établit le nombre des livres de l'ancien & du nouveau testament. parmi lesquels on trouve ceux que les Juiss ne reconnoissent point. Les actes des apôtres y sont placez après les épîtres canoniques. Il anathematife les erreurs des Manichéens, qui admettoient deux principes; il entre dans le détail des my stères de Jesus-Christ incarné, sa naissance, sa passion, sa sépulture, sa résurrection, son ascension. Il renouvelle la condamnation de Corinthe, d'i bion, de Marcion, de Paul Samosate, de Photin, & autres herétiques, Valentin, Apollinaire, Théodore de Mopsueste, Nestorius, Eutyche & Macaire d'Antioche. Il parle de la médiation de Jesus-Christ, dont les sacrifices & cerémonies de la loi ancienne figuroient la venuë, de la nécessité du baptême, du falut qu'on trouve dans la seule église catholique, & des conciles generaux de Nicée, de Constantinople, d'Ephese & de Calcedoine, & du second de Constantinople, du troisiéme, & de tous les autres légitimément assemblez par l'autorité du souverain pontife. A la fin de ce decret on ajoûte ceux qui ont été faits à Florence. pour l'union des Grecs, & pour celle des Armeniens.

CLXIV. Le député des acobites acceple decret.

Tous ces articles étant ainsi exposez, André nom de son patriarche & de tous les Jacobites, reçut & accepta ce decret avec toutes ses définitions, reglemens, statuts, & toute la doctrine qui y est con-

LIVRE CENT-HUITIEME.

tenuë, se soûmettant à tout ce que l'église Catholique & le saint siege croient, & condamnant tout ce qu'elle AN 1441. condamne. Ce decret sut lû d'abord en latin, ensuite Labbe, concil. en arabe, & André en fit publiquement la lecture; il 1111. écrivit au bas sa souscription & son acceptation, par laquelle il reconnoît que tout ce qui est contenu dans ce decret est conforme à la veritésainte & catholique; & promet tant en son nom qu'en celui du patriarche & de tous les Jacobites, d'y obéir comme de vrais enfans

d'obéissance, & de le faire exactement observer. Eugene écrivit aussi au despote Constantin Paleologue, successeur de Jean Paleologue dans l'empire Lugene de l'emdes Grecs. Cette lettre est datée du vingt - unième d'Avril de cette année. Le pape l'informe du projet de l'union des Grecs, le prie de travailler à l'établir 1913. dans ses états, & à en poursuivre l'exécution, si jamais Dieu l'éleve à l'empire, lui promettant de sa part tous les secours qu'il avoit promis à l'empereur Jean Paleologue, pour la défense de la ville de Constantinople. Il ajoûte, que le siege Romain ne lui manquera jamais, tant qu'il aura pour lui une soumission respectueuse, qu'il marchera dans les voies de la justice, & qu'il s'employera de tout son pouvoir & avec fidelité à maintenir le decret de l'union, qui n'a pu, dit-il, être executé jusqu'à present, comme il le devoit être. Le roi d'Ethiopie écrivit aussi au pape Eugene, & chargea de ses lettres un nommé Nicodeme, qui se d'Ethiopie au disoit abbé des Ethiopiens. Ce député fut entendu dans pape Eugene. une congrégation du deuxième de Septembre. Son Lablei, p. 1224. maître disoit dans ses lettres qu'il esperoit venir en personne en Italie pour s'unir à l'église. Mais il ne paroît pas que cette négociation ait eu quelque suite. Le pape lui écrivit le quatriéme d'Octobre par Ange

tin Paleologue. Labbe , concil. tom. X111. pag.

Maurocenus capitaine de l'Isle de Chio.

AN. 1441. CLXVIII. Lettre du patriarche d'Alezandrie au pape Eugene. Tom. \*X11. concil. Labbel, p. 1174.

Après que Philothée pariarche d'Alexandrie eur reçu le decret de l'union des Grecs, il en écrivit au pape Eugene, pour le feliciter de cette union, & s'en réjouir avec lui. Le commencement de sa lettre est remarquable: " Pere très-saint, dit-il au pape, pere "très-religieux, très-heureux, très-juste, ange ter-"restre & homme céleste, revêtu de la grace de Dieu, "orné de la robe sacrée, très-bon pasteur du bon , troupeau, qui chassez par votre doctrine les loups , qui se jettent sur les brebis du bercail universel, "pierre de la foi, & le chef de toutes les églises "Chrétiennes, qui recevant de Jesus-Christ notre Sei-"gneur la sacrée puissance, êtes le pape de la grande " ville des Romains, & vous êtes rendu le protecteur ,, des autres patriarches, &c. ,, Ensuite il loue magnifiquement l'union qui avoit été faite, ajoûtant qu'il avoit écrit à l'empereur Jean Paleologue & à quelques évêques de Constantinople, pour soûtenir le decret; que ceux qui refuseroient de s'y soumettre, seroient tenus pour herétiques, & privez de la communion de l'église. Mais toutes ces belles paroles n'eurent point d'effet.

CLXIX. Assemblée de Mayence.

Cest ainsi que les patriarches d'Orient s'attachoient à reconnoître l'autorité du pape Eugene,
pendant qu'à Basse on employoit tout pour la détruire. Les peres envoyerent leurs députez à l'assemblée que les princes d'Allemagne devoient tenir à
Mayence dans le mois d'Avril, le pape Eugene y
envoya aussi les siens; & l'em; ereur Frederic ayant
invité le roi de France à y envoyer ses ambassadeurs,
ils s'y trouverent avec ceux de quelques autres princes. Jean de Ségovie, depuis cardinal de saint Callixe,

LIVRE CENT-HUITIEME.

lixte, étoit arrivé à Mayence avec les autres députez du concile quelque tems auparavant, pour y attendre les princes, dans le dessein d'y exercer les fonctions de légat à lasere. Il entreprit dans l'absence de l'archevêque de Mayence, d'entrer dans la ville, faisant porter la croix devant lui : mais il trouva de l'opposition. Quelques prélats joints aux chanoines, vinrent le prier de ne point entrer dans l'église en qualité de légat ; que l'archevêque de Mayence & les autres princes d'Alle- bif. conc. Bafil magne étoient fort unis, & qu'ils avoient résolu de ne ex a xIII. sond rien souffrir qui pût porter préjudice à l'un des contendans; qu'ils reconnoissoient le concile de Basse pour légitime, & Eugene pour souverain pontise; qu'ainsi il n'avoit qu'à demeurer chez lui jusqu'à l'arrivée de l'archevêque de Mayence.

Cet archevêque arriva vers le douzième ou treiziéme de Février, avec celui de Tréves; quelque tems de Mayence reaprès arriverent les ambassadeurs de l'empereur avec fuse le député de concile de beaucoup d'autres. Et Jean de Segovie informé par Basse comme le rapport de quelques amis, que les électeurs panchoient beaucoup pour le parti d'Eugene, & principalement l'archevêque de Mayence, plus que tous les autres, il écrivit à Baile qu'on lui affociat d'autres députez, & qu'on choisît ceux qui étoient les plus recommandables. Ensuite après avoir demandé pendant plusieurs jours d'être entendu au nom du concile, enfin on lui répondit de la part des princes, qu'ils avoient résolu de ne se separer jamais en aucune maniere de l'union qu'ils avoient jurée ; & qu'ils vouloient garder leur serment, quand même leur conduite seroit douteuse par rapport à la conscience : qu'ils entendroient le député du concile comme un de ses orateurs; mais qu'ils ne vouloient pas qu'il parût à Tome XXII.

l'audiance en habit de cardinal avec la croix, parce qu'ils ne le regarderoient jamais ni comme cardinal, ni comme légat, & qu'ils en feroient autant à l'égard des cardinaux du pape Eugene, s'ils avoient été créez de-

puis la suspension.

Cette réponse parut fort dure à Jean de Segovie; il ne voulut rien accorder juiqu'à ce qu'il en eût informé le concile de Bafle, & Felix particulierement, parce que les princes demandoient qu'en parlant, il ne traitat le pape Eugene ni d'herétique, ni de schismatique: ce député n'étoit venu que pour faire valoir la bonne cause du concile, & mettre au jour les crimes dont on chargeoit Eugene. Pendant tout ce débat le cardinal d'Arles arriva à Mayence en qualité de légat à latere avec Jean de Frizingue, appellé le cardinal de

Saint Martin. Les princes envoyerent au devant de lui Jean de Lyfura, pour lui fignifier qu'ils l'honoroient comme un vrai cardinal, s'il ne portoit aucune mar-

Arrivée du cardinal d'Aules à Mayence.

que de sa légation, & qu'ils l'entendroient avec bonte, de même que les autres, pourvu qu'il voulût laiffer dans fa maifon la croix & l'habit de cardinal; compliment qu'ils avoient deja fait faire à Jean de Segole re evoir, ni l'e o ter en qualité de lé-

vie: ce qui causa beaucoup de bruit, parce que les députez de Balle ne vouloient pas ceder. Enfin les princes ayant protesté qu'ils transfereroient leur affemblée dans un autre lieu, s'ils n'y consentoient; & les magistrats de Mayence conjointement avec les habitans, leur ayant fait sçavoir que s'ils ne se rendoient à la volonté des princes, ils alloient révoquer leur fauf-conduit, si dans huit jours ils ne sortoient de leur ville ; ceux de Balle, pour ne pas laisser leur cause sans défente, furent contraints de ceder, parce que les princes ne vouloient point changer d avis , & que les ma-

AN 1441.

Ainsi le vingt-quatriéme Mars le cardinal d'Arles vint à l'assemblée sans croix, & sans aucune marque députez des de sa dignité; & même sans suite, ayant laissé ses col- deux papes. legues & ses domestiques en sa maison. Il dit beau- 1.1561. 6 feq. coup de choses aussi-bien que Thomas de Corcellis qui l'accompagnoit, touchant la souveraine autorité des conciles, le jugement équitable que celui de Basse avoit rendu contre Eugene, & l'élection légitime & nécessaire de Felix en sa place. Le lendemain on entendit les deputez d'Eugene qui étoient Jean de Carvajal & Nicolas de Cuza. Le premier fit l'apologie de celui qui l'envoyoit, il commença son discours par ces paroles tate. 4. v. 30. de saint Paul : "Chassez la servante & son fils; car le " fus de la servante ne sera point héritier avec le fils de " la femme libre"; & dit beaucoup de choses excellentes contre ses adversaires. Il fut secondé par Nicolas de Cuza, qui ne parla pas avec moins de solidité. Il refuta tout ce que ceux de Basse avoient dit, appuya ce que Carvajal avoit avancé; il attesta même qu'Amedée avoit acheté le souverain pontificat qu'il avoit poursuivi sous la peau d'une brebis, & qu'il avoit promis aux Venitiens douze mille hommes de cavalerie, si quittant le parti d'Eugene, ils s'attachoient au sien. Il ajoûta que la déposition d'Eugene n'avoit été faite que par sept évêques, lorsque les loix ne permettoient pas qu'on déposat un simple évêque, sans qu'il y en eût douze. Les princes, dit Patrice, écouterent ces députez avec beaucoup de plaisir, & leur applaudirent fort, parce qu'ils avoient solidement refuté les raisons de ceux de Baffe.

Jean de Segovie ne voulut pas permettre que les

AN. 1441

discours des députez d'Eugene fussent sans replique. Il répondit sans avoir l'habit de cardinal; & après avoir dit beaucoup de choses en faveur des peres de Basle, & avoir rendu raison de ce qu'il avoit quitté cet habit, il « s'appliqua à réfuter les raisons de ses adversaires. Il apporta douze preuves pour montrer que les conciles generaux avoient une souveraine puissance à laquelle les papes étoient obligez de se soumettre; que le concile de Basle étoit légitime, & qu'il n'avoit pû être dissous par Eugene, que ce pape avoit été justement déposé, & Felix légitimement mis en sa place, qu'il falloit en un mot lui obeir comme au veritable souverain pontife. Ensuite il appuya de plusieurs raif ins les veritez approuvées par le concile, & conclut, qu'Eugene avoit été justement déclaré herétique. Le lendemain Carvajal & Cuza repliquerent. Ceux de Basle demande. rent à être encore entendus, mais ils furent refusez; & les princes à l'exception de l'électeur de Treves qui s'en étoit allé, s'affemblerent avec les ambaffadeurs de Frederic & du roi de France; ils arrêterent que pour la paix de l'église il falloit assembler un concile general dans un endroit different de Basse & de Florence, dans une ville d'Allemagne ou de France, que l'empereur inviteroit les contendans de s'y trouver ; qu'on enverroit pour ce sujet des ambassadeurs au mois de Novembre vers Eugene, de la part de l'empereur, du roi de France & des princes, & qu'on feroit sçavoir la même chose à Amedée par quelqu'un de ses prélats; qu'enfin il faudroit commencer au plus tard ce concile le pre-

Quelle fur la déction de l'affemblée de Mayence.

ELXXV. L'empereur renvoye l'affaire à l'affemblée mier d'Août de l'année suivante 1442.
Cette déliberation su envoyée à l'empereur qui étoirà Vienne, où les députer d. Basle & ceux d'Eugene vinrent le trouver, chacun défendant sa cause avec

affez de vivacité. Frederic les écouta; mais sans accorder ce qu'ils demandoient, il remit l'affaire à l'assemblée de Francfort, qui devoit se tenir à la sête de la faint Martin, dans le mois de Novembre; où de l'avis des princes, il vouloit qu'on décidat sur le parti qu'on devoit prendre. Cependant cette assemblée fut differée jusqu'au mois de Mai de l'année suivante. Albert proche parent de l'empereur fit profession de demeurer attaché à Felix, & de vivre dans son obéis. sance jusqu'à la mort : ainsi finit l'assemblée de Mayence. Ceux de Basse n'ayant plus la liberté de parler, dresserent une longue apologie pour réfuter les raisons des partifans du pape Eugene, & ne manquerent pas de la répandre de tous côtez.

Après que l'assemblée de Mayence fut finie, on tint à Balle le premier de Juillet la quarante-troisiéme sesfion du concile. Long tems amant cette fession les peres avoient agité entre-eux la question de la sête de la Visitation de la fainte Vierge, parce qu'ils vouloient en faire un decret. Il y avoit une bulle de Boniface IX. qui établissoit cette fête; mais comme cette bulle som xist. conc. avoit été rendue pendant le schisme, elle n'avoit été reçue que par ceux de son obéissance : ce qui donna sujet au concile de Basse d'en faire une autre. On disputa long-tems fur la maniere dont on devoit la dreffer. Æneas Sylvius en proposa une, & son sentiment fut suivi. Mais il survint une autre difficulté, scavoir file decret seroit fait sous le nom de Felix avec l'approbation du sacré concile, comme on avoit coutume de faire dans les anciens conciles, ou bien si l'on mettroit, fous le pape Felix president, comme on avoit sait à Sienne. Enfin l'on convint que le decret ne seroit point au nom du pape. Le motif qui le portoit à agir Yy iij

Labbe, conc. tom. XIII. Pag.

.3 1

Huffit. Lb. 9.

ainsi sut que plusieurs princes ne reconnoissant pointFelix pour pape, l'autorité du concile seroit blessée, si Cochlée, bill. l'on faisoit des decrets en son nom. Cochlée rapporte que le concile promit à la nation d'Allemagne, que quand l'empereur & les princes se déclareroient en faveur du concile qu'ils vouloient qu'on assemblat, Felix n'y présideroit point; & que le concile procederoit en toutes choses de la même maniere qu'avant son élection.

Decret pour établir la fête de la Vifitation de La fainte Vierge.

Conc. coll. tom.

On dressa donc le decret pour la solemnité de la Visitation de la sainte Vierge, sans faire aucune mention du pape Felix. On ordonne qu'elle sera celebrée chaque année le deuxième du mois de Juillet dans toute l'église, & par tous les Fideles; accordant à ceux qui assisteront à matines, à la procession, au sermon, à la messe, au premieres & secondes Vêpres, cent jours d'indulgences, pour chacun des ces offices. Ce fut dans cette session qu'Alphonse roi d'Arragon sit demander aux peres d'imposer une dixme univer elle sur le Clergé, pour défendre l'Isle de Rhodes qui étoit ravagée par les Turcs, promettant qu'il travailleroit à la faire payer dans ses états. Mais les peres n'ayant pas jugé à propos de lui accorder sa demande, à cause de la division de l'église, il insista pour la faire imposer du moins dans la Savoye, ce qui fut encore refulé.

Le duc de Milan veut traiter avec F lix pour le reconnoître. Ad . Patricii . tom. x 1 1 1. conc. 2.1595.

Il y avoit quelque tems que Philippe duc de Milan avoit chargé ses ambassadeurs de traiter avec le concile pour se mettre sous l'obéissance de Felix; & celuici averti par ses amis, pressoit vivement le duc de conclure ce traité avant la diete de Francfort. Mais parce qu'il y avoit du danger pour Philippe, s'il étoit le premier de toute l'Italie à se déclarer en faveur du nouveau pape; il demandoit treize mille écus d'or

tous les mois, pour l'entretien de quatre mille hommes de cavalerie, & qu'on lui avançat l'argent des pre- AN 1441. miers mois, afin de le mettre en état de défendre ses états, & de recouvrer les provinces de l'église Romaines promettant de son côté de rendre Felix maître de la ville de Boulogne. Le secretaire de Nicolas Piscinin qui commandoit les troupes du duc, demandoit aush à Felix qu'on remboursat son maître des dépenses qu'on feroit à l'attaque de cette même ville, s'il fouhaitoit s'en emparer; & la somme n'étoit pas petite. On fit differens projets des traitez. Il y eut plufieurs députez, & beaucoup de lettres écrites de part & d'autre. Les cardinaux de Felix & ses amis l'exhortoient fort à accepter les conditions qu'on lui proposoit, parce qu'attirant le duc de Milan dans son parti, il auroit bien-tôt Alphonse roi d'Arragon, & une grande partie de l'Italie, que les Allemands & d'autres ne manqueroient pas de suivre. Felix poussé par toutes ces raifons, promit vers la fin du mois d'Août, au duc de Milan de lui compter cinquante mille écus d'or, trois semaines après qu'il auroit reconnu son obédience, & qu'il lui auroit remis Boulogne; ensuite cinquante autres mille, des revenus de cette même ville, payable en differens tems. Le vice Camerier de Felix fut envoyé pour conclure le traité. Ile se donna de grands mouvemens, allant trouver tantôt le marquis de Ferrare, tantôt Philippe. Enfin dans le mois de Janvier il fut renvoyé vers son maître avec promesse que dans dix jours le duc envoyeroit à Felix une celébre ambassade, pour se mettre sous son obéissance; mais ambassade, pour se mettre sous son obésssace; mais clixxix toutes ces belles esperances s'en allerent en sumée, & Après ele-les ambassadedus du duc de Milan, depuis ce tems- dus se moogre de les ambassades du duc de Milan, depuis ce tems- du se moogre de les ambassades du duc de Milan, depuis ce tems- du se se moogre de la companyation de la companyatio là, ne parurent plus à Basse.

Les actes de Patrice font mention d'un differend AN. 1441. que Felix eut avec ses cardinaux au sujet du cinquié-CLXXX. Differend de me qu'on lui avoit permis de lever sur tous les benéfices pendant cinq ans, & du dixième pendant cinq cardinaux au fujet du cinquiéme & du dixié. autres années suivantes. Les cardinaux en demandoient la moitié selon le decret de la vingt-troisiéme Alla Patrie, session, & un autre decret de Nicolas IV. Felix pré-

& Florent ort. tendoit que cela n'étoit pas juste, attendu les grandes tom xiii.com- dépenses qu'il avoit été obligé de saire, sans rien toucher des revenus de l'église Romaine. Il ajoûtoit de plus qu'il n'avoit reçu ce cinquiéme denier que du duché de Savoye, & que les officiaux demandoient d'y avoir part, assurant que cette loi avoit été établie pour leur entretien. L'affaire fut long-tems disputée, & demeura indécise. Une autre dispute s'éleva en même tems, & eut un meilleur succès. Felix avoit demandé aux peres, que ne pouvant rien retirer des revenus du souverain pontificat pour supporter les charges de sa dignité, il lui fût permis de joüir au nom du concile d'une église, d'un monastere, ou de quelque autre bénéfice dans le duché de Savoye, jusqu'à ce qu'il eût recouvré la plus grande partie des biens de l'église Romaine : on delibera long - tems sur sa demande, & cette grace ne lui fut accordée qu'à la sollicitation de les amis, & après avoir été bien débattuë. On statua aussi que Felix pouvoit user des réserves établies dans la trente-unième session : & comme il y avoit beaucoup de plaintes contre les secretaires des lettres apostoliques, à cause de leurs saxes excessives, on délibera long-tems pour moderer ces taxes; & cependant on ne conclut rien ; les secretaires prétendant qu'elles n'excedoient pas les taxes imposées

par le pape Jean XXI.

Demandes que Feiix tait au concile.

## LIVRE CENT-HUITIEME.

Dans le mois d'Octobre les peres du concile de Basse recurent des lettres d'Alphonse, qui mettoit ses six royaumes fous l'obéissance de Felix, & promettoit encore de bien plus grandes choses, si on lui envoyoit sodmet 100quelque légat à latere. On lui envoya en cette qualité Jean de Ségovie qu'on nommoit le cardinal de Saint-Callixte, à qui l'on donna un pouvoir sur toute l'Ita- 1.1596. lie & les isles adjacentes, afin de faire connoître dans tout ce pays la justice du concile de Basse, de procurer la foumission au pape Felix, & de ménager la paix entre Alphonse & René d'Anjou. Le dernier jour du mois d'Octobre des députez de Prague & d'Ulric de Rosemberg, gouverneur du royaume de Bohême & de la plus grande partie de ces états, vinrent se soûmettre à Felix. On les admit dans une congrégation députez de Bogenérale, où ils lui promirent une pleine & entiere cile. obéissance. Ils demanderent aussi avec beaucoup d'instance qu'on fournit quelques secours à Ulric qui étoit sans cesse aux prises avec les Hussites , & qui n'étoit pas assez puissant pour leur resister. On leur répondit qu'on envoyeroit des députez à l'assemblée de Francfort, afin de prier les princes d'Allemagne d'aider Ulric de l'argent provenu des indulgences.

Sbignée évêque de Cracovie, que Felix avoit nommé cardinal, quoiqu'Eugene l'eût déja honoré de cette dignité, étoit toûjours demeuré neutre entre les deux partis, afin de pourvoir plus sûrement au bien de l'état, mais enfin il se détermina cette année pour le concile de Basse, & envoya un député à Felix, pour lui faire ses soumissions en son nom, & lui promettre obéissance, & pour le remercier du cardinalat , qu'il n'avoit pas accepté d'abord, y ayant été auparavant nommé par Eugene. Le roi de Pologne qui auroit d'a-

Tome XXII.

béiffance de Pe-

Aug. Patricli ;

Cracevie reconnoît Felix An. 1441

bord reconnu Felix, si on avoit voulu lui accorder le titre de roi de Hongrie, & l'argent recueilli des indulgences, ne laissa pas dans la suite d'être savorable à ce pape, en faisant défenses dans ses états d'obéir au pape Eugene.

Patrice rapporte à cette année le trouble qu'excita

CLXXXV.

Les peres de
Basse sont troublez d'un difcours de Panor-

Aug. Patric.

parmi les peres de Basse un discours de l'archevêque de Palerme, connu sous le nom de Panorme. Il dit que Félix célébrant la messe le jour de la Pentecôte, Panorme y prêcha; & que parlant de l'autorité du concile & du pape, il assura que le souverain pontife étoit de beaucoup au-dessus du concile genéral, & que les peres ne se conduisoient pas avec équité, lorsqu'ils mettoient le nom du pape après celui du concile, parce qu'il est le chef du concile, & l'évêque de l'église universelle; qu'il étoit pourtant vrai que cette prérogative ne lui convenoit que dans les choses qui ne regardoient pas sa personne : car dans ses propres actions il étoit tellement soûmis au concile, que pour toute forte de peché mortel & notoire, qui causoit du trouble dans l'église, il pouvoit être jugé par le concile; mais que dans les affaires qui lui sont étrangeres, le jugement lui en appartenoit, aussi-bien que les définitions de foi, même le concile genéral étant affemblé. Ces paroles de Panorme inquiéterent beaucoup les peres de Balle, qui croyoient que cet archevêque avoit voulu décrier le concile de Baile, pour se rendre plus favorable à Eugene. On l'en avertit en présence de Felix & de ses cardinaux ; mais Panorme se justifia , faisant beaucoup valoir la conduite qu'il avoit tenue pour défendre l'autoriré du concile, & assurant que ces paroles lui étoient échapées dans la vivacité du discours, qu'il n'avoit jamais eu l'intention qu'on lui prêtoit, LIVRE CENT-HUITIEME

qu'il prioit les peres de prendre en bonne part ce qu'il avoit dit, & d'être convaincus, que comme il avoit An. 1441. toûjours été favorable au concile, il promettoit de foutenir son autorité tant qu'il vivroit.

En France, la maniere dont le roi Charles VII. avoit CLXXXVI. dissipé la conjuration des princes, lui avoit acquis beau- ce se rend matcoup d'autorité. Il connut par sa propre experience, tre de Creil, que les affaires d'un royaume ne vont jamais mieux que quand le prince se met à la tête de ses armées. Ainsi après qu'il eut visité la Champagne & la Picardie, & rétabli par tout le bon ordre dans la guerre & dans les finances, il vint à Compiegne avec fon armée, & envoya le dix-huitième de Mai le sieur Pregent de Coitivy amiral de France, la Hire & d'autres, pour assieger Creil, place du Beauvoisis, sur la riviere d'Oise, qu'il prit lui-même par capitulation après douze jours de siège. Après cette conquête, le roi vint à Senlis; & de - là à saint Denis, où il séjourna quelque tems, pendant que quelques - uns de ses officiers se rendirent maîtres du château de Beaumesnil en Normandie, & de Beaumont-le-Roger. Un détachement de quatre à cinq cens Anglois fut aussi battu en Anjou par la noblesse du pays, qui les obligea de s'enfuir jusqu'au Mans, & leur prit la plus grande partie de leurs chevaux.

Le sixième de Juillet le roi accompagné du Dauphin, de Charles d'Anjou comte du Maine, du connétable, de Pontoise, & des comtes d'Eu & de la Marche, de l'amiral Coitivy, prend cette & de beaucoup d'autres seigneurs, partit de Saint-Denys, & vint loger en l'abbaye de Maubuisson proche Pontoise, pour former le siège de cette ville, dans laquelle il y avoit une garnison de mille ou douze cens Anglois, qui firent d'abord une fortie vigoureule, & Zzij

AN. 1441.

vinrent jusqu'auprès de l'abbaye. Mais ils furent repoussez la nuit suivante; les François formerent le siége de la place, passerent la riviere d'Oise avec desbatteaux, & vinrent se rendre maîtres de l'abbaye de saine Martin. Le genéral Talbot & le duc d'Yorck ravitaillerent cinq fois la place; & après plusieurs attaques trèsvigoureuses, & plus de trois mois de siège, on donna un assaut genéral par trois endroits differens pendant deux heures & demie, avec un si grand carnage, que les Anglois furent contraints de céder, après avoir eu plus de huit cens hommes des leurs tuez, & quatre cens qui mirent les armes bas. Le roi monta lui-même fur la muraille l'épée à la main avec une valeur extraordinaire, se rendit maître des portes; & voyant sa conquête assurée, il donna ses ordres pour empêcher le pillage de la ville, avec défenses de faire aucun mal aux habitans. Le fieur de Jalongnes fut fait maréchal de France pendant ce siège. L'assaut se donna le dix-neuviéme de Septembre ; & le quinziéme du même mois le sieur Jean Floquet gouverneur de Conches, reprit Evreux fur les Anglois.

CLXXXVIII. On reprend Evreux (ur les Anglois.

Après cette expedition, le roi vint à Paris, & y reçut dans le mois d'Octobre l'hommage de Charles d'Anjou, fils du roi de Skile, pour le comté du Maine, que René son firere aîné, & le roi de Sicile lui avoit donné pour son partage de la succession de son perc. Charles VII. demeura à Paris jusqu'à l'entrée de l'hiver, qu'il partit accompagné du dauphin pour aller visiter la Bretagne, le Poitou & la Saintonge asn d'y soulager les peuples, & de réprimer l'insolence des soldats, & les vexations de qu'elques gentilshommes de France perdit cette année son épouse, qui mourut le

LIVRE CENT-HUITIEME. deuxième de Février. Elle étoit veuve de Louis duc de

Guienne, fils de Charles VI. quand le connétable l'é-

poula.

On dit que ce fut cette année que Thomas à Kempis chanoine régulier du Mont Sainte-Agnès près de Zwol, composa le fameux livre de l'Imitation de lefus-Christ. Jean Busch historien contemporain, & qui tation de Jesusvivoit dans le même monastere avec Thomas, dit dans l'histoire du Mont Sainte-Agnès, que ce pieux chanoine a composé quatre livres de l'Imitation de Jesus-Christ; & l'on a un manuscrit qu'on voit aujourd'hui dans la bibliothèque des Jesuites d'Anvers, où on lit ces paroles : Fini & achevé l'an de N. S. 1441. par la main de frere Thomas de Kempis dans le Mont de Sainte-Agnès près de Zwol. Ces paroles cependant ne font pas une preuve complette : elles peuvent signifier seulement que Thomas avoit fait de sa main une copie de ce Livre. Le rémoignage de Jean Busch est d'un plus grand poids. Mais il y en a qui prétendent que c'est une addition qu'on a faite après coup à son histoire. Au reste, il sere de peu de sçavoir quel est l'Auteur du Livre de l'Imitation : l'important est de profiter de la lecture de cet ouvrage qui est excellent. Plusieurs Ordres ont voulu se donner l'honneur d'en avoir produit l'Auteur; on s'est beaucoup échaussé dans ces contestations, & l'on a violé l'esprit de Jesus-Christ, que cet Ecrivain préche dans tout son livre.

se cette année le livre de l'Imi-Christ.

#### LIVRE CENT-NEUVIEME.

AN. 1442.

à l'églife de Saltzbourg. Alla Patricii . to. KIII. concil. PAS. 1197.

N commença cette année par accorder les provisions de bénéfices pour plusieurs églises de differens endroits: & comme l'église de Saltzbourg étoit vacante, Frederic qui en étoit doyen, fut élu par le chapitre pour remplir le siège. Un député sut envoyé au concile de Basse pour en demander la confirmation; & comme les peres vouloient que Felix ordonnât dans. ion consistoire cette confirmation, & qu'on sit serment entre les mains de ce pape, le député refusa de s'y soumettre, remontrant que c'étoit au concile seul à qui il étoit envoyé, & qu'il n'avoit aucune affaire à démêler avec Felix. La chose sut long-tems disputée, & enfin le concile accorda en son nom ce qu'on lui demandoit ; le pallium fut donné à l'élu vers le milieu du mois de Janvier par le cardinal de Saint Sixte, & par Etienne de Novarre avocat au nom du pape. C'est ainsi qu'on accommoda l'affaire.

D fferend entre les peres de Bafle à l'occation de la prébourg.

Environ le même tems il s'éleva une grande dispute entre les peres de Balle. Jean de Bachenstein avoit obtenu d'eux la prévôté de l'église de Virtzbourg, ville voté de Virtz- épiscopale de la Franconie sur le Mein; quoique Philippe archevêque de Tréves l'eût depuis quelque tems obtenue d'Eugene après sa suspension par les peres du concile. Felix exhortoit Jean à differer de faire plaider cette affaire, jusqu'à ce que celles de l'église fussent terminées en Allemagne ; il lui remontroit que l'archevêque de Tréves avoit beaucoup de crédit parmi les princes électeurs & qu'il lui paroissoit dangereux d'irriter dans la . conjoncture présente un homme si puissant & si recom-

AN. 1442.

\$67

mandable. Mais Jean préferant son avantage particulier au bien public, plaida sa cause contre Philippe en plein concile, & à l'inscu de Felix il fit rendre par l'évêque de Verceil une sentence en sa faveur; & pour confirmer plus pleinement son droit, il demanda au concile une nouvelle provision sur son affaire. Cette demande renouvella les disputes, vû que les uns étoient favorables à Jean, & que les autres demandoient instamment un délai pour éviter le scandale. On tint une congrégation genérale pour la décision de cette affaire qui demeura toutefois indécise. Les mêmes divisions survinrent à l'occasion du doyenné de Capouë & d'autres, & l'on employoit beaucoup de tems en ces sortes de disputes, sans vouloir ou pouvoir rien terminer.

Cependant Felix pressoit fort le départ de son légat en Italie; c'est pourquoi il donna ordre à Nilhod de Methone gouverneur du comté de Nice, qui par hazard se trouvoit pour lors à Basle, d'équiper une galere, afin que ce légat pût partir pour l'Italie au premier jour de Mars. Il lui fit donner ses instructions par Æneas Sylvius qu'il avoit choisi pour son secretaire, & elles furent expedices le dernier jour de Février. Mais le départ du légat fut differé, parce qu'on jugea à propos d'envoyer auparavant une ambassade aux ducs de Bourgogne, de Bourbon & de Savoye, qui s'étoient assemblez à Nevers.

Pendant que toutes ces choses se passoient à Basle, au commencement du mois de Mars, l'archidiacre de princes d'Alle-Metz & l'auditeur de la chambre que les peres avoient envoyez en Allemagne pour sonder l'esprit des princes, arriverent, & firent leur rapport, que la plus gran- 1. 191. de partie des princes panchoient fort pour se déclarer en faveur du prince Eugene, & qu'on lui avoit déja en-

Le départ du légat de Felix pour l'Italie eft differé.

Voyer plus bas ; art. 35.

Penchant des magne pour le pape Eugene. Ada Patrieti ,

voyé en Italie les conditions du traité qu'on vouloit AN. 1442. faire avec lui : que les Allemands étoient fort irritez de ce que les peres de Balle n'avoient pas encore accepté aucun des endroits nommez pour tenir le concile general, & qu'il leur sembloit qu'ils devoient avoir déja envoyé ses légats à Francfort, avec un plein pouvoir d'agir conformément aux volontez des princes. Ce rapport inquiéta fort les peres de Basse. On tint plusieurs assemblées sur ce sujet, & les sentimens y furent fort partagez : Un des consultans ayant dit à Felix qu'il ne pouvoit faire trop de députations aux rois & aux princes, comme on l'avoit reglé autrefois : Ce pape répondit qu'il étoit assez accablé de dépenses inutiles, qu'il avoit déja envoyé plusieus députez sans en avoir tiré aucun fruit; & qu'il croyoit que le meilleur expedient & la voye la plus sûre étoit de nommer au plûtôt un endroit pour le concile futur, afin de prévenir les princes qui n'avoient aucun pouvoir là-deffus.

Peu de jours après, Felix s'étant offert aux peres à tout entreprendre pour la paix de l'église, & à ne rien refuser de tout ce que le concile jugeroit nécessaire pour y réuffir, sauf toutefois l'autorité de l'église ; ils crurent tous qu'on devoit envoyer des députez à l'empereur pour traiter avec lui des voyes nécessaires pour parvenir à une paix solide : & pour cela Felix choisit un évêque nommé Barthelemi, & Nicolas Ami, qui furent chargez d'une lettre fynodale pour instruire Frederic, & pour l'engager à travailler à la paix. Panorme composa cette lettre au nom du concile, mais n'ayant point été approuvée, quoiqu'assez louée, le cardinal d'Arles chargea Æneas Sylvius d'en faire une autre, qui fut estimée de tous, & même de Panorme.

AN. 1442.

Cette lettre rendoit compte d'une maniere claire & précise de la conduite des peres de Basse, & de la cause des divisions entre Eugene & le concile; on y parloit du mépris que ce pape en avoit fait, des mouvemens qu'il s'étoit donné pour le dissoudre, de quelle maniere il s'étoit rendu coupable envers l'église, du jugement qu'on avoit rendu contre lui à Balle, & de la nécessité fondée sur les canons d'élire un autre pape. On exhortoit l'empereur à favoriser la juste cause du concile, & à réprimer l'audace de ses ennemis. Enfin on l'assuroit que le concile ne souhaitoit rien tant que la paix de l'église; mais une paix qui fût établie sur la verité, sur la justice, sur l'honnéteté, & qui ne donnat point atteinte à la foi orthodoxe, qu'en observant les decrets des conciles de Constance & de Basle on feroit la paix sans nulle difficulté; & que Felix & les peres y contribueroient de tout leur pouvoir.

Les deux députez partirent le cinquiéme d'Avril avec ces ordres; & le bruit s'étant répandu que l'em-pute du concile pereur devoit incessamment arriver à Francfort pour la diéte, & qu'il étoit en chemin, les peres du concile délibererent entre eux pour lui envoyer une plus celébre ambassade. Les nouveaux cardinaux refuserent cet honneur, se ressouvenant du chagrin qu'on avoit causé aux autres députez à l'assemblée de Mayence, & craignant avec fondement qu'on ne les obligeat, de même que ceux ci, à quitter les marques de leur dignité, & à ne point paroître avec l'habit de cardinal. Mais Felix & beaucoup d'autres les rassurerent, & leur remontrerent que quand même ils devroient quitter leur habit, il n'y avoit rien qu'ils ne dussent entreprendre & souffrir pour la défense de la verité & de la justice, & pour soutenir l'équité du concile. On pro-Tome XXII. Aaa

An. 1442.

ceda donc au choix de ces députez, & l'on jetta les yeux sur le cardinal d'Arles, l'archevêque de Palerme & Jean de Ségovie; ces deux derniers étoient du nombre des nouveaux cardinaux; ils partirent & s'embarquerent sur le Rhin dans le mois de Mai.

VII. Cinquiéme feffion du concile de Florence depuis le départ des Grecs. Aila Patriell, tom. XIII. conc.

Le pape Eugene étoit toûjours à Florence occupé de son concile, dont il tint la cinquiéme session depuis le départ des Grecs, le vingt-sixième d'Avril de cette année. Il y proposa de transferer le concile de Florence à Rome avec l'approbation du même concile, afinqu'il tirât plus d'autorité du lieu où il seroit celébré, & que l'on fît plus d'honneur aux ambassadeurs de Zarah Jacob roi d'Ethiopie, qui venoient au concile pour embrasser la foi de l'église Romaine : Il ajoûta, qu'on le continueroit dans l'église de saint Jean de Latran, quinze jours après son arrivée à Rome. Il apporta encore d'autres raisons pour autoriser cette translation, comme la commodité du lieu, l'abondance de tout ce dont on auroit besoin, & la facilité de travailler plus efficacement à la paix de l'église, & au repos de l'Italie. Les peres de Basse jugerent mal de cette proposition d'Eugene. Ils publierent par - tout qu'il ne transferoit le concile à Rome, que pour n'être point obligé de venir à celui qu'on devoit tenir en Allemagne, parce qu'il n'en vouloit point hors de l'Italie, & pour faire voir sa souveraine autorité sur le concile, en le transferant ainsi d'un lieu à un auge; de Basse à Ferrare, de Ferrare à Florence, de Florence à Rome: ce qui ne tendoit qu'à anéantir l'autorité de l'église & des conciles.

VIII. Les peres du concile de Balle tinrent aussi dans cette
Quante qua rince la quarante-quatrième session le neuvième du
triente session mois d'Août veille de saint Laurent. Le decret qu'ils y

#### LIVRE CENT-NEUVIEME

firent est assez long, & ne regarde que la sureté des actes & des personnes du concile, cassant & annullant tout ce qui pourroit être fait contre eux ou à leur préjudice. L'on y ratifie tous les statuts & decrets faits à cette occasion dans les précedentes sessions, & on condamne à une amende de dix marcs d'or, outre l'excommunication & la privation de leurs benefices ou dignitez, tous ceux qui persecuteront les membres du concile, ou qui s'empareront de leurs benefices. Les colleges & les universitez sont condamnez à trente marcs d'or, dont un tiers sera assigné à la chambre apostolique, l'autre tiers à celui qui aura été lézé, & le dernier au prince ou au magistrat du lieu. Enfin les collateurs des benéfices encourreront les mêmes peines, si dans deux mois & douze jours ils ne remettent en possession ceux qui auront été chassez de leurs benefices, après en avoir été requis par les parties interessées.

Pour trouver les moyens de concilier les deux par- Diéte de França tis qui divisoient l'église, Frederic indiqua une diéte à fort. Francfort, & nomma quelques évêques & d'autres personnes d'autorité pour entendre les légats du concile p. 1600. de Basse & ceux du pape Eugene. Les peres de Basse ordonnerent des prieres publiques dans toutes les églises de la ville pour demander à Dieu un heureux succès; & Felix ordonna que pendant cette assemblée, on suspendroit toutes sortes d'affaires à Basle, pour ne pas irriter les princes par quelques nouvelles mesures qu'on y pourroit prendre.

Les députez de Balle arriverent à Francfort le vingtseptiéme de Mai, & y furent reçus avec beaucoup de bonté de la part des magistrats, qui ne voulurent pas cependant leur permettre de prendre la qualité de lé-

Labbe , concil.

ment de la diéte de Francfort.

AN. 1442.

gats du saint siège, ni d'en porter les marques. Le même jour l'empereur y arriva aussi avec les électeurs de Mayence, de Cologne, de Tréves, le comte Palatin. le duc de Saxe, & beaucoup d'autres princes. Frederic ne voulut pas souffrir que les députez de Basse allassent au-devant de lui. Il leur donna audience quelques jours après son arrivée, & reçut les lettres du concile & de Felix. Panorme porta la parole, & pria l'empereur de maintenir la justice & la liberté de l'église, & de s'en déclarer le protecteur. Frederic lui répondit qu'il n'avoit rien plus à cœur, & que c'étoit pour cela qu'il avoit convoqué l'assemblée des princes, mais qu'ils seroient obligez d'attendre quelque tems le réfultat, à cause du voyage qu'il devoit saire à Aix-la-Chapelle pour recevoir la couronne de l'empire; que pendant son absence les députez de Basse & leurs adversaires pourroient exposer leurs raisons à ceux qui seroient nommez pour les entendre.

Ada Patricii tom. X 111. cone Pat. 1602.

Les députez du pape Eugene, qui étoient Jeant de Carvajal, Nicolas de Cuza & Jacques de Ferrare, eutent aussi audience de l'empereur dans l'église de saint François: Ils lui presententent des lettres d'Eugene, & l'exhorterent à chasser ceux qui étoient assemblez à Basse, & à obliger tous les fidéles à ne reconnoître qu'un seul pontise industable, à qui ils rendroient obéissance. A ce discours, un des députez de Basse pia l'empereur d'entendre ses collégues, avant que de répondre aux députez d'Eugene; mais Carvajal prenant la parole, répliqua qu'il ne falloit donner aucune audience à des Schismatiques; & que s'ils vousoient être entendus, on sit venir Jean de Ségoues de s'on collégue, & qu'alors on leur répondroit. L'empereur les renvoya devant ceux qu'il avoit nome

mez pour examiner leurs raisons.

Ce prince partit presqu'aussi-tôt pour se rendre à Aix-la Chapelle, & y recevoir la couronne de l'em-Couronnement de l'empereura pire. Il la reçut le dix-septième de Juin par les mains Aix-la-Chapelde Thierri archevêque de Cologne. On dit que le e rdinal d'Arles s'étant trouve à cette cerémonie, Cafarib in France Jean Heinsberg évêque de Liége, qui étoit dans le parti du pape Eugene, lui ordonna de se retirer, & de sortir de la ville, s'opposant à l'honneur qu'on lui faisoit; mais que l'archevêque de Cologne appaisa ce differend.

députez du concile de Baffe. Patris. 1601.

AN. 1441

Pendant l'absence de l'empereur les évêques d'Ausbourg & de Chimé, le marquis de Rothelingen & Thomas Haselbach celébre théologien, que ce prince avoit nommez pour conferer avec les députez du concile & d'Eugene, donnerent toutes les audiences nécessaires. Ceux de Basle furent entendus les premiers; & Panorme très-habile dans le droit canonique, emploïa trois jours à montrer que le concile de Basse avoit êté légitimement continué; que le pape étoit obligé de lui obeir, & qu'il ne pouvoit ni le dissoudre, ni le transferer; que l'assemblée de Ferrare n'étoit pas un concile general; qu'Eugene avoit été justement déposé par les peres de Baste, & Felix très-canoniquement élu; que c'étoit une nécessité de salut pour tous les fideles d'obéir à ce dernier, & de le regarder comme le feul vicaire de Jesus-Christ. Ensuite il répondit aux objections de ses adversaires, il refuta par plusieurs raisons un decret d'augene, qui commence par ces paroles: Etsi non dubitemus. Tout ceci se passa en particulier & fans témoins.

Ensuite les députez du pape Eugene plaiderent leur cause devant les mêmes commissaires. Nicolas de Cuza députez du pape Aaa iii

parla pour les autres, & dit, que c'étoit une injustice An. 1442. d'entendre les partisans d'Amedée, qui étoient déja proscrits; il fit un long récit de la maniere dont l'affaire s'étoit passée dans l'un & l'autre parti; il fit voir qu'I ugene avoit eu raison de transferer le concile, que le jugement qu'on avoit rendu contre lui, étoit injuste, & toutes les accusations fausses; qu'il n'y avoit aucun concile à Basse; que le saint & œcumenique concile étoit à Florence; & que le fruit de celui de Basse étoit le schisme, la division & l'abomination dans l'église de Dieu, pendant qu'à Florence on avoit travaillé à l'union des Grecs, des Armeniens, des Jacobites & de plusieurs autres. Que toutes ces raisons étoient assez puissantes pour obliger l'empereur à chasser ceux de Baîle avec leur idole, à les releguer aux extrêmitez du monde, & à reconnoître & respecter Eugene comme le saint pontife & le veritable vicaire de Jefus-Christ. Tous ces discours de part & d'autre surent mis par écrit pour être rapportez à l'empereur après son retour.

oftre Eugene.

Ce prince revint à Francfort au commencement du mois d'Août, & on lui fit un rapport fidéle de tout ce qui s'étoit passé. Ceux de Basse ayant appris que cinq électeurs étoient résolus de reconnoître Eugene à certaines conditions; & allarmez de ce coup qu'ils redoutoient, ils firent ce qu'ils purent pour le parer. Ils tenterent de faire entrer ces princes dans leurs raisons, mais ils n'en furent point écoutez. L'empereur qui veilloit à tout, s'informa des conditions que les princes exigeoient pour reconnoître Eugene, & les fit examiner dans une assemblée des princes & des prélats. Les députez de Basse ne l'eurent pas plûtôt appris, qu'ils allerent trouver l'empereur, afin de l'engager à

LIVRE CENT-NEUVIEME.

force de prieres, d'instances & de sollicitations, à ne point accepter ces conditions. Après bien des disputes, après bien des desseins pris & laissez, Frederic enfin repondit, du conseil des princes, qu'il falloit absolu- prononce l'emment convoquer un autre concile; que pour regler le tems & le lieu de sa convocation, on envoyeroit des députez aux peres de Basse & au pape Eugene; & que jusqu'à ce tems-là les Allemands demeureroient dans la neutralité. Les députez de Basse se plaignirent que ce n'étoit point observer la neutralité que de parler d'envoyer des députez au pape Eugene, à l'exclusion du pape Felix : L'empereur les appaisa & les renvoya, après leur avoir promis que toutes les raisons seroient pesées dans de justes balances; ensorte qu'ils arriverent à Basle le premier de Septembre, & sirent aux peres leur rapport de tout ce qui s'étoit passé à Francfort.

L'empereur, pour conserver la paix dans la province, défendit par un édit public, de troubler quel- l'affemblée de qu'un dans ses benefices à l'occasion du schisme, de quelque maniere que ce fût; & déclara que ceux qui y contreviendroient, seroient regardez comme ennemis de l'état. Ensuite du consentement des princes, on convint de quelques articles qui devoient être presentez à Eugene pour concourir à la paix; & l'on prescrivit une regle, que les députez qu'on envoyeroit à Balle & à Eugene, seroient obligez d'observer. Elle étoit conçue en ces termes: Les envoyez de l'empereur & des princes se trouveront tous à Trente le jour de la sête de saint Gal, respecteront Eugene comme le pontife Romain; lorsqu'ils seront arrivez vers lui, ils gene. excuseront l'empereur & les princes, & lui exposeront 10m. XIII. 6016. les raisons pour lesquelles ils demeurent dans la neu-

XVI. Refultar de

données à ceux qu'on doit envoscr vers Eu-

AN. 1442.

tralité. Ils diront ensuite que l'avis de l'empereur est : qu'on ne peut procurer la paix de l'église que par un concile general; qu'ainsi l'on prie sa sainteté de l'indiquer dans quelqu'une des villes suivantes, Ratisbonne, Tréves, Metz, Strasbourg, Constance, ou s'il aime mieux, Trente; & qu'il ne faut pas que l'année se passe sans le celébrer. Que si le roi de France fait des instances pour le convoquer dans son royaume, ils persuaderont au pape, qu'il conviendroit mieux de choisir l'Allemagne, où l'on jouit d'un grand repos-& où il n'y a point de guerre, d'autant plus qu'il paroît plus expedient de faire l'union dans le pays même où la division s'est faite. Qu'on laissera au concilele soin de pourvoir à la maniere d'y proceder. Que si le pape ne veut point convoquer le concile, qu'il accorde à l'empereur le droit de le convoquer luimême: Que si le pape veut se justifier de tout ce dont on l'a accusé, on ne refusera pas d'entendre ses excufes, mais qu'on ne les recevra pas non plus. Que les envoyez ne seront pas plus d'un mois à attendre la réponse du pape, & qu'ils l'obtien dront par écrit. Ces mêmes envoyez jureront avant leur départ, qu'ils ne demanderont rien au souverain pontife, & qu'ils n'en recevront rien, ni dignitez, ni graces, ni benefices; & ils observeront la même conduite envers les peres de Basle. Ils ne reconnoîtront point Felix comme pape, nel'honoreront point en cette qualité, & ne traiteront avec lui que par la médiation de quelque tiers. Enfin les mêmes envoyez feront leur rapport à l'empereur & aux princes avant la fête de la Purification de la Vierge, auquel temsil y aura une assemblée à Nuremberg, pour en déliberer. Tel fut tout le résultat de cette diéte de Fancfort.

## LIVRE CENT-NEUVIEME.

Quand ces choses furent rapportées aux peres de Basle, ils en concurent beaucoup de chagrin, s'étant flatez que les princes se déclareroient en leur faveur, & embrasseroient leur sentiment. L'empereur nomma fon retour l'évêque Sylvestre, Thomas Haselbach & d'autres pour proche de Base, être ses ambassadeurs à Basse, & rapporter aux peres y entre. le résultat de l'assemblée de Francsort, pendant qu'il da pariell; se mit en voyage pour s'en retourner. Comme son che : 1005 min l'obligeoit à passer proche la ville de Basse, plusieurs des cardinaux allerent au-devant de lui le quatorziéme de Septembre, pour le prier d'entrer dans la ville, ce qu'il ne voulut pas leur accorder : il leur demanda seulement qu'ils écoutassent ses ambassadeurs. Ceux-ci représenterent aux peres de Basle, que le dessein de l'empereur étoit d'assembler dans s'année un concile genéral dans un endroit qui lui convînt aussibien qu'aux princes, & qui fût propre à y traiter des affaires de l'église & de la paix, à laquelle ils devoient contribuer par leurs vœux, s'ils avoient quelque zele pour le repos de la Chrétienté, qui étoit déchirée par leur division.

On délibera long-tems à Basle en présence de Felix sur cette demande de l'empereur, & l'on prévit de Ballecon grandes difficultez à accorder la tenuë d'un autre concile. Cependant après beaucoup de disputes, on fut 1814 p. 16044 contraint de se rendre aux volontez du prince, & de consentir à la convocation du concile : mais de nouvelles contestations s'éleverent sur la manière dont les choses s'y passeroient. Plusieurs jugeoient à propos de ne donner aucune réponse positive avant que l'empereur fût entré dans Basle; & ce prince perseveroit dans la résolution de n'y point venir, que les peres aupasavant n'eussent répondu clairement. Felix & le conвыь

Tome XXII.

AN. 1442

cile étoient auffi fort inquiets, de ce que les princes & Frederic lui-même avoient écrit à Eugene comme au pontife Romain, qu'ils eussent restrié à Felix extre qualité, & ne lui eussent point envoyé d'ambassadeurs. Ils se plaignoient que bien Join d'observer la neutralité qu'ils avoient promise, c'étoit plûtôt déclarer publiquement que le concile de Basse étoit injuste, & qu'Eugene n'avoit pas eté légitimement déposé. Ces plaintes ayant été faites à l'empereur par les députez du concile, Gaspard Sclich leur répondit que sa majessé imperiale étoit fort potrée à procurer la paix; mais qu'à l'égard de ce qu'ils objectoient touchant la nomination d'Eugene, on ne pouvoit rien changer aux résolutions de l'assemblée de Francfort.

X X. Congrégation genérale tenué à Baile.

X X I. Réponse préeise qu'on y donne à l'empe-

Il fallut donc répondre positivement à l'empereur, & les peres tinrent pour cela une congrégation genérale le sixième d'Octobre, dans laquelle après beaucoup de déliberations & de disputes, on répondit aux. ambassadeurs de Frederic, du consentement unanime des peres : que bien qu'à Basle le concile y sût légitimement assemblé, que l'endroit fut très commode & trèsfûr, & que le changement ne pût être que très dangereux & très-incommode aux peres; cependant pour le bien de la paix, & pour se conformer aux desirs de l'empereur, ils vouloient bien consentir qu'on le transferât ailleurs , pourvû qu'ils y fussent en sûreté ; que le lieu fût en Allemagne, qu'il fût agréable à sa majesté imperiale & aux princes, & convenable à la conjoncture de l'état préfent des affaires; que la translation le fit de la propre autorité de l'empereur, & qu'il y aflissat lui-même en personne, ou quelque autre en sa place qui protegeat le concile ; qu'il exhortat les rois & les princes à s'y rendre, ou à y envoyer leurs ambassa-

·deurs; qu'on donnât ordre à tous les prélats de s'y trouver. Ils ajoûterent qu'afin de ne pas rendre un si grand AN. 1442. travail inutile, l'empereur & les princes promettroient d'obeïr en tout aux décisions de ce concile, d'observer ses decrets, quand même ceux du parti opposé ne s'y trouveroient pas; que ceux de Basle nommeroient pour ce concile plusieurs endroits; que l'empereur feroit le choix du lieu, & que les peres le confirmeroient par un decret solemnel ; qu'enfuite ils s'y rendroient dans le tems marqué, après cependant avoir pris toutes les füretez convenables.

Ces résolutions ayant été prises, l'empereur se mit en chemin pour Basle, & y fit son entrée avec beau- l'empereur à coup de pompe & de magnificence l'onzieme de No- Baffe, & fonces vembre jour de saint Martin; il étoit entre le cardinal d'Arles, & le patriarche d'Aquilée évêque de Trente, p. 1604. qui étoit aussi cardinal & parent du roi de Pologne. Les autres cardinaux marchoient devant; le duc de Brunfvik, le comte de Genéve & d'autres avec tous les prélats suivoient l'empereur : on le conduisit ainsi à l'église cathedrale, où ayant fait sa priere il donna audience. Le lendemain il fut visité par les cardinaux & par les membres du concile, aufquels il dit beaucoup de choses, pour leur faire connoître qu'il ne vouloit que la justice, & qu'il maintiendroit l'autorité de l'église. Le jour d'après, vers le soir, il rendit une visite au pape Felix, avec peu de suite, & sans lui rendre les honneurs dûsau souverain pontife : il entra chez lui nud tête, & s'arrêta dans la salle avec ceux qui l'accompagnoient. Felix informé de son arrivée sortit de sa chambre, & vint au-devant de lui avec ses neuf cardinaux, précedé de la croix. Il étoit vêtu d'une grande robe de pourpre doublée d'hermine. L'empereur l'aborda avec beau- Tempereur & du Bbb ij

pape Felix.

coup de respect, & un évêque prit la parole pour ex-An. 1442. cuser sa majesté imperiale, de ce qu'elle ne lui rendoit pas les honneurs qu'on doit au fouverain pontife; qu'elle n'agissoit ainsi que pour faciliter la paix de l'église à laquelle elle l'exhortoit de contribuer en répondant à ses bons desseins. Cet évêque en parlant au pape, affecta de ne point se servir du terme de sainteté, ou de béatitude, n'employant que celui de bonté. Felix cependant, dit Patrice, répondit en pape, remercia l'empereur de sa visite, & après beaucoup de choses dites de part & d'autre, l'empereur retourna dans sa maison, &

Aug. Patr. bift. Flor art 1133. ex tom Mill. cone. p. 1603.

Patrie, ibid. 1 160g

le lendemain il partit de Basse. Peu de tems après le départ de l'empereur, Felix quitta ausli Basle, & s'en alla à Lausanne, avec une partie de ses cardinaux & de ses officiers, laissant le plus grand nombre à Bafle. Il promit au concile d'y revenir, des que l'hyver seroit passé, & l'assura que c'étoit la foiblesse de sa santé qui l'obligeoit à faire ce voyage. Un député du comte de Duglaz en Ecosse, vint dans ces conjonctures à Balle, rendre ses soumissions à Felix, de la part de son maître; & lui faire sçavoir que les prélats du royaume d'Ecosse, à la sollicitation de quelques évêques promus par Eugene, après sa déposition avoient assemblé un synode provincial, qu'ils y avoient condamné & excommunié les peres de Balle & Felix, privé du sacerdoce & de leurs bénéfices ceux qui leur adheroient, & entre autres le fils du comte de Duglaz, qui ésoit évêque d'Abardonne, & qui avoit obtenu les provisions du concile & de Felix; que ce prélat n'étant pas affez fort pour résister, prion les peres de le secourir, & de prendre sa défense, en employant les censures ecclesiastiques contre les ennemis-

Dans le mois de Decembre, Ferdinand duc de Calabre, fils d'Alphonse roi d'Arragon, envoya un député à Balle pour faire ses soumissions en son nom, & promettre obeissance au concile, dans tout ce qui ne seroit pas opposé aux intérêts de son pere. Mais ce député ayant donné dans son discours la qualité de duc de Calabre à Ferdinand, un évêque appellé Raymond protesta au nom du roi René, que Ferdinand n'étoit point 1133. ex tem duc de Calabre, parce que le royaume de Naples ap- 1605. partenoit à René, & non pas à Alphonse, qui en étoit l'usurpateur; que par la même raison le duché de Calabre étoit à Jean fils de René ; que Ferdinand étoit un duc supposé, & qu'il n'avoit aucun droit au royaume de Sicile. Panorme reprit l'évêque de ce qu'il parloit ainsi; & lui dit qu'il n'en avoit aucun ordre de René, & que ce prince ne l'autoriferoit pas dans cette conduite. Il ajoûta qu'il avoit d'autant plus de tort, qu'Alphonse & son fils se déclarant en faveur du concile, il falloit les ménager davantage, & ne prendre en aucune ma-

niere le parti de leur adversaire. Les peres de Basse conçurent de grandes esperances de François Sforce, qui n'eurent pourtant aucun suc- ce promet son. cès, parce que toutes les belles propositions qu'il leur obeissance à fit faire ne tendoient qu'à ses avantages & à ses intérêts. Il étoit un des plus grands capitaines de son tems, & gendre de Philippe duc de Milan, dont il devint ensuite l'ennemi, ayant pris le parti des Venitiens. Il étoit aussi fors opposé au pape Eugene, à cause des biens de l'églife dont il s'étoit emparé, & qu'il ne vouloit pas rendre, quelques instances que lui en fit ce pape ; à quoi toutefois il fut contraint dans la suite. Toutes ces raisons l'obligerent à faire quelques démarches pour se soumettre à l'obéissance de Felix. Il

An. 1442.

X X V I I.

Il lui fait de
belles promeffes qui n'ont aucun fuccès.

envoya pour cet effet Thomas de Rieti trouver, en premier lieu, ce pape à Lausanne, & ensuite à Basle. Il parut devant l'assemblée des peres, il invectiva beaucoup contre Eugene, & promit quatre choses aux peres de la part de Sforce : La premiere , que Venise , Florence & Genes se déclareroient en faveur de Felix : La seconde, qu'après le mois de Juin il déclareroit la guerre selon les ordres de ce pape, à qui bon lui sembleroit, pourvû qu'on lui confirmât les privileges qui lui avoient été autrefois accordez par Eugene, d'être le grand gonfalonier de l'église Romaine : La troisième, qu'avant deux mois il recouvreroit la ville de Rome & les provinces de l'église, pour les remettre à Felix. La quatriéme, qu'il lui livreroit Eugene prisonnier. En échange, il demandoit qu'on lui assignat treize mille écus d'or chaque mois, pour entretenir quatre mille hommes de cavalerie & mille d'infanterie, & qu'on lui confirmât la possession des villes de Todi, d'Assise & de Toscanelle avec trois autres villes ; il assura que les marchands de Geneve seroient garants de l'exécution de ses promesses. Toutes ces belles propositions enflerent si fort le cœur de Felix & des peres de Basle, qu'ils paroissoient se mettre fort peu en peine du succès de l'assemblée de Nuremberg, à laquelle on se préparoit : mais elles ne furent point exécutées.

XXVIII, Alphonfe fe rend maître de Naples,

En. Sylv. de Europ. e. 65. Mariana, l. 22. 6. 17.

Alphonse se rendit ensin maître de Naples, malgré
tous les vains efforts des papes, qui s'en disoient sou
verains seigneurs, & des ducs d'Anjou qui en étoient
les légitimes hertiters, & qui surent contraints de quitter la partie; soit parce qu'ils métoient pas assez foits,
soit parce que les seigneurs du pays leur manquerent de
fidelité, aussil-bien que les peuples, qui naturellement
sont fort legers & très-inconstans; de sorte qu'il y a

AN. 1442.

lieu d'être surpris, de ce que les princes de cette maison ont si souvent entrepris de conquerir ce royaume, & se sont exposez à tant de dangers, après des exemples funestes du malheur qu'ils ont toûjours eu, & des grandes difficultez qu'il y avoit à conserver leur conquéte. Alphonse entra donc dans Naples le deuxième jour de Juin de cette année : un masson que la famine en avoitfait fortir, ayant conduit les foldats de ce prince par un acqueduc fouterrain, il entra dans la ville, & empêcha ses troupes de faire main-basse sur les-habitans, & de piller la ville; il traita même les citoyens avec beaucoup de bonté & de douceur.

\*René d'Anjou, après avoir rempli tous les devoirs d'un grand capitaine, se retira dans la citadelle : mais quite Naples, désesperant de la pouvoir conserver contre les efforts d'une armée victorieuse, & de ne recouvrer la ville, il pensa à se retirer. Il y avoit deux vaisseaux Genois chargez de vivres pour la ville, qui étoient arrivez un jour après sa prise, & qui avoient jetté l'ancre aux pieds de la forteresse : Alphonse s'embarqua dans l'un des deux, & se rendit à Pise, d'où il passa à Florence où étoit encore le pape Eugene : & après avoir employé tous ses efforts pour ré, arer la perte qu'il venoit de faire, ou arrêter ceux qui tenoient encore pour lui, voyant qu'il n'y avoit rien à esperer, il prit la route de France. Alphonse de son côté se prépara à faire son entrée dans Naples, & fit abattre une partie de la muraille, afin de donner plus d'éclat à son triomphe. Il étoit monté sur un char doré tiré par quatre chevaux blancs & magnifiquement enharnachez : le clergé marchoit devant en procession : les princes & les grands du royaume suivoient le char à pied, les rues étoient richement tapissées, & les chemins jonchez de fleurs. Il ne lui

Æn. Sylv. loce

AN. 1442. Mariana, l. 21. c. 17. En. Sylv. de Europ. c. 65.

X X X.
Alphonfe arrête prifonnier
le capitaine
Brunoro.

manquoit qu'une couronne de laurier; mais il voulut faire un facrifice à Dieu de cet honneur, disent les historiens, qui ont fait de grands éloges de ce prince.

Ce fut pendant cette guerre de Naples qu'Alphonse retint prisonnier le fameux capitaine Pierre Brunoro qui étoit Parmesan. Cet officier ayant remarqué de la vivacité & de la fierté dans une jeune fille nommée Bonne, paysanne native de la Valteline, qui paissoit ses brebis à la campagne, il l'emmena avec lui, & cut foin d'elle. Il prenoit plaisir à la faire habiller en homme pour monter à cheval, & l'accompagner à la chasse; & cette fille s'acquittoit admirablement bien de ces exercices. Elle étoit avec Brunoro, lorsque celui-ci prit le parti de François Sforce contre Alphonse, & elle le suivit, lorsqu'il rentra au service du même Alphonse fon premier maître. Quelque tems après Brunoro voulant retourner avec Sforce, & déliberant sur les moyens de prendre la fuite, il ne put les exécuter li secretement, que son dessein ne vînt à la connoissance du roi de Naples qui le fit arrêter & mettre en prison. Aussitôt Bonne résoluë de délivrer Brunoro son bienfaiteur, alla trouver tous les princes d'Italie, le roi de France, Philippe duc de Bourgogne & les Venitiens, & elle en obtint des lettres de recommandation pour procurer sa liberté. Alphonse sollicité par de si grandes puissances, sut obligé de l'élargir, & de le rendre à cette généreuse fille, qui obtint encore pour lui du sénat de Venise la conduite des troupes de cette république, avec vingt mille ducats d'appointemens. Alors Brunoro considerant les grandes obligations qu'il lui avoit, résolut de l'épouser.

Hilarion de Costo, élogo des Cette fille après son mariage, fit de plus en plus paroître

## LIVRE CENT-NEUVIEME.

paroître la grandeur de son courage : elle se trouvoit à toutes les rencontres, & combattoit avec beaucoup de valeur. Elle devint fort intelligente dans l'art de mis la guerre, & l'on en vit les effets en differentes occasions, principalement dans l'entreprise des Venitiens contre François Sforce devenu duc de Milan par la mort de Philippe; elle y força les ennemis de rendre le château de Pavono près de Bresce, après y avoir fait donner un assaut, dans lequel il parut à la tête des troupes, les armes à la main. Enfin le senat de Venife ayant une entiere confiance en la conduite de Pietre Brunoro, & dans la valeur & la prudence de sa femme, les envoya à la défense de Negrepont contre les Turcs. Ils défendirent si bien cette isle, que pendant tout le tems qu'ils y demeurerent, les Turcs n'oserent plus rien entreprendre de ce côté-là. Brunoro mourut en la ville de Negrepont, où il fut enterré fort honorablement. L'illustre Bonne revenant à Venise, mourut en chemin l'an 1466. dans une ville de la Morée, laissant deux enfans de son mariage. Reprenons à present l'histoire de l'église.

Eugene n'avoit pas encore donné de réponse aux demandes de l'empereur, quoique les députez de cè prince l'en follicitassent : cependant le tems où l'on devoit tenir la diéte de Nuremberg étoit proche. On redoubla les instances auprès d'Eugene, mais toûjours inutilement. Tant de délais obligerent de differer la diéte de six mois. Les électeurs y consentirent moins pour plaire à Eugene, que pour s'accommoder aux affaires de l'empereur qui étoit alors occupé à la tutelle de Ladislas son cousin germain paternel. Enfin Eu- Réponsedu pagene, après de longues déliberations, répondit aux pe Eugene aux députez de l'aidéputez, qu'il s'étonnoit qu'on demandat la convo- francfort,

Tome XXII.

Ccc

AN. 1442.

Alla Patri ari.131.4x ton xili. concil. cation d'un concile genéral, puisqu'actuellement il en tenoit un sacré, œcumenique, d'autorité apostolique, de l'avis de tous les patriarches de la Chrétienté, où il s'étoit fait des choses merveilleuses, qu'on ne pouvoit, dit-il, révoquer en doute, sans combattre la foi orthodoxe, & relister à l'ordre de Dieu : Que s'il y en avoit quelques-uns qui pensoient le contraire, il desiroit qu'ils fussent instruits, & que rejettant les insensées & perfides résolutions de ceux de Basle, ils embrassassient la doctrine du saint siège que Jesus-Christ a établi le juge de la foi. Que son concile étoit composé d'un grand nombre de prélats, & qu'on pouvoit y prendre de justes mesures, & resoudre tous les doutes, s'il y en avoit. Que cependant pour condescendre à la volonté de l'empereur & des princes, aussitôt qu'il seroit à Rome où il avoit transferé le concile dans l'église de Latran, il assembleroit le plus grand nombre d'évêques qu'il pourroit, & verroit avec eux s'il étoit expedient de tenir un autre concile; quelles personnes on y devroit admettre ou rejetter, & quel ordre on y observeroit pour obvier aux pernicieuses violences qu'on exerçoit alors. Que néanmoins il envoyeroit ses légats pour en traiter avec l'empereur & avec les princes, quoiqu'il fût perfuadé qu'on ne pouvoit faire aucun bien avec eux, s'ils ne renonçoient auparavant à la neutralité que la foi de Jesus-Christ ignore; s'ils ne reconnoissoient le saint siège, qui est le seul moyen de rendre la paix à l'église. Que s'ils se foûmettoient, les autres rois & princes qui étoient demeurez fermes, l'approuvant & le trouvant bon, il convoqueroit & tiendroit volontiers un autre concile. Voilà quelle sut la réponse du pape Eugene, que beaucoup d'auteurs mettrent en 1443.

Pendant toute cette négociation, on agita à Basse plusieurs affaires qui regardoient des particuliers. L'é-xxxIII. Andrée de Cures avoir été transferé au siège de Conf. tance, & s'etoit reservé sa premiere église de Cures. traited Bishe Les peres du concile recommanderent cette église à atta Patritit, l'évêque de Trente, jusqu'à ce que le premier eût ac- 1-1606. quis ce que le patriarche d'Aquilée possedoit sur cette église. Mais le patriarche à qui l'on faisoit tort attaqua l'évêque de Constance: celui-ci, de son côté, ne vouloit point ceder, & la dispute s'échaussoit. Un des princes s'en méla & exhorta les peres de ne rien définir contre l'évêque de Constance, parce que cela seroit, disoit il, contraire à l'union qui avoit été faite entre les princes. Ainsi l'affaire en demeura là. On pressoit aussi celle de Jean Bachensthein pour la prévôté de Virtzbourg; & le cardinal d'Arles, aussi-bien que plusieurs peres du concile, lui étoient favorables, & fouhaitoient qu'on la terminât : mais on ne fit rien sur cela. Enfin comme le tems d'envoyer une légation à Nuremberg approchoit, on tint plusieurs assemblées à ce sujet. Ce qui embarrassoit, étoit le nombre & la qualité des légats, les articles de leur commission, & les frais de leur voyage. Tout ce qu'on pût faire, fut de convenir que le patriarche d'Aquilée se rendroit avec quelques autres en qualité de légat à latere, auprès de l'empereur, des rois de Pologne, de Hongrie, de Bohême, des ducs d'Autriche, & plusieurs autres princes. Ce patriarche étoit coufin-germain de l'empereur & du roi de Pologne, & prétendoit que ce dernier royaume devoit lui revenir, d'autant plus qu'il en possedoit deja une partie; mais le concile en jugeoit autrement, & reconnoilloit le droit qu'y avoit Ladiflas fils posthume de l'empereur Albert, quoiqu'il ne fût Ccc ij

Patris, ibid.

encore qu'un enfant. Felix suppléa aux frais du voïage AN. 1442. des députez. On vouloit encore que les présidens du futur concile fussent au nombre de quatre, sçavoir, un de chaque nation; Felix & le cardinal d'Arles s'y opposerent, en représentant que par-là les deux qui seroient choisis de la nation Italienne & Espagnole, se trouveroient sujets du roi d'Arragon, ce qu'on avoit interêt d'empêcher.

Pour ce qui regarde les affaires des Grecs, la division regnoit toûjours à Constantinople; & l'empereur étoit si occupé du differend qui regnoit entre lui & son frere Demetrius, qu'il négligea d'y mettre ordre. Ce prince. trop facile, bien loin d'ôter la cause de tout le désordre en s'assurant sous quelque prétexte de Marc d'Ephese, comme il le pouvoit faire aisément, & comme il le devoit, puifque cet évêque lui avoit manqué de parole, agit au contraire, comme si l'on n'eût rien fait dans le concile de Florence, & ordonna qu'il se f ît une dispute publique entre Marc d'Ephese & Barthelemi de Florence dominicain, évêque & très-sçavant théologien, ce qui résulta de tette dispute, c'est que les vaincus, aussi bien que les vainqueurs, s'attribuerent la victoire, & l'on fut enfin contraint de se retirer sans rien conclure. Il en revint néanmoins un avantage à l'église. Marc d'Ephese, le plus grand ennemi de l'union, s'échaussa tellement, & eut tant de dépit, au jugement de ceux qui n'étoient pas prévenus, de n'avoir pas satisfait aux raisons de Barthelemi de Florence, qu'il en tomba malade & mourut en fort peu de jours, en protestant qu'il ne vouloit pas qu'aucun de ceux qui avoient figne l'union, assissat à ses funerailles,

More e Marc d'Ephele.

11. cap. 11.

ni qu'il priât Dieu pour lui. XXXX

En France le roi continuoit toûjours à parcourir l'Ane roi de France

jou, le Poitou & la Saintonge. Etant à Saumur, il reçut les ambassadeurs du duc de Bretagne, il se sit rendre en AN. 1442. Poitou plusieurs châteaux, dans lesquels les seigneurs partie de son entretenoient un grand nombre de brigands qui sacca- ioyaume. geoient la province. Il apprit à Limoges que les princes Life. 4 Charles continuoient à cabaler contre le gouvernement, & que vu. les ducs d'Orleans , de Bourgogne, de Bourbon & d'Alencon étoient assemblez à Nevers, pour concerter ensemble les moyens de se faire rendre ce qu'ils prétendoient qu'on devoit à leur naissance & à leurs services. Le roi leur envoïa son chancelier, le sire de Beaumont & d'autres, pour leur dire de sa part qu'il désapprouvoit fort leur assemblée, & qu'il vouloit être informé du sujet qui les avoit ainsi réunis ensemble. Ces remontrances les empêcherent de passer outre ; ils representerent au chancelier les sujets de plainte qu'ils avoient, & les mirent même par écrit pour les envoyer au roi qui étoit encore à Limoges. Ils se plaignoient entr'autres choses qu'on négligeoit de faire la paix avec l'An- grandsseigneurs gleterre, qu'on faisoit un mauvais choix des juges, defrances, demandes, foit pour le parlement, foit pour les autres tribunaux; que le peuple étoit aceablé par les tailles, les aides, les subsides & les gabelles; que les princes du sang n'étoient point appellez au conseil dans les affaires importantes, qu'on violoit en beaucoup de choses les privileges de la noblesse, que le conseil du roi étoit compole de personnes interressées & passionnées; on demandoit encore au roi qu'il restituât au duc d'Alencon. la ville de Niort & celle de Sainte-Suzanne ; qu'on lui payat sa pension, demême qu'au due de Bourbon & au comte de Vendôme, & qu'il exécutat le traité d'Arras, dont le duc de Bourgogne se plaignoit qu'on violoit tous les jours plusieurs articles.

AN. 1442. XXXVII. Réponfe du roi à ces plain-

Le roi dissimulant son chagfin, traita les députez des princes avec beaucoup de bonté, & répondit aux articles de leur memoire; qu'il ne tenoit pas à lui que la paix ne se s'it avec les Anglois, qui refusoient toûiours toutes les conditions qu'on leur proposoit; qu'il avoit mis dans son parlement les meilleurs sujets qu'il avoit pu trouver, qu'il veilleroit à ce que la justice fût renduë plus exactement; que ne pouvant sauver l'état sans subsides, c'étoit pour lui une chose indispensable d'en lever sur les peuples, & que les vassaux des princes avoient été chargez la moitié moins que les autres; qu'il avoit de bonnes raisons pour ne pas rendre Niort au duc d'Alençon, & qu'on l'en dedommageroit par une semme d'argent; que quant à sa pension & celle des deux autres, il falloit qu'ils la meritassent par leur bonne conduite. Enfin que quant au traité d'Arras, il prétendoit qu'il fût executé, qu'il ne croïoit pas y avoir contrevenu en rien, & qu'il auroit plûtôt lui-même de justes plaintes à faire sur ce sujet. Cette réponse fut faire au nom du roi par l'évêque de Clermont; & comme la disgrace du duc d'Orleans étoit la principale cause du chagrin des princes, le roi lui fit dire qu'il pouvoit venit le trouver à Limoges aux fêtes de la Pentecôte, & qu'il seroit très-bien reçu. Il y vint avec son épouse, & reçut beaucoup de carelles du roi, qui lui donna cent quarante mille livres pour aider à payer sa rançon aux Anglois, avec une pension de six mille livres. Le duc d'Orleans s'en retourna très-content, le duc de l'ourgogne le fut auffi par la même raifon , à cause de l'union qui étoit entre ces deux princes; & le roi n'ayant pas lien de craindre les autres, entre-

Le duc d'Orleans vient trouver le roi à Limoges.

prit le voyage dut anguedoc.

Et Anglois Le principal mont de ce voyage étoit le fiége que

les Anglois avoient mis devant la ville de Tartas qui appartenoit au seigneur d'Albret. Il y avoit plus de sept mois que ce siège duroit. Le commandant avoit deja devant Tarias, capitulé, que si la place n'étoit pas secourue à la saint Jean, il se rendroit; & Charles fils du seigneur d'Albret avoit été donné en ôtage pour assurance. Mais le roi s'étant rendu devant cette ville avant ce tems-là à la tête de mille chevaux, les Anglois se retirerent, rendirent le fils du seigneur d'Albret, & laisserent le roi maître de Tartas. Le connétable s'empara ensuite de Saint-Sever, le dauphin prit Acqs, Marmande se rendit à la vûë de l'armée du roi. La ville de la Reole fut prise d'assaut; les Anglois reprirent Saint-Sever & Acqs; les François rentrerent dans la premiere de ces

l'armée à cause de sa valeur. Pendant que le roi faisoit ces conquêtes sur les Anglois qui étoient en Gascogne, leur armée qui étoit en Siège de Di Normandie, pensoit à se dédommager. Le genéral gloss. Talbot qui la commandoit, prit Conches à composi- Tean Chartier, tion; & vint ensuite assiéger Dieppe. D'abord il se ren- his. de Charles dit maître d'un grand fauxbourg nommé le Pollet, vers le Havre, & y fit bâtir un fort qu'il garnit de bombardes, de coulevrines, & de deux cens pieces de canon, pour de-là renverser la tour du Pollet. Comme la garnison de cette place étoit très-foible, le comte de Dunois arriva devant la ville la veille de S. André, & y entra avec huit à neuf cens hommes, ce qui ranima le courage des assiegez, qui avoient pour gouverneur un

villes; mais les troupes manquant de vivres & de fourages, il fallut mettre l'armée en quartier d'hyver, & le roi se retira à Montauban, où il passa les sêtes de Noël. Il y perdit un de ses plus fidéles officiers, nommé Vignoles la Hire, qui mourut regretté de toute

AN. 1442.

Le dauphin fait

lever le fiége.

écuyer nommé Charles Desmarets. Le comte de Dunois en sortit deux ou trois jours après, & pressa tant le roid'y envoyer du secours, qu'il fit partir dans le mois de Mars de l'année suivante un écuyer de Bretagne nommé Theodoual le Bourgeois, avec Guillaume de Ricarville pannetier du roi, & cent hommes d'armes pour renforcer la garnison. Mais comme ce secours n'étoit pas suffisant, & qu'il s'agissoit de donner bataille pour faire lever le siège aux Anglois; le dauphin y alla lui-même avec un détachement de l'armée du roi, & parut devant le fort des Anglois dans le mois d'Août, le dimanche avant la fête de l'Assomption. Il demeura en presence des ennemis jusqu'au mercredi suivant, auguel jour il fit sonner l'attaque. Le combat sut rude & opiniâtre; mais à la fin les François emporterent le fort. & en chasserent l'ennemi. On pendit tous ceux qui étoient François, & l'on fit les Anglois prisonniers. La conquête du fort fit lever le siège; le dauphin entra dans la ville, marqua à la garnison & aux habitans combien il étoit satisfait de leur valeur, & retourna ensuite plein de gloire rejoindre le roi qui étoit à Saumur. Cela se passa en 1443.

AN. 1443. XL11. Le cardinal Julien envoïé-légat en Hougere par le pape Eugene. Benfin 3. dec. 4. Crem. l. 11.

Avant cet évenement & dès le commencement de cette année le pape Eugene envoya le cardinal Julien en Hongrie, tant pour travailler à la paix entre Ladislas roi de Pologne, & la reine Elisabeth, que pour exciter les grands de ce joyaume à lever une ambie contre Amurat empereur des Tutes, qui écoit venu affieger Belgrade le plus fort rempare de tous ces états, Felix de son côté y envoya aussi Alexandre, qu'on appelloit le cardinal de Trente, pour attirer dans son partiLadislas, dont ilétoit son coulin germain: mais les Hongrois se déclarerent en faveur d'Eugene, & les

LIVRE CENT-NEUVIEME.

Polonois demeureront neutres, parce que l'université de Cracovie tenoit pour le concile de Basse. Quant au sujet de la légation du cardinal Julien, elle eut un assez heureux succès, puisque la paix fut faite à de certaines conditions: mais on n'en tira pas de grands avantages, parce que la reine Elisabeth mourut subitement ; & ceux qui tenoient son parti & celui de son beth reine de fils, embrasserent celui du roi de Pologne, ou par Hongrie. crainte, ou de force. Amurat fut contraint de lever le siège de Belgrade, après avoir été sept mois devant cette ville, & perdit trois grandes batailles contre le fameux Huniade, dont nous aurons lieu de parler dans la fuite.

Alphonse roi d'Arragon se joüoit également & du pape Eugene & de Felix. Il ne s'étoit d'abord déclaré d'Alphonse à contre le premier que pour l'engager à entrer dans ses Felix. intérêts. Se voyant maître de Naples, il écrivit de cet- surlea, hist. 164. te ville à Felix, & lui envoya Louis Cascusa, pour convenir de quelques articles avec lui. Sa lettre est datée du dixiéme d'Avril. Ces articles étoient, que Felix confirmât l'adoption que la reine Jeanne avoit faite, qu'il accordat l'investiture du royaume de Sicile dans la forme qui lui seroit envoyée ; qu'il payât toutes les sommes dont il étoit convenu, quand on lui rendroit obéissance au nom d'Alphonse, & qu'en échange on lui remettroit le patrimoine de faint Pierre, & toutes les terres de l'églife, dont Ferdinand son fils & lui Alphonse se déclareroient les protecteurs & les défenseurs; de plus, qu'Alphonse recevroit Terracine pour trois cens mille écus d'or, comme une partie de l'amende qu'avoit encouruë Eugene, pour avoir fait violer la tréve par le patriarche d'Alexandrie. Que ces articles exécutez, le même Alphonse en son nom & au nom de-Tome XXII.

Ddd

ses freres, rendoit obéissance à Felix, qu'il envoyeroit An. 1443. de ses royaumes un grand nombre de prélats au concile, en quelque endroit qu'on le tînt, pour défendre l'autorité de celui de Basse & de Felix ; qu'il engageroit le roi de Castille & le duc de Milan, autant qu'il seroit en son pouvoir, à faire la même chose; que des revenus de l'église qu'il promettoit de recouvrer, il y en auroit un tiers pour Felix, l'autre tiers pour les cardinaux, & le reste pour lui; en déduisant cependant les dépenses qu'il seroit obligé de faire pour le recouvrement de ces biens : Qu'enfin il seroit permis au roi Alphonse, avant la conclusion de cette affaire, d'y changer ce qu'il lui plairoit, & de pouvoir traiter avec un autre.

Le pape Eugene étoit partit de Florence le septiéme

de Mars pour se rendre à Rome, où il y avoit transferé le concile. Il arriva à Sienne le dixième du même mois, & y fut visité de plusieurs princes d'Italie & de beaucoup d'ambassadeurs, durant six mois qu'il y séjourna. Ainsi il y étoit lorsque le cardinal de Sainte Croix, nommé Nicolas Albergati, Chartreux, évêque de Boulogne depuis 1417. y mourut le neuvième de Mai, de l'opération de la pierre. Nous avons plusieurs fois eu occasion de parler de ce cardinal. Thomas de Sarzane, & Æneas Sylvius, qui furent depuis tous deux papes, avoient été ses domestiques. Eugene qui l'avoit visité plusieurs fois dans sa maladie, voulut honorer son convoi de sa présence. Son corps sut transporté, comme il l'avoit ordonné, à la Chartreuse de Florence, dont Thomas Soudiacre, qui fut depuis Nicolas V. étoit prieur. Pogge Florentin fit son oraison funebre.

Mort du cardi.

Ciaconius Pogg. in orat. funcb.

Ce fut de Sienne que le pape Eugene écrivit à Alphonse par le patriarche d'Aquilée, qui lui apporta les

lettres de sa sainteté à Terracine : & comme ce prince ne cherchoit qu'à amuser les deux papes, pour se soûmettre à celui qui lui feroit de meilleures conditions ; il conclut son accord avec Eugene, selon Patrice, le Flor, a douzième de Juin. Voici les articles du traité, qui fut per tens sus ones fait de part & d'autre. Il y aura une paix constante entre le pape Eugene & le roi Alphonse, & un entier oubli du passé. Le roi reconnoîtra Eugene pour le vrai & souverain pontife, & ne permettra pas qu'on l'offense en public, ni en secret. La même loi s'observera envers les cardinaux, ses sujets, & tous ceux qui lui sont traint entre le foumis. Le roi révoquera tout ce qu'il aura pû faire pare Bugene at dans ses royaumes contre la liberté de l'église & contre le pape ; il permettra le transport des vivres, denrées & marchandises à Rome. Eugene accordera au roi & aux siens, par lui ou par ses légats, l'absolution des censures qu'ils auront pu encourir. Il lui donnera l'investiture du royaume de Sicile, avec les mêmes droits, & dans la même forme que les papes avoient autrefois coûtume de l'accorder, avec cette clause, ) nonobstant qu'il s'en fût emparé de force, & par la voye des armes, ) & le couronnera roi en cette qualité. Il lui cédera Benevent & Terracine, avec le nom de vicaire perpetuel de ces deux villes, & la redevance de deux éperviers. Il remettra au roi tout l'argent qu'il peut devoir à la chambre apostolique pour quelque sujet que ce soit. Tout cela étant fait, Alphonse jurera de rendre soi & hommage à Eugene; il lui restituera les villes de l'église Romaine, il envoyera contre les Turcs six galeres à ses dépens pendant six mois, & sera marcher contre François Sforce quatre mille hommes de cavalerie, & mille fantassins pour recouvrer la marche d'Ancone, & les autres places de l'église, & donnera pouvoir à

Eugene de nommer un commandant de ses troupes à AN. 1443. fon choix, & ce pape aura trois mois pour remplir les articles de ce traité, sous peine de cent mille écus d'or

s'il y manque.

Outre ces articles rapportez par Patrice, il y a des Auteurs qui ajoûtent qu'Alphonse promettoit de payer chaque année à l'église Romaine, tous les cens à l'ordinaire; qu'il conserveroit au peuple & à la noblesse tous les anciens privileges dont ils joüissoient sous le roi Guil. laume II. les libertez des églises & des ecclesiastiques, les appels au saint siege, & ses autres droits, tant au spirituel qu'autemporel, qui sont contenus dans les lettres de l'investiture qu'Eugene lui en fit à Sienne le quinzième de Juillet, & dans l'acte d'hommage qu'Alphonse rendit à ce pape le deuxième de Juillet de l'année 1445. & parce que lettres de cette investiture porrent clairement, que si Alphonse ne laissoit aucun heritier légitime, le royaume retourneroit à l'église; il paroît évident qu'on ajoûta ensuite, que Ferdinand fils naturel d'Alphonse, étant légitimé par le pape, seroit successeur de son pere, de même que ses descendans; ce qui fut fait séparément, selon le témoignage de quelques auteurs : de sorte que le pape confus de ce qu'il accordoit par contrainte, ne voulut point que la bulle de l'investiture & de la légitimation de Ferdinand, fût publiée pendant qu'il vivroit.

Eugene ayant reçu tous ces articles, les approuva & les ratifia; & Alphonse six jours après la convention accordée & signée vers le vingtiéme du mois de luin, des qu'il fat assuré de la ratification du pape, envoya ses lettres dans toutes les provinces de les royaumes, pour les assurer, qu'après avoir été long-tems en doupnonte re-oft Euge. te sur les affaires de l'église. Dieu lui avoit enfin fait

connoître qu'Eugene étoit le vrai pontife Romain, & l'indubitable vicaire de Jesus-Christ, auquel il falloit obeir en cette qualité. Qu'il révoqueroit les édits & les Alla Patrieit; déclarations qu'il avoit faites contre Eugene, en fa- pag. 1609. veur de Felix & du concile de Basle, qu'il permettoit à chacun de ses sujets d'avoir recours au siège de Rome pour leurs affaires. Peu de tems après la publication de ces édits, Eugene donna au roi l'absolution des censures qu'il avoit encourues, & rétablit dans le premier état tous ceux qui avoient adheré aux peres de Basse, & favorifé le roi contre les decrets apostoliques jusqu'au premier Juillet de l'année courante, & les deux mois luivans, & défendit de les inquieter pour tout ce qu'ils auroient fait jusqu'alors ; n'entendant pas cependant comprendre dans ce pardon les cardinaux d'Amedées, aufquels on pourvoiroit d'une autre maniere, s'ils méritoient qu'on leur sît grace, & s'ils venoient humble-

ment demander pardon de leur faute. Alphonse de son côté manda en même tems aux trois cardinaux qui étoient de ses états, & qui avoient été promus à cette dignité par Felix ; sçavoir , l'archevêque de Palerme, les évêques de Tortose & de Vic ou Vizense, que s'ils vouloient faire une chose agréable à leur prince, ils se retirassent au plutot de Basle; qu'ils 14 0 11. s'en allassent en Italie ou dans leurs dioceses; & qu'ils ne pouvoient rien faire pour le tems présent qui lui plut davantage; ajoûtant qu'il les prioit de ne point attendre de secondes lettres de sa part sur ce sujet. Comme ces trois prélats étoient sujets du roi Alphonse ! dans les états duquel ils avoient leurs bénéfices, ils ne purent se dispenser d'obéir, dès qu'ils connurent la voi Lonté de ce prince. Ainsi après avoir beaucoup déliberé avec leurs collegues, & avoir gémi & répandu des Ddd iii

ranpelle fes pré.

Æn. Sylv Epift.

AN 1442

larmes sur la triste situation où ils se trouvoient, ils se retirerent, protestant qu'ils demeureroient toûjours si deles au concile & à Felix, & qu'ils ne reconnostroient, jamais Eugene; qu'ils désendroient avec ardeur l'autorité des saints conciles, & qu'ils ne se désisteroient jamais de leut doctrine. Le célebre Panorme partit le quatrième d'Août, pour se retirer dans son diocése, après avoir laisse à Balle toutes les marques du cardinalat. Les deux autres prélats retournerent dans leurs dioceses, & furent bien tôt après suivis de presque tous les sujets d'Alphonse qui étoient à Basse. Il furvint dans le même tems une guerre entre les ducs d'Autriche & les citoyens de Basse & leurs alliez; mais elle su évousse.

tom. XIII. conc p. 1611.

Diverfes con grégations qu'on tient à

On demeura presque dans l'inaction à Basle durant cette année, soit parce que le pape Felix en étoit abfent, soit parce qu'on vouloit attendre le succès de la diéte de Nuremberg, qui devoit bien tôt se tenir. L'on se contenta de tenir quelques congrégations dans lesquelles on parla de quelques affaires particulieres qui concernoient la prévôté de Wirtzbourg que demandoit Bachenstein & la révocation d'une sentence portée en cour de Rome par le cardinal Firmin contre Philippe d'Hybernie & d'autres. Dans le mois de Mai on reçut des lettres de François duc de Bretagne, qui faisoit esperer d'assembler son clergé, & de le faire confentir à quelques déliberations avantageuses touchant les affaires de l'église, si le concile vouloit lui envoyer un légat : ce que les peres de Basse accepterent volontiers. Felix le plaignoit beaucoup de ce que le concile ayant déterminé avant son élection d'envoyer à ses frais plusieurs légations célébres, cependant il n'en

LIII. Felix ne ve point revenir Bafle, LIVRE CENT-NEUVIEME.

faisoit rien ; & il représentoit qu'il avoit épuisé la succession de ses fils. Et quand on le prioit de revenir à Basle, pour donner plus de poids à l'autorité du concile, il répondoit que sa propre expérience le convainquoit, que l'église étoit mieux gouvernée à Lausanne qu'à Balle; que ceux qui le venoient trouver dans cette premiere ville, ne voudroient pas se rendre dans la seconde. C'est ce qui lui sit prendre le parti d'y demeurer.

Alphonse, les Venitiens, les Florentins, les Siennois & les autres seigneurs d'Italie écrivirent à l'empereur, & tâcherent de l'engager par leurs lettres à pereur qu'on consentir qu'on assemblat le concile à Rome dans le 4 Rome palais de Latran, & à y envoyer ses prélats. Mais Frederic ne voulant point se déterminer avant l'assemblée de Nuremberg qui devoit se tenir à la saint Martin, écrivit aux rois & aux princes d'y envoyer leurs ambafsadeurs. Il y fut bien-tôt porté par le roi de France, qui lui manda que le moyen le plus fûr & le plus court pour éteindre le schisme, étoit que les princes ou leurs ambassadeurs s'assemblassent en un lieu commun, & que là on y convînt à la plutalité des voix des moyens qu'il falloit prendre pour y parvenir. Dans la lettre que Frederic écrivit au chancelier de France, au rapport d'Aneas Sylvius qui étoit alors secretaire de l'empereur, il lui mande que c'est l'avis que lui a donné Charles VII. & qu'il est résolu de le suivre, voyant, que ni Eugene, ni les peres de Basle n'approuvoient pe int un nouveau concile : qu'il n'étoit content ni des & de uns, ni des autres, parce qu'Eugene avoit transferé son concile de Florence à Rome; & les peres de Baile venoient de tenir une session le dix-neuvième de Mai, dans laquelle ils avoient arrêté, selon les decrets des

Æn. Sylv.

conciles de Constance & de Basse même, que l'ort cé-An. 1443. lebreroit un autre concile genéral trois ans après en la ville de Lyon que Felix avoit choisie, auquel concile on accordoit la liberté d'abreger ce terme. Que toutefois le concile de Basse ne seroit point regardé comme dissous, que ce n'en seroit qu'une continuation, pourvû que la ville de Basle voulût accorder la même assurance; & qu'en cas qu'il s'y trouvât quelque empêchement, on nommoit Lausanne, où les peres se transporteroient.

tom. XIII. PAE-

En effet, on avoit tenu à Basse la quarante-cinquiéme session dans le mois de Mai de cette année. Mais les guerres d'Allemagne, la retraite des prélats sujets d'Alphonse, les instances que faisoit toûjours l'empereur pour la tenuë d'un autre concile, l'absence de Felix, & le peu de secours que les prélats pouvoient esperer en demeurant à Basse, les obligerent de prendre les résolutions dont on vient de parler, & de se se parer après cette session. Les peres avoient condamné dans la session précedente plusieurs propositions avancées contre les droits des curez par des Religieux mandians, qui assuroient que les peuples n'étoient pas obligez de droit d'entendre la messe dans leurs propres paroisses, les dimanches & les fêtes; qu'il leur étoit libre d'aller l'entendre où bon leur sembleroit, & que les decrets des conciles ne pouvoient pas les priver de cette liberté; qu'ils n'étoient pas non plus obligez de venir à l'offrande ces jours-là : qu'on ne devoit point faire dire de messes aux curez, parce qu'étant obligez de dire la messe à raison de leur bénésice, ils ne pouvoient pas s'acquitter de celles dont on les chargeroit; que quoiqu'on soit obligé de payer la dixme, le précepte ne tombe point sur la personne à qui l'on doit la payer ;

ex tom. XIII. canc. p. 1607. LIVRE CENT-NEUVIEME.

payer : qu'ainsi il est libre à un chacun de la payer à qui il voudra, ou de l'employer en de bonnes œuvres AN. 1443. selon sa volonté: que ceux qui meurent dans l'habit de saint François, en faisant profession du tiers-ordre, ne restent pas plus d'un an en purgatoire, parce que ce Saint y descend une fois chaque année, & en retire tous ceux de son ordre, pour les conduire au ciel avec lui : que les Mendians peuvent entendre les confessions de toutes sortes de personnes sans être approuvez de l'ordinaire, & ceux qui se confessent à ces Religieux, ne sont point tenus de se confesser une fois l'an a leur pasteur, ou lui demander la permission de se contesser à d'autres : que les évêques étant même assemblez en synode, n'ont pas droit de se reserver d'autres cas que ceux qui sont exprimez dans le droit. Toutes ces propositions étoient prêchées par les Mendians dans les dioceses de Turin & d'Ast ville du Milanez. Le concile les condamna comme erronnées dans la quarante-quatriéme session, & en confirma la condamnation dans celle-ci. Après quoi l'on

.ne s'assembla plus. Ainsi finirent les conciles de Basse & de Florence, plûtôt lassez du combat que vaincus, dit M. Dupin, les de Bisle & de car ni l'un ni l'autre ne ceda; & ils trouverent le moyen de cesser leurs débats sans faire de paix ni d'ac- tom x 1 11, cone, commodement, en se transferant en apparence, l'un à par-1612. Rome, l'autre à Lyon ou à Lausanne, où cependant il ne se fit presque plus rien; & le schisme continua toujous jusqu'à la mort du pape Eugene, qui n'arriva qu'environ quatre ans après. Felix qui demeuroit tantôt à Laufanne, tantôt à Genéve, n'avoit emmené avec lui que quatre cardinaux, sçavoir, ceux de Saint-Sixte, de Saint-Marcel, d'Aquilée & de Varambon. Tom: XXII. Eee

Alla Patricii.

An. 1443.

Mais les deux premiers étant mors, & le troisséme étant allé à Vienne trouver l'empereur, il ne lui enterloit qu'un seul. Comme cela ne sufficit pas pour former sa cour, & pour l'aider quand il celebroit l'office publiquement, il demanda aux peres de Basse avant leur séparation, de relâcher quelque chose du decret de la vingt-troisséme session, & de permettre qu'il créât cinq cardinaux. Sa demande sut long-tems disputée: à la sin on la lui accorda; mais de ces cinq cardinaux, il n'en proclama que deux, sçavoir Jean de Tarentaisse. & Loüis de Vic ou Vizense Portugais. C'est ici où, sinissen les actes d'Augustin Patrice, qui ne dit rien du choix que l'on sit de la ville de Lyon pour la continuation du concile de Basse.

Création de cardinaux par Felix.

Ada Patricii, tom. x111. conc.
p. 1611.

LIX. Toftat foutient quelques propoutions devant le pape à Sienne

pape à Sienne Bellarm. d

\$443.

Bellarm. de Serift. ecclef. Spond. ad ann.

Le pape Eugene étant encore à Sienne, Alphonse Tostat Espagnol, qui fut ensuite évêque d'Avila, & qui n'étoit alors âgé que de vingt-huit à vingt-neuf ans, foûtint devant lui vingt & une propositions de théologie, parmi lesquelles il y en eut quelques-unes qui n'eurent pas son approbation, entre autres cellesci: Quoiqu'il n'y ait aucun peché qui ne se puisse remettre: Dieu toutefois ne remet ni la peine ni la coulpe, & aucun prêtre n'en peut absoudre. Jesus-Christ a souffert la mort le troisséme d'Avril, & non pas le vingt-cinquiéme de Mars, selon la commune opinion. Le cardinal de Turre-cremata écrivit contre ces propositions, & les combattit avec assez de seu & de solidité. Tostatrepliqua aux raisons du cardinal dans son commentaire, qu'il appelle la désense des trois conclusions, soumerrant toutefois ce qu'il dit & au pape & à l'églife. - "

Le pape Eq. gene part de

Eugene partir ensuite de Sienne pour se rendre à Rome, où il arriva le vingt-huitieme de Septembre,

LIVRE CENT-NEUVIEME.

après une absence de plus de neuf ans; il y fut reçu avec beaucoup de magnificence. Tous les seigneurs AN. 1443. qui se trouverent alors dans cette grande ville, vin- i Rome. rent au-devant de lui, & le peuple lui témoigna sa joie Platin in Eupar des acclamations publiques, peut-être moins tou- gen. IV. ché de sa presence, que de la suppression du nouvel impôt qu'on avoit mis sur le vin, & que le pape abolit avant que d'entref dans Rome, parce qu'on en murmuroit beaucoup. Quelques jours après son arrivée il alla au palais de Latran, pour y annoncer le concile genéral qu'il y avoit convoqué; & ensuite il en donna avis par les brefs à tous les princes pour les inviter à y envoyer leurs ambassadeurs, voulant par-là, dit Platine, abolir entierement le concile de Basse. Son premier soin après cette convocation indiquée, sut de chasser François Sforce du patrimoine de l'église, avec le secours d'Alphonse roi d'Arragon, & de Piscinin genéral des troupes du duc de Milan.

Cependant les exhortations du cardinal Julien, qu'Eugene avoit envoyé en qualité de legat dans la Hongrie contre Hongrie, produisirent dans ce royaume l'effet qu'il les Tures en esperoit. On y fit de grands préparatifs pour s'op- 1.66. poser aux progrez d'Amurat empereur des Turcs dont on avoit déja éprouvé les forces & la puissance. On envoya des ambassadeurs à Frederic, aux chevaliers de Prusse & de Livonie, en Pologne, & aux Valaques, afin d'en obtenir quelques secours: mais l'empereur s'excusa sur les troubles de Bohême qui l'occupoient alors : & les chevaliers répondirent que tout leur pays étoit trop épuisé par les longues guerres qu'ils avoient éprouvées, pour être en état d'aider les Hongrois. Il n'y eut que les Polonois & les Valaques, qui envoyerent une puissante armée de cavalerie & d'infanterie,

AN. 1443.

qu'ils promirent de défrayer pendant six mois. Plūsiteurs volontaires de France & d'Allemagne se rendirent aussi en Hongrie, excitez par la croisade que le pape avoit fait prêcher dans tous les royaumes; ce qui rendit l'armée des Hongrois assez nombreuse & composée de troupes d'élire. Après que toute l'armée eupassié le Danube, & prit la ville de Sophie, qu'on croit être l'ancienne Sardaigne, le roi de Pologne ayant appris que les Tures approchoient, envoya au-devant d'eux le celébre Huniade avec dix mille chevaux pour les surprendre de nuit.

LXII. Huniade commande l'armée des Polonois,

En. Sylv. de

Huniade dont le nom propre étoit Jean Corvin étoit pour lors Vaivode de Transylvanie, & genéral des armées de Ladislas roi de Pologne & de Hongrie. Il avoit déja gagné plusieurs batailles importantes dans la précedente année, l'une contre les genéraux d'Amurat, qu'il obligea de se retirer de devant Belgrade, après un siège de sept mois ; l'autre dans la Transylvanie: & la troisième à Vascap sur les confins de la même province. Son nom étoit si redoutable aux Turcs, que les enfansmêmes de ces infidéles ne l'entendoient prononcer qu'avec frayeur, & ne l'appelloient que Janeus Lain, c'est à-dire, Jean le scelerat. Ce fameux capitaine aiant donc été commandé par Ladislas, exécuta si heureusement les ordres qu'il avoit reçus, qu'il surprit les Turcs, en tua trente mille, à ce que disent quelques historiens; en fit quatre mille pritonniers, prit neuf enseignes & mit le reste en fuite, n'ayant pas perdu plus de cinquens des siens dans cette occasion. L'armée des Chrétiens passa de-la jusqu'aux frontieres de la Thrace & de la Macedoine, & defit au mont Hemus une autre armée des Turcs, qu'Amurat avoit amenée d'afie, pour garder les avenues des montagnes : La-

Il remporte une grande victo:re fur les Tures.

Æn. Sylv. epif. .

Daniera II, Granista

LIVRECENT-NEUVIEME.

dislas entra ensuite dans Bude, alla nuds pieds dans l'église de Notre-Dame pour s'acquitter du vœu qu'il An. 1443. avoit fait, & fit attacher les enseignes des ennemis à la voute. Æneas Sylvius qui étoit lecretaire de l'empereur dit, que les Hongrois exagererent un peu trop cette victoire, & que le cardinal Julien assura dans ses lettres, qu'il n'y avoit que deux mille Turcs de morts, & environ quatre mille de prisonniers, parmi lesquels on comptoit treize genéraux ou bachas, &

neuf enseignes. Le fameux Scanderberg, dont les historiens ont dit tant de choses surprenantes, & dont plusieurs auteurs Scanderberg. ont composé la vie, étoit dans l'armée des Turcs. Son vrai nom étoit Georges de Castriot : il étoit fils de Raynaldus bae Jean roi d'Albanie, ou d'Epire, qui ayant été reduit à la derniere extrêmité par Amurat II. empereur des Turcs, fut obligé de lui remettre en ôtage ses quatre fils, dont Scanderberg étoit le plus jeune. Les belles qualitez, l'esprit & la bonne mine de ce jeune prince déterminerent Amurat de lui conserver la vie qu'il avoit fait perdre à ses autres freres, par un poison lent : il le fit élever avec soin, & le fit instruire de tout ce qui peut former un homme de guerre. Scanderberg consacra ses premiers exploits à cet empereur, & lui rendit d'importans services. Mais Jean son pere étant venu à mourir, il ne put voir sans chagrin ses états tomber en la puissance des Turcs, & il conçut ausli tôt le genéreux dessein de s'y rétablir. Huniade avec lequel il entretenoit correspondance, lui en ménagea bien-tôt l'occasion.

Ce genéral ayant été envoyé, comme nous l'avons dit, par Ladislas au secours du despote de Servie, yint fondre tout-à-coup avec son armée sur celle des

Turcs, qui étoit beaucoup plus nombreuse, & com-An. 1443. mandée par le bacha de Romanie & par Scander-

Chalcondyl.

berg. Celui-ci qui, selon toutes les apparences, avoit concerté son dessein avec Huniade, commença à plier, & se renversant sur le corps des troupes que commandoit le bacha, l'armée des Turcs fut bien-tôt enfoncée & mise en déroute. Scanderberg profitant de ce defordre, se saisit du secretaire d'Amurat qui étoit auprès du bacha, & le força le poignard sur la gorge, d'écrire des lettres au gouverneur de Croye, capitale d'Albanie, scellées du sceau de l'empereur, par lesquelles il enjoignit au gouverneur de remettre la place & le gouvernement à celui qui seroit porteur de cet ordre. Scanderberg muni de ces lettres fit main-basse sur le secretaire & sur tous ceux qui l'accompagnoient, afin qu'Amurat n'en pût avoir connoissance que fort tard: il se transporta ensuite à Croye, & s'étant fait remettre la place & le gouvernement, il se fit connoître à ses peuples, qui, ravis de secouer le joug de la domination des Turcs, le proclamerent aussi-tôt leur souverain. Il reprit ainsi le sceptre de ses ancêtres en 1443. & ayant sçû se concilier l'affection de tous les grands d'Albanie, il en fut aidé si heureusement pendant tout le cours de sa vie, qui sut de soixante-trois ans, qu'il remporta toûjours de grands avantages sur les Turcs, contre lesquels il eut plusieurs guerres à soûtenir, & qu'il contraignit par la force de ses armes à faire avec lui une paix qui couronna glorieusement tous ses travaux.

u fujet de l'u-

Les Grecs travailloient soujours à Constantinople à détruire le décret de l'union, l'archevêque de Cesarée en Cappadoce étant allé à Jerusalem, se plaignit des proubles & des scandales que causoit l'union de FlorenLIVRE CENT-NEUVIEME.

ce . & de ce que Metrophanes , qui s'étoit emparé du siege de Constantinople, & qui avoit embrassé le sentiment des Latins, appuyé de l'empereur, persecutoit ceux qui tenoient l'ancienne doctrine des Grecs, & n'élevoit aux dignitez ecclesiastiques, que des personnes dévoüées aux Latins. Sur ces plaintes Philothée patriarche d'Alexandrie, Dorothée patriarche d'Antioche, Joachim patriarche de Jerusalem, donnerent Liner-finedal une lettre synodale, par laquelle ils prononcerent une and Allat. lib. sentence de déposition-contre tous ceux que Metro- 3. 449.4 phanes avoit ordonnez, & d'excommunication, si au préjudice de cette défense, ils continuoient de faire les fonctions ecclesiastiques : ils donnerent pouvoir à l'archevêque de Cesarée de la faire exécuter. Cette lettre est du mois d'Avril 1443. Ils en écrivirent une autre au même tems à Jean Paleologue leur empereur, dans laquelle ils le menacerent de l'excommunier, s'il continuoit de proteger Metrophanes, &

Une entreptife de si grand éclat, & une menace si hardie, faite partin synode assemble par trois patriar- Russie & deMos ches, qui étant sous la domination des infidéles, ne en prison le 16dépendoient pas de l'empereur, étonna ce prince, gat du paped'ailleurs assez craintif, & qui ensuite relâcha beaucoup plus encore de sa premiere fermeté, qu'il n'avoit fait auparavant : de sorte que tout l'Orient déserant beaucoup à ce synode où tous les patriarches se trouvoient, excepté celui de Constantinople qu'on y traita d'excommunié & d'usurpateur, demeura dans le schisme. Il en fite de même de la Russie & de la Moscovie. où le cardinal Isidore \* étant allé comme légat du pape, pour y publier l'union, ces peuples qui étorent déja niens ou Enfprévenus par les Grecs dont ils recevoient la loi, & fent.

d'adherer aux Latins.

qui suivoient leur exemple depuis plusieurs siécles, en An 1443. tout ce qui concernoit la religion, se saisirent de sa personne comme d'un seducteur, d'un apostat, d'un traître qui les avoit vendus aux Latins, & le mirent en prison, dont il trouva cependant moyen de s'échapper. Ainsi tout se déclara contre l'union, à la reserve d'une petite partie du clergé de Constantinople, qui suivoit encore les sentimens de son patriarche. L'empereur fort inquiet de ces révoltes, & voulant y apporter quelque remede, prit la réfolution par le conseil de Metrophanes, d'assembler un synode à Constantinople, pour y faire recevoir l'union. Mais la mort deMetrophanes arrivée le premier jour du mois d'Août de cette même année, rompit ses mesures. Après sa mort Gregoire protofyncele & confesseur de l'empereur, fut élu patriarche: Nous verrons dans la suite qu'il ne fut pas plus heureux que son prédecesseur.

Mort de Meerophanes pagrianche de Con-Aantinople.

Le comté de Comminges eft cedé au roi de France.

Pendant le sejour que le roi de France fit cette année à Montauban, où l'hyver fut si rude qu'il glaça toutes les rivieres, & retint les troupes dans leurs quartiers sans pouvoir sortir, il s'assura de la succession du comté de Comminges. Matthieu de Foix avoit épousé en quatriemes nôces Marguerite qui en étoit comtesse. Comme elle étoit fort agée, & qu'elle n'avoit point d'enfans, il la tenoit prisonniere dans un château où elle demeura près de vingt-ans, pour la contraindre par ce mauvais traitement à lui faire une donation de ce comté. Le roi ayant reçu les plaintes de la comtesse la fit sortir de prison, & l'emmena avec lui à Poitiers, où jouissant d'une pleine liberté, elle lui ceda le comté de Comminges, n'ayant point d'enfans, & étant âgée de plus de quatre-vingt, ans. Elle ne fur yecut pas long-tems à cette donation, étant morte à Poitiers Poitiers avant même que le roi en partît. Le comte d'Armagnac qui s'entendoit avec le mari de la défun- An. 1443. te comtesse. & avec le comte de Foix, pour partager entr'eux le comté de Comminges, fut fort surpris s'empare de ce qu'on l'eût donné au roi. Il s'assura des Anglois pour dauphin l'on être soûtenu en cas besoin ; & dès qu'il eut appris la chasse, mort de la comtesse, il s'empara des états qu'elle avoit. donné au roi, & y mit garnison.

Mais il ne les garda pas long-tems; le roi fit partir promptement le dauphin son fils avec le maréchal de Loheac & des troupes, qui allerent investir le comte d'Armagnac dans l'Isle Jourdain. Le comte se voyant ainsi surpris, crut micux faire sa paix en venant audevant du dauphin ; mais comme il n'avoit point de fauf-conduit, il fut arrêté & mis en prison à Lavaur avec sa femme & ses enfans. Ensuite le dauphin s'empara non seulement du comté de Comminges, mais encore du comté d'Armagnac, à la réserve des deux châteaux de Severac & de Cadenac, que le bâtard d'Armagnac défendit quelque tems; mais qu'il fut obligé dans la suite de rendre à composition. Nonobstant l'intercession du comte de Foix, il eut beaucoup de peine à sortir de prison, & ce ne fut qu'à condition qu'il rendroit toutes les terres dont il s'étoit emparé.

Jean V. duc de Bretagne mourut cette année le vingt-huitiéme du mois d'Août dans son château de duc de Bretala Touches près de Nantes. Il laissa son duché très-en- suc. richi & très-peuplé, c'étoit-là les fruits de la longue Argente, big. paix dont il avoit joui, pendant que la guerre deso- " Bre. loit les provinces voisines & particulierement la Normandie, d'où plus de trente mille familles étoient venucs s'établir dans la Bretagne, & la plus grande par-Tome XXII.

tie à Rennes; ce qui l'obligea d'augmenter de beau-An. 1443. coup cette ville, & de fermer de murailles la partie qu'on nomme la basse ville. Ce duc avoit trois fils, François, Pierre & Gilles: Les deux aînez furent ducs l'un après l'autre. Ce fut sous François que le comte de Sommerset Anglois, ayant fait une descente à Cherbourg avec une armée de huit mille hommes, vint prendre la petite ville de la Guerche en Bretagne, sous prétexte qu'elle appartenoit au duc d'Alençon. Mais le duc François s'étant plaint de cette entreprise comme d'une hostilité, les Anglois la lui rendirent aussitôt. Sommerset pénétra jusqu'en Anjou, défit quelques troupes du maréchal de Loheac & du seigneur de Beüil, & s'en retourna enfin à Rouen, sans avoir fait autre chose de considerable.

LXXI. Leonard Bruni

Æn. Sylv. epist. 51.

On place dans cette année la mort de Leonard Bruni, furnommé l'Aretin , parce qu'il étoit d'Arezzo ville de Toscane, sans qu'on sçache précisément en quel mois. Il apprit la langue grecque sous Emanuel, & devint un des plus habiles hommes de son tems. Après avoir été secretaire des brefs sous les papes Innocent VII. Gregoire XII. Alexandre V. & Jean XXIII. jusqu'à la tenuë du concile de Constance; il fut aussi chancelier de la république de Florence. Il vécut dans le célibat & d'une maniere qui auroit été irréprochable, s'il eût eu un peu moins d'attache aux biens du monde. Il s'est rendu recommandable par son histoire de Florence qui est écrite avec beaucoup d'exactitude. Il traduisit de grec en latin quelques-unes des vies de Plutarque, & composa trois livres de la guerre Punique, une histoire des Gots qui n'est proprement qu'une traduction de Procope; & une autre histoire des Grecs. Il mourut à Florence ago de soixante & quatorze ans. Æneas Sylvius l'appelle la grande lumiere de la Tofcane, & dit que personne, après Lactance, n'a approché si près du stile de Ciceron. Pogge lui succeda dans la charge qu'il exerçoit chez les Florentins ; un autre historien dit que ce fut Charles Aretin son pa-

Paul Frue;

Ladislas roi de Pologne & de Hongrie, enflé des grands succès qu'il avoit eu l'anné précédente dans An. 1444. la guerre contre les Turcs, par les bons conseils du cardinal Julien, & avec le secours de Huniade, étoit ratifs de guerre fort sollicité à continuer une entreprise si heureusement commencée. Le pape Eugene, les Venitiens, les Genois & Philippe duc de Bourgogne lui offrirent d'équiper une flotte considerable pour fermer aux Turcs le passage en Europe ; & sean Paleogue empereur des Grecs, quoique fort affoibli, ne laissoit pas de promettre qu'il s'opposeroit à leurs pro2rès dans la Thrace. Le prince de Caramanie s'engageoit à porter la guerre en Asie, pendant qu'en Europe on attaqueroit Amurat, à qui Scanderberg ne donnoit pas peu d'occupation. Enfin toutes les personnes interessées vouloient la guerre ; il n'y avoit que les Polonois , qui ayant chasse les Turcs de la Hongrie, & craignant les incursions des Tartares dans leur pays, auroient souhaité que leur roi retourna en Pologne pout mettre ordre aux affaires du royaume ; mais le parti le plus nombreux l'emporta ; & l'on résolut aussi la guerre. L'on équipa une flotte de soixante & dix galeres commandée par le cardinal Condelmer neveu du pape, qui se rendit sur l'Hellespont pour se saisir des ports, & empêcher le paffage des convois.

Amurat étonné d'un si grand appareil, & ne se sentant pas assez fort pour resister à tant de princes fiire la paie Fff ii

liguez contre lui, songea sérieusement à la paix dont An. 1444. il avoit paru tant éloigné jusqu'alors, tant par la haine avec les Chié- qu'il portoit aux Chrétiens, que par le desir qu'il avoit Bonde, 1. dec. d'augmenter ses états. Il promit secretement à George despote de Servie son beau-pere, auquel il avoit enlevé & ses états & ses enfans; que si la paix se pouvoit faire par sa négociation, il lui rendroit & les uns & les autres. Georges attiré par ces belles promesses, communiqua l'affaire à Huniade, qui se rendit aisément, gagné par quarante ou cinquante mille écus d'or qu'on lui promit, avec quelques places qu'il tenoit en Hongrie, & qu'on lui vouloit disputer : & il y fit consentir le roi de Pologne qui n'étoit pas trop porté à continuer cette guerre. Ainsi au grand déplaisir du cardinal Julien , on conclut une tréve pour dix ans à ces conditions ; Qu'Amurat jouiroit de la Bulgarie; qu'il rendroit tout ce qu'il avoit pris dans ce pays-là à ceux aufquels il appartenoit avant la guerre; que les prisonniers seroient rendus de part & d'autre, & en particulier le fils de George despote de Servie. Les Tures vouloient que Ladislas jurât sur la sainte Eucharistie d'observer la tréve, mais il en fut empêché par un nommé Gregoire, qui fut ensuite évêque de Leopol; le roi jura sur les évangiles, & Amurat sur l'alcoran,

Après la conclusion de cette tréve, & le serment prêté de part & d'autre, le cardinal Condelmer qui commandoit la flotte dans l'Hellespont; manda qu'il se présentoit la plus belle occasion du monde pour recouvrer tout ce que les Turcs possedoient en Europe; Amurat ayant fait repasser ses troupes en Asie contre le prince de Caramanie. Il mandoit aussi au roi Las con sompra distas qu'il devoit se ressouvenir de la promesse qu'il

avoit faite aux princes Chrétiens ; & qu'il se hâtât de venir avec son armée; les autres ayant déja envoyé leurs troupes. On reçut aussi des lettres de Jean Pa- la paix, après leologue empereur de Constantinople, qui faisoit les mêmes instances pour continuer la guerre, alleguant qu'il avoit refusé de traiter avec le Turc; qu'il avoit même déja commencé à l'attaquer ; qu'il ne falloit se fier en aucune maniere à la tréve que l'ambassadeur d'Amurat avoit signée; qu'à la premiere occasion favorable les Turcs reprendroient les armes sans se soucier du serment qu'ils avoient fait ; & qu'il seroit fàcheux que de si beaux commencemens demeurassent fans effet par une négligence lâche & criminelle. Touces ces remontrances firent tant d'impression sur l'esprit des princes qui avoient signé la tréve, qu'ils se repentirent de l'avoir faite, jugeant bien qu'ils alloient devenir la fable & la risée de tous les peuples, après la foi qu'ils avoient promise au pape Eugene, à l'empereur Jean Paleologue, à tous les Grecs & aux Latins, qui avoient déja préparé les secours qu'ils avoient promis. Ils penserent aussi que ce seroit une perfidie que de les laisser dans le péril où ils les avoient attirez; & que d'ailleurs on étoit bien fondé à rompre cette tréve avec les Turcs, puisqu'ils n'en avoient pas exécuté tous les articles, & qu'ils avoient manqué à rendre au tems marqué les prisonniers & les places qu'ils occupoient.

Les esprits étant ainsi irrésolus entre l'observation de la tréve & la continuation de la guerre, le cardinal Julien légat profita de ces propositions, pour représenter les Chrétiens vivement aux chefs de l'armée Chrétienne à quels compre la trève. "malheurs leur conseil précipité les avoit réduits, en L. dec. 3. P. ,, faisant la paix avec une nation infidelle, pendant 483, edit Bash.

Phranz, L &

Fff iii

AN. 1444

"qu'ils violoient, pour un leger interêt, la foi & l'al-"liance sacrée, jurée au pape & aux princes, puis-"qu'ils ne gagnoient à cela que le recouvrement de "la Mysie déja toute ruinée, & qui pouvoit être re-"prise en fort peu de tems; que ce second accord " avec le Turc étant préjudiciable à leur honneur & , à leur réputation, & encore plus au bien de l'églife, "ils devoient le rompre sans scrupule pour s'en tenir "au premier qu'ils avoient contracté avec Eugene. "Jean Paleologue, les Grecs & les Italiens. Sans cela, "ajoûta le légat, qu'aurez-vous à répondre à l'empe-, pereur de Constantinople, qui, suivant sa promesse, "est déja dans le camp, & attend vôtre armée; au "pape, aux Venitiens & aux Genois, qui ont leurs "flottes toutes prêtes; aux Bourguignons, qui par un "zele que la seule foi anime, se sont embarquez de-"puis long-tems, & qui après avoir essuyé beaucoup "de dangers sur l'Ocean , sont tous prêts sur l'Helles-"pont à attaquer les Infidéles ? Il ajoûta qu'à la vérité , il étoit présent au traité impie qu'on venoit de faire " avec les ennemis de la religion Chrétienne, mais " qu'il l'avoit condamné; qu'il s'y étoit oppesé de tou-"tes ses forces; & que s'il n'avoit pas porté plus loin "fon opposition, c'est qu'il s'étoit lausé vaincre par la "fagesse & l'autorité d'Huniade: outre que la situation "du despote Georges l'avoit touché : qu'enfin il n'a-"voit cedé qu'avec beaucoup de peine, & seulement "afin qu'on ne pensa pas qu'il étoit contraire aux " avantages des Hongrois & des peuples voifins, quoi-"qu'il fût bien convaincu d'ailleurs des dommages , qu'en souffriroit la religion Chrétienne. Enfin il les "exhorta à rompre cette alliance, avant que le bruit , de leur perfidie s'étendît plus loin.

Et parce que le reproche d'avoir violé une alliance accompagnée d'un ferment folemnel, arrêtoit les Chrétiens, & leur causoit du scrupule ; le légat ajoû-,, ta, qu'il étoit quelquefois permis pour le bien public les serupules de ,, de ne point tenir la parole qu'on a donnée, quand ceux qui vou-, cette parole lui est contraire; & qu'on pouvoit en ces le traité. occasions manquer de foi aux Infidéles ; qu'à la véri- comment. "té on doit observer un serment juste, & fondé sur l'é-,, quité : mais que celui qui tend à la ruine du particu-"lier & du public, doit être censé nul ; qu'une pro-"messe insensée & infidelle déplait à Dieu; qu'il étoit "bien plus mauvais & plus criminel de violer la fain-"teté d'une alliance faite avec le pape & avec les prin-"ces de la religion Chrétienne ; & que Dieu ne laisse-"roit pas une si grande perfidie sans punition. Enfin ,, qu'il seroit beaucoup plus agréable au Seigneur, & , plus glorieux pour les princes de retirer de la dure & ,, cruelle servitude des Turcs tant de provinces qu'ils "avoient usurpées, que d'observer le traité sait avec "eux à la ruine de la foi & de la religion ; qu'il ne "falloit point laisser échapper une si belle occasion, ,, qu'ils ne trouveroient jamais si favorable ; & que pour "lever tous les scrupules que le roi de Pologne & les "grands pourroient avoir sur le violement du traité "il leur en donnoit l'absolution par l'autorité du pape "dont il étoit légat ". En effet Æneas Sylvius rapporte que le pape Eugene qui avoit pris cette affaire à cœur, étant informé du traité fait avec Amurat, écrivit au cardinal Julien que cette tréve faite à son insçu, étoit nulle, qu'il ordonnoit au roi Ladislas de la rompre, qu'il lui donnât l'absolution de son serment ; il exhortoit encore ce cardinal à employer tous ses efforts pour renouveller la guerre soit par prieres ou par

HISTOIRE ECCLESIASTIOUE ses menaces, & à mettre enfin tout en œuvre pour

guerre,

réüssir, & pour ne pas laisser tant de projets inutiles. On conclut

Ce discours du cardinal légat sut si efficace, qu'on n'entendoit dans toute l'assemblée que les cris de ceux qui demandoient la guerre, quand même on en croiroit le succès douteux ; ils disoient tous qu'il valoit mieux mourir en combattant pour la religion, que de manquer à ceux qui étoient si zelez pour sa conservation, & s'attirer par-là une confusion éternelle. Le despote de Servie & Huniade n'y parurent point opposez; celui-là se flattant d'une victoire aisée, & du recouvrement de ses états; celui-ci leurré par la promesse qu'on lui donnoit de l'établir dans le royaume de Bulgarie dont il demeuroit maître après la fin de la guerre. On envoya donc fignifier à Jean Paleologue empereur de Constantinople, & au cardinal de Venise neveu du pape, qui commandoit la flotte, la rupture de la tréve faite avec le Turc. Ensuite le roi de Pologne partit de Segedin le vingt-unième de Septembre, mais avec moins de troupes que l'année précédente; parce que sur le bruit de la tréve, on avoit licentié beaucoup de Polonois & de Valaques. L'armée passa le Danube à Orsane, & entra dans la Bulgarie, sans s'arrêter à saire aucun siège, ni saire aucun dégât, parce qu'on ne vouloit point perdre de tems, & qu'on étoit pressé de rejoindre l'armée navale de l'Hellespont. On attaqua seulement les fauxbourgs de Nicopoli capitale de la Bulgarie, parce qu'on croyoit que rout le plat-pays y avoit renfermé les richesles : mais la rélistance qu'on y trouva, fit abandonner le dessein de prendre cette ville pour continuer la route.

LXXIX. Le roi de Pologne fe met en campagne,

Le prince de Valachie qui étoit en réputation de grand capitaine, & qui avoit soûtenu lui seul la guerre LIVRE CENT-NEUVIEME.

contre les Turcs, vint joindre le roi de Pologne flatté de l'esperance de vivre dans la suite plus tranquillement dans ses états, après qu'on auroit humilié sesvoisins. Mais quand il vit le peu de troupes que conduisoit Ladislas, il fit tous ses efforts pour dissuader ce prince de son entreprise, & le conjura de ne pas aller plus avant contre les Turcs, l'assurant que le grandseigneur avoit à sa suite plus d'esclaves lorsqu'il alloit à la chasse, que le roi d'Hongrie n'avoit pour lors de foldats avec lui : qu'outre cela il auroit beaucoup de peine à passer, & à essuyer les rigueurs de l'hyver qui approchoit ; qu'il lui conseilloit de differer encore, & d'attendre les troupes auxiliaires qu'on lui avoit promiles. Ce prince voyant que toutes ses remontrances ne pouvoient rien changer dans le dessein de Ladislas. qui se faisoit fort du secours des Grecs & des Italiens, il lui donna quatre mille hommes de cavalerie commandez par son propre fils, & se retira. L'armée entra dans la Thrace; on lui abandonna en chemin le pillage de quelques garnisons des Turcs, & elle n'épargna pas même quelques églises des Grecs & des Bulgares, ce qui irrita beaucoup le roi, qui fit rechercher les coupables pour les punir, & pour leur faire rendre ce qu'ils avoient enlevé.

Amurat de son côté, informé que les Chrétiens avoient rompu la tréve, faisoient aussi de grands préparatifs. Le point capital pour lui étoit de passer l'Hellespont, & de venir en Europe attaquer l'armée Chrétienne, & il en vint à bout. Le Cardinal de Venise qui grat. lib. 1. commandoit la flotte, manda à Ladislas qu'Amurat ayant trompé ou corrompu par argent ceux qui gardoient ce detroit au-dessus de Gallipoli, avoit fait passer en Europe toutes ses troupes qui étoient fort nom-Tome XXII.

de le roi de Ponuer la guerre.

LXXXI. Amurat paffe en Europe', & des Chrétiens. Crucit, Turce

AN. 1442. Bonfinius bift. Hungar, decad.

breuses, & qu'elles s'étoient jointes à celles qui étoient assemblées près de l'Isthme de la Chersonese de Thrace. Les auteurs varient beaucoup sur ce passage. Bon-

Chalcond le . Lb. 6. Jub fin.

finius dit que les Turcs ne sçachant par où passer le détroit pour éviter la flote de l'armée Chrétienne, les Genois livrerent le passage à tous les soldats moyennant unécu par tête. Chalcondyle n'explique point de quelle manière l'armée Turque passa en Europe; il dit seulement que dans le tems que les Turcs songeoient à éviter la flotte des Chrétiens, ils ne la trouverent plus à leur arrivée au détroit de l'Hellespont, parce qu'un grand vent l'avoit dissipée, ce qui fit qu'ils passerent sans obstacle. Æneas Sylvius, dans une lettre qu'il écrit à l'évêque de Pavie, dit que quoiqu'on publiât que le Grand-Turc avoit fait passer ses troupes sur les vaisseaux des Genois, il ne vouloit pas cependant assurer, ni se persuader qu'une si indigne avarice les eût portez à vendre ainsi le sang des Chrétiens; à moins, dit cet auteur, que le démon ne les eût possedé comme il avoit fait Judas.

contre l'armée des Chrétiens à Naucler, gener 49. 2. 465.

Quoi qu'il en soit, Amurat ayant ainsi passé le détroit, vint à grandes journées au-devant des Chrétiens; il les rencontra à Varne, ville de la basse Mœsse au Pont-Euxin, & se prépara à leur livrer bataille. Ladislas avoit une grade envie de combattre, quoiqu'il eût un abcès à la cuisse gauche qui l'incommodoit fort, & que le cardinal Julien fût d'avis que l'armée se retranchât du côté de la montagne pour mieux connoître les forces de l'ennemi, & jusqu'à ce qu'on eût des nouvelles affurées de la flotte & des Grecs: plusieurs autres opinoient de même; mais Huniade & le despote Georges repartirent qu'ils connoil oient les forces des Turcs, qu'on faisoit toûjours leur armée beaucoup

plus nombreuse qu'elle n'étoit en effet; & que quand toute la Turquie seroit assemblée, les Hongrois dont AN. 1443. on connoissoit le courage, n'auroient rien à craindre. Ainsi sur leur avis témeraire, on resolut le combat pour le lendemain. Mais quand les deux armées furent en presence, Huniade sut si étonné du nombre prodigieux de soldats avec qui l'on alloit avoir affaire, qu'il conseilla au roi Ladislas de se retirer, & de ne point hazarder la bataille. Ce prince repliqua que fon conseil venoit trop tard, qu'il valoit mieux risquer courageusement un combat, que de prendre lionteusement la fuite, & lui reprochant en colere les termes magnifiques dont il s'étoit fervi le jour précedent, il donna ordre à un chacun de prendre les armes, & de se tenir prêt. Huniade rangea l'armée en bataille, elle n'étoit composée que de dix-huit à vingt mille hommes. Celle des Turcs étoit de plus de soixante mille, & même de cent mille selon quelques auteurs : le combat fut livré le dixième de Novembre veille de saint Martin.

On se battit vaillamment de part & d'autre, & assez long-tems. L'avant-garde des Chrétiens ayant renver- varne entre les sé celle des Turcs, Amurat en fut si effrayé, qu'il re- Turcs & l'ar folut de prendre la fuite fur le champ ; & il l'auroit fait si ses officiers ne l'eussent arrêté, & n'eussent pris la bride de son cheval, en le ménaçant de le tuer, s'il ne montroit plus de courage. On revint donc à la charge; & l'ardeur emportant les uns & les autres, la victoire fut long-tems douteuse, penchant tantôt du côté des Chrétiens, & tantôt du côté des Turcs : à la fin elle se déclara pour ceux-ci. Les Chrétiens accablez sous le grand nombre de leurs ennemis ne se battoient plus qu'en retraite, lorsque Ladislas emporté par le seu de

Gggij

Turcs & l'armée Navele. gener.

sa jeunesse, se jetta au plus fort de la mêlée, malgré les AN. 1444 efforts qu'Huniade fit pour l'arrêter, & frappant à droite & à gauche, il s'avança jusqu'au corps des Janissaires, sur une colline où Amurat s'étoit campé. \*Son cheval fut tué sous lui, & ce jeune prince abandonné & accablé, perdit la vie, n'ayant pas encore vingt ans. Les Turcs lui couperent la tête, qui fut mise au bout d'une pique, comme une marque de la victoire,

pour être exposée à la vûc de tout le monde. Les ennemis, qui jusqu'alors avoient désesperé la victoire, reprirent courage, & mirent en fuite ceux qui auparavant les faisoient fuir. Bonfinius rapporte qu'Amurat au commencement de la bataille, voyant les siens plier & s'enfuir, tira de son sein le traité d'alliance qu'il avoit fait avec les Chrétiens; & que le dépliant, il s'écria, levant les yeux au ciel : Voici, ô Jesus-Christ! l'alliance que les Chrétiens ont faite avec moi , en jurant par ton saint nom : si tu es Dieu , venge ici ton injure & la mienne. A peine eut-il achevé, dit cet auteur, que l'armée Chrétienne commença à avoir du dessous. Il est constant que si Huniade eût imité la valeur de Ladislas, Amurat auroit peut-être perdu la vie ce jour-là, & l'empire de la Grece : mais les historiens nous apprennent qu'aussi-tôt qu'il vit les enseignes des Chrétiens plier, il se retira de la mêlée avec dix mille hommes, tant Hongrois que Valaques, & prit la fuite sans en avertir le roi, dans le tems où la victoire ne s'étoit pas encore tout-à-fait déclarée en faveur des Turcs : peut-ctre que par la grande experience qu'il avoit acquise dans differentes actions ausquelles il s'étoit trouvé, prévoyant qu'il n'y avoit plus d'esperance, il aima mieux sauver partie de l'armée, que de la perdre toute entiere.

## LIVRE CENT-NEUVIEME.

Le roi Ladislas ayant été tué dans cette bataille, Amurat le fit enterrer avec beaucoup d'honneur, dans le lieu même du combat. Il fit dresser une espece de colonne au pied du tombeau, sur laquelle il avoit fait dé- honorablement crire toutes les avantures de ce jeune prince digne d'une plus longue vie.

Le despote de Servie sut des premiers à prendre la fuite, voyant que les siens étoient fort maltraitez. Huniade se retirant vers la Hongrie, sut fait prisonnier en Valachie; mais peu de tems après on lui rendit la liberté que l'on accompagna des presens; il reprit aussi-tôt sa route vers la Hongrie, pour empêcher que la mort du roi Ladislas n'y causat quelques troubles. Le cardinal exxxvii. Julien fut aussi tué dans cette action; mais on parle diversement de sa mort, & l'on doute s'il perdit la vie ou 84. dans le camp, ou en fuyant, ou s'il se noïa en passant le Danube, à cause de l'or dont il étoit chargé. Quelquesuns ont rapporté qu'ayant pris la fuite après la bataille, il tomba entre les mains de quelques voleurs de Hongrie, qui l'ayant reconnu comme il abreuvoit son cheval dans un étang, & croyant qu'il avoit de l'argent, le firent descendre de cheval, le tuerent & le dépouillerent, laissant son corps nud exposé aux bêtes & aux oiseaux. Telle fut la fin de ce grand homme, qui meritoit un meilleur sort : Les auteurs l'ont fort blâmé, comme étant la cause de tous ces malheurs. Ce qu'on ne peut nier, c'est qu'il fut cause de la rupture d'une paix jurée si solemnellement, & par consequent de la perte de presque toute l'armée. Il n'avoit alors que quarante-six ans, & il s'étoit rendu recommandable par son zele & par sa profonde érudition dans les disputes qu'il eut avec les Grecs dans le concile de Florence. Heureux s'il

s'en fur renu là

LXXXVI Huniade est are rêté dans la Va-Phrang. I. t. 40

nal Julien lé-

Gobelin Perf. comment. 1. 11. Æn. Sylv. ep. 8. Chalcond, 1.7.

AN. 1444.

LXXXVIII.

Après cette
victoire l'empereur n'ofe plus
foitenir l'u-

Le malheureux Jean Paleologue empereur de Grecs, n'aïant plus d'esperance d'être soûtenu contre Amurat, ne parla plus d'union ni de ligue avec les Latins, & n'osa plus s'opposer ouvertement au schisme en leur faveur , de peur que cet empereur ne crût qu'il ne s'uniffoit avec eux par les liens d'une même religion, qu'afin de les unir aussi dans ses interêts contre les Turcs. Il demanda même la paix au Sultan, qui usant trèsmoderement de sa victoire, la lui accorda, & l'observa fort exactement pendant tout le tems qu'il vêcut. On peut dire à la louange d'Amurat, que son vice n'étoit pas l'orgueil ni la cruauté: car après cette victoire capable d'enfler le cœur d'un heros, il ne témoigna aucune joie, comme il avoit coûtume de faire auparavant, & il disoit à ceux qui lui en demandoient raison, qu'il ne voudroit pas vaincre souvent à ce prix. C'est pourquoi sans poursuivre ses avantages, il s'en retourna vivre en paix à Andrinople où il mourut.

Le pape Lugene qui étoit à Rome, fut très-sensiblement touché de la perte que venoit de faire l'armée Chrétienne; ce qui rompoit toutes les mesures qu'il avoit prises pour chasser les Tures de l'Europe. Mais Dieu voulut bien l'en consoler par la joie qu'il eut de voir les glorieux succès de ses sons & de ses travaux, dans la reduction des nations même les plus cloignées à l'obéissance du saint siège. Car ce sur dans ce même tens qu'Abdala archevéque d'Edesse vint se soumet tens qu'Abdala archevéque d'Edesse vint se soumet tens qu'Abdala archevéque d'Edesse vint se soumet en le glise Romaine, au nom d'Ignace patriarche des Syriens & de tous les peuples Chrétiens, qui habitoient entre le Tigre & l'Euphrate, & qui ésoient insectez des erreurs des Grees & des Eurycheens. Après qu'on l'eur instruit, le pape assembla le concile de Florence, qu'il avoit transséré dans le palais de Latran, & tint la première

LXXXIX.
Premiere feffion du concile
de Florence
transferé à Ro-

CTJ

Unicode Cascol

LIVRE CENT-NEUVIEME. fession depuis cette translation le trentième de Sep-

tembre, & la quatorziéme année de son pontificat.

On y fit un decret, où après avoir rendu graces à Dieu, de l'union des Grecs, celle des Armeniens & Labbet, tom. des Jacobites ; & enfin de la réunion des Syriens , Eu- 6 fej. gene dit qu'il avoit choisi quelques cardinaux & docteurs du concile pour conferer avec l'archevêque Abdala, fur les erreurs qui regnent parmi ces peuples; & Romaine. qu'on l'avoit trouvé orthodoxe; si l'on excepte les trois articles de la procession du Saint-Esprit, des deux natures en Jesus-Christ, & de ses deux volontez & ope- le decret conterations, sut lesquels articles, ayant été instruit, il avoit noit fait paroître beaucoup de soûmission. Le decret ajoûte qu'Eugene avoit donné à ce même archevêque, de l'approbation du sacré concile, une profession de foi touchant ces mêmes articles, déclarant que le Saint-Esprit est éternellement du Pere & du Fils, qu'il a son essence & son être subsistant du Pere & du Fils ensemble, & qu'il procede de tous les deux, comme d'un seul principe, & par une seule spiration : que Jesus Christ est parfait en la divinité & l'humanité: qu'il le falloit reconnoître en ces deux natures sans confusion, ni changement n'étant qu'une seule personne Fils de Dieu & Fils de l'Homme: qu'il y avoit en lui, vrai Dieu & vrai Homme, deux operations naturelles sans confusion, de même que deux volontez naturelles, l'une divine. l'autre humaine, qui n'étoient point contraires : que l'humaine étoit affujettie à la divine, & que celle-là n'avoit point été détruite, mais perfectionnée par celle ci, en demeurant toûjours dans son état & dans fon ordre naturel.

L'assemblée des princes de l'empire se tint à Nuremberg dans le mois de Novembre, comme on l'avoit in- Nuremberg,

An. 1444.

diqué. Et comme l'évêque de Verdun ambassadeur du An. 1444. duc de Bourgogne, vouloit engager l'empereur à quit-Ar. Sylt. 87. ter la neutralité, & à se déclarer en faveur du pape Eu-

gene; ce prince proposa de choisir quatre personnes de la part, deux de la part de chaque électeur, & une de la part de chaque prince, qui examineroient les raisons que les légats d'Eugene & de Felix alleguoient, chacun en sa faveur, afin de faire ensorte que la religion tdem 4. 65. Chrétienne ne souffrit aucun dommage, & qu'on tra-

vaillât efficacement à établir la paix dans l'église. On résolut aussi d'exhorter les deux papes a consentir au nouveau concile, & à donner les mains pour qu'on l'affemblât au plûtôt, à moins qu'on ne trouvât quelque autre moyen plus prompt & plus efficace pour terminer. la division. On indiqua une autre diéte pour l'année

Monfirelet , wele. eap. ult.

suivante à Francsort, suivant la coûtume des princes Allemands, qui à la fin d'une affemblée en convoquent toûjours une aurre. Ainsi l'on demeura toûjours dans la neutralité, pendant laquelle les ordinaires conferoient les benefices.

aal Angelot.

Le pape Eugene perdit cette année à Rome même Angelot Fuse, Romain, l'un de ses cardinaux Comme il avoit la réputation d'être fort riche & fort avare, son valet de chambre, jeune homme qu'il avoit élevé, & dont il avoit pris soin dès l'enfance; porté par le defir de recuëillir son trésor, l'assassina l'après midi pendant qu'il reposoit. Afin de n'être point soupçonné de ce meurtre, il parut inconsolable de la mort de son maître. On l'arrêta cependant sur quelques indices assez foibles, & la verité qu'on ne put tirer de lui par les tourmens, fut sçuë par les carelles qu'on lui fit. On lui dit que quand il auroit fait le coup, il n'auroit fait qu'une action louable d'avoir délivre le genre humain d'un

d'un prélat qui vivoit dans une si sordide avarice. Il donna dans le piége, avoüa le fait, & fut pendu le dix - huitieme d'Avril de cette année, son corps fut coupé en quatre quartiers pour être exposé aux principales portes de la ville de Rome. Eusebe Kemme gentilhomme Milannois, fut aussi tué environ le même tems dans l'église cathédrale de Milan, par l'ordre du duc Philippe, qui lui imputoit d'avoir revelé les secrets de son cabinet à François Sforce son gendre, général de l'armée des Venitiens.

Saint Bernardin de Sienne mourut aussi cette même année le vingtiéme de May à Aquila ville de l'Abbruz- Bernardin de ze. Il étoit fils de Tollus de la famille des Albizaschi Sienne. de cette ville, qui étoit venu s'établir à Massa dans la Platin. & Toscane, il avoit épousé la fille d'un gentilhomme de gen. Ir. ce lieu appellé Nera. Bernardin vint au monde l'an 1380. & ayant perdu sa mere à l'âge de trois ans, & son pere à l'âge de sept, il fut élevé par une de ses tantes jusqu'à l'âge de treize ans, que ses parens le firent venir à Sienne, où il étudia la grammaire fous Onuphre, s. Bern. Se-& la philosophie sous Jean de Spolette. Il entra quelque tems après dans la confrerie des Disciplinez de l'hôpital de la Scala de Sienne, il y affifta avec beaucoup de ferveur & de zele les pestiferez, & y pratiqua de grandes austeritez. L'an 1402, il fit profession de la regle de saint François dans le monastere des Observantins du Colombier proche De ville de Sienne; & ayant été ordonné prêtre, il s'adonna à la prédication : il établit en Italie plusieurs monasteres de l'Observance, & y réforma les anciens. Il fut ensuite envoyé à Jerusalem en qualité de commissaire de la Terre-sainte. Mais quelques années après étant revenu en Italie, il continua à prêcher avec beaucoup de zele. Pour exci-

Tome XXII.

menf. vita per Jean. Capift.

ter davantage le peuple à la dévotion envers Jesus-AN. 1444. Christ, il avoit coutume de montrer le nom Jesus peint dans un cercle entouré d'un soleil, & en fit faire quantité de semblables. Ses ennemis l'accuserent d'avoir avancé dans ses sermons plusieurs propositions erronnées, & le défererent au pape Martin V. qui le cità à comparoître devant lui, & fit examiner ses ouvrages. On n'y trouva rien que de très-orthodoxe, & le pape l'ayant entendu, le renvoya absous, avec permission de continuer les fonctions de son ministère. Il fut demandé pour évêque au pape Eugene IV. par les villes de Sienne, de Ferrare, & d'Urbin; mais ce faint homme refusa constamment cet honneur, malgré les instances que le pape lui en fit. Il accepta seulement la qualité de vicaire genéral des freres de l'Observance dans toute l'Italie, où il reforma, ou établit de nouveau près de trois cens monasteres. Il fut canonisé par le pape Nicolas V. six ans après sa mort, en l'an 1450. Tous ses ouvrages sont en quatre tomes, & ne contiennent que destraitez de morale & de spiritualité. On y trouve deux suites de sermons pendant le carême, qu'on croit n'être pas de lui, à cause de la difference du stile. Outre l'édition faite à Venise en 1591. il y en a eu une à Paris en 1635, en deux volumes in-folio.

ix entre la

gleterre.

Les rois de France & d'Angleterre étant tous deux las de la guerre, Henri VI. fit les avances, parla le premier d'accommodement, & consentit que les conferences se tinssent dans une ville de la domination Françoise; & pour cela l'on choisit Tours. Le comte de Suffolk & Robert de Ros s'y trouverent pour le roi d'Angleterre; Jean de Croy bailli de Hainaut, pour le duc de Bourgogne; le duc d'Orleans, le comte de Vendôme, Pierre de Brezé & Bertrand de Beauveau, pour L'empereur Frederic & Sigifmond duc d'Autriche

son frere, demandoient depuis long-tems au roi Charles VII. du secours contre les Suisses, avec lesquels ces deux princes étoient en guerre. René d'Anjou demandoit qu'on châtiat la ville de Metz, dont il avoit reçu plusieurs insultes. Le bailli de Montbelliard avoit fait durant la guerre des incursions sur les terres de France, & le roi vouloit l'en punir. C'en étoit assez pour employer son armée hors de ses états. Le dauphin assembla ses troupes proche Langres, au nombre de quatorze mille hommes de cavalerie, beaucoup d'infanterie, outre huit mille Anglois qui se joignirent à lui; & qui le reconnurent pour leur genéralissime. Il avoit ordre de marcher droit à Montbelliard, pour passer de

là vers Basle, & faire peur aux peres du concile, afin de terminer le schisme, ensuite ravager le pays des Suisses. Aussi-tôt qu'il parut devant Montbelliard, le seigneur de cette ville la lui remit pour un an. Ensuite un guide envoyé par l'empereur & le duc d'Autriche, conduisit l'Armée entre Strasbourg & Basle, où elle se rendit maîtresse de plusieurs forts. La ville de

Le roi de Frantroupes hors de

Balle se fortifia, & rassembla un corps de Suisses de six Les Suisses

AN. 144 Parmée de Brance, mille hommes qui tomberent sur l'avant - garde des François. Le combat dura quatre heures : quatre mille Suisses demeurerent sur la place, & vendirent cherement leur vie. Le dauphin ne se trouva pas à cette action, étant resté avec le gros de l'armée qui étoit encore fort loin.

X CIX.
Le dauphin
Jette la confternation parmiles
peres de Basle.
Monstrekt, 3.
vol. c. t.
Æn. Sylv. epift.
57.
Neucler. gener.

49. 248. 469.

A la nouvelle de cette défaite, la consternation sut répanduë dans tout le pays. Le dauphin s'avança vers Basle, il attaqua une maladrerie à une lieuë de la ville, où huit cens Suisses s'étoient retranchez, il les passa tous au fil de l'épée ; mais par malheur il perdit son guide Allemand qui y fut tué. Un corps nombreux de Suisses étant sortis de Basle pour attaquer l'armée Françoise, fut défait; il en resta mille sur la place, & plus de trois cens furent faits prisonniers. Cetté défaite étonna fort les habitans de Basle, & encore plus les peres du concile, qui craignoient que le dauphin ne fût d'intelligence avec le pape Eugene, pour arrêter & se saisir de tous ceux qui composoient le concile. Ils députerent donc vers le prince conjointement avec la ville. Le cardinal d'Arles & le cardinal de saint Sixte étoient à la tête de cette députation ; quatre évêques les accompagnoient, avec quatre chevaliers, douze docteurs & douze bourgeois. Ils prierent le dauphin de ne point entrer dans la ville avec son armée, mais seulement avec sa maison, promettant de leur côté de satisfaire le duc d'Autriche à des conditions que ce duc, qui étoit dans l'armée du dauphin, accepra. Ainsi l'armée s'éloigna, & ne laissa pas de faire beaucoup de dégat dans le pays. Le dauphin y demeura cinq mois, & après avoir figné un traité avec les Cantons, il en partit sur un ordre qu'il reçut du roi de le venir joindre à Naucy. Ce traité avec les Suisses fut

C. Traité d'al-Jiance entre les François & les Suilles.

figné à Ensisheim le vingt-huitiéme d'Octobre.

An.1444

Le dauphin prit sa route par Montbelliard pour se rendre à Nanci auprès du roi, pendant que Pierre de Brezé senéchal de Poitou assiegeoit Metz. Il y avoit près de sept mois que ce siège duroit, & on ne l'avoit entrepris qu'en faveur de René d'Anjou duc de Lorraine. Les habitans voyant que les François s'opiniàtroient à vouloir prendre leur ville, malgré la rigueur de la saison, députerent vers le roi à Nanci, pour le prier de se désister de cette entreprise, puisqu'il n'avoit aucun droit sur leur ville, qui ne relevoit point du royaume de France. Ces députez ne furent pas bien reçus: Jean Raboteau président au parlement leur ré- du roi de France pondit que le roi avoit des titres incontestables pour avec ceux de prouver que Metz étoit du royaume de France ; & qu'en vertu de son droit, le roi leur ordonnoit de remettre leur ville entre ses mains. On renvoya de seconds députez chargez d'une ample pouvoir, avec cette clause toutesois que la ville ne seroit point livrée, qu'on conserveroit leurs libertez & privileges. Le roi voyant leur fermeté sur cet article, & que d'ailleurs ses troupes étoient rebutées de la longueur de ce siege, consentit qu'ils ne livreroient point leur ville; mais il les obligea à lui payer deux cens mille écus pour les frais du siège; à rendre la liberté à tous les prisonniers sans en exiger de rançon ; & à remettre à René d'Anjou duc de Lorraine cent mille florins qu'il leur devoit, & dont la plus grande partie avoit été employée à payer sa rancon au duc de Bourgogne.

Ce traité ayant été signé & exécuté; le roi retira ses troupes de devant la ville, & congédia son armée, des compagnies après avoir payé les soldats de l'argent qu'il venoit de recevoir. Il réserva pourtant quinze cens hommes d'ar-

d'ordonnance.

Hhh iii

Asseria

mes, qui faisoient quinze compagnies, dont chacune avoit son capitaine, & chaque homme d'armes étoit payé pour fix personnes, lui compris, sçavoir, trois archers à cheval, un coutillier & un page ou valet. Ce coutillier étoit ainsi nommé, parce qu'il portoit une forte d'épée qu'on appelloit coutille, & qui n'étoit pas faite comme les autres. Ce fut là l'établissement de ce qu'on a appellé dans la suite compagnies d'ordonnance. Le roi étoit encore à Nanci, quand l'archevêque de Tréves & le comte de Blanquenheim vinrent le trouver de la part des Suisses & des villes d'Allemagne confederées, pour faire avec lui un traité d'alliance; ce qui fut exécuté. Il fit aussi une ligue offensive & défensive avec les princes de la maison de Saxe, envers tous & contre tous, excepté le pape & le roi d'Espagne, ceux de Sicile, d'Ecosse, & de Sigismond duc d'Autriche, qui devoit épouser Radegonde de France, si la mort de cette princesse n'en eût empêché l'accomplissement. Le comte de Suffolk vint aussi durant ce tems-là à Nanci épouser au nom du roi d'Angleterre la princesse Marguerite fille du roi de Sicile, dont le mariage avoit été proposé dans les conférences de Tours; & la cérémonie s'en fit avec beaucoup de magnifieence.

C I I I-Le comte de Suffolk époufe la fille du roi de Sicile pour le roi d'Angleterre-

CIV. Le foldan d'Egypte éctit au roi de Dannemarcs.

Spind. ad ar. 1444 N. 14.

Isaac Pontanus rapporte dans son histoire de Dannemarck, que dans cette année le soldan d'Egypte ou de Babylone offrit à Christophle roi de Dannemarck fa fille en mariage, & lui écrivit pour cela une lettre remplie d'un grand nombre de titres & de qualitez qu'il donna à ce prince. Il y fait mention du présent qu'il lui envoyoir, & qui consistoir en un vasse d'or pelin de beaume pur. Il lui marque qu'il s'étonne de le voir chéir au grand prêtre des Romains, vû que ses Dieux

lui sont favorables, & promet de lui rendre visite dans peu de tems. La lettre est dattée de Babylone, & porte avec soi tous les caracteres de fausseté qui doivent la faire révoquer en doute, puisque les historiens ne parlent point de cette proposition de mariage faite par le foldan, & que le roi de Dannemark épousa l'année suivante Dorothée fille du marquis de Brandebourg.

La mort de Ladislas à la bataille de Varne, occupa fort les deux royaumes de Pologne & de Hongrie pour diffas eft élu roi lui choisir un successeur. Les Hongrois qui avoient rejetté le jeune Ladislas fils d'Albert & d'Elisabeth après la mort de son pere, touchez d'un reste d'inclination pour leur ancien roi , voulant arrêter l'ambition de ceux qui aspiroient à la couronne, y rappellerent ce jeune prince, qui n'ayant encore que cinq ans, faisoit déja concevoir de lui de grandes esperances pour un sage gouvernement. Et parce qu'il n'étoit pas encore en état de conduire par lui-même des peuples aufsi difficiles que ceux qui le choisissoient pour seur roi, on donna l'administration de la Hongrie à Jean Huniade qui s'étoit rendu si célebre. Ladislas étoit élevé à la cour de l'empereur Frederic son oncle, à qui les Hongrois s'adresserent pour obtenir que leur nouveau roi les honorât de sa presence, & vînt demeurer dans ses états; mais ils ne purent jamais obtenir cette fayeur, ni par menaces, ni par prieres, ni même par la guerre qu'Huniade lui déclara à ce sujet. L'empereur ne croyant pas que son neveu pût demeurer en sûreté parmi des peuples si inconstans, & qui n'étoient presque jamais d'accord entre eux.

Quant aux Polonois, comme sur quelques fausses nouvelles ils s'étoient imaginé que leur roi n'avoit s'affemblent point été tué, & qu'il étoit prisonnier en quelque lieu; pour élire un

Thurss , cap.

Bonfin. 3. dec. 7. Dubrau. l. 18.

ils envoyerent en Thrace & en Bulgarie, pour être plus fûrement informez du fait : & comme tout ce qu'on Michou, 1 4. leur en rapporta, ne tendoit qu'à confirmer la mort du crom ! 11. prince; à l'exemple des Hongrois, ils longerent à se choisir un roi, & jetterent d'abord les yeux sur Frederic marquis de Brandebourg, qui les remercia, en leur remontrant que cette dignité regardoit Casimir duc de Lithuanie, frere de leur roi défunt, & que ce seroit une injustice de penser à d'autres. Ils s'adresserent donc à Casimir. Mais ce prince ne voulant ni resuser absolument, ni accepter d'abord, se rejetta sur l'incertitude de la mort de son frere , & sur la difficulté que les Lithuaniens faisoient de le laisser aller en Hongrie : la meilleure raison, & celle qu'il n'alleguoit point, étoit l'envie qu'il avoit qu'on differât cette élection, afin qu'il eût le tems de se déterminer. Mais les Polonois ennuyez. de ce retardement, élurent à la fin du mois de Mars de l'année suivante Bolessas duc de Masovie, ou plûtôt déclarerent qu'ils éliroient, si Casimir ne se déterminoit pas avant la Pentecôte. Cette déliberation prise en pleine assemblée intrigua Casimir; il se repentit d'avoir tant balancé, & cependant il ne put encore se déterminer.

vius député de l'empereur au pape Eugene.

L'empereur Frederic avoit député dans l'assemblée de Nuremberg Æneas Sylvius son secretaire, pour aller à Rome faire agréer au pape Eugene la tenuë d'un concile, & par là mettre fin au schisme. Ce député s'acquitta de sa commission sans néanmoins rien obtenir du pape, qui ne voulut jamais consentir à ce concile, qu'il regardoit, disoit - il, comme un moyen de mettre le trouble & la division dans l'église, loin de lui procurer la paix. Sylvius pour se rendre plus agréable à Eugene, lui fit des excuses au commencement de son discours, de tout ce qu'il avoit dit, fait & écrit contre

LIVRE CENT-NEUVIEME.

contre sa sainteté, en saveur du concile de Basle. Le pape lui pardonna volontiers, & même peu de rems après le fit son secretaire, sans qu'il fût cependant obligé de quitter le même emploi qu'il avoit auprès de l'empereur. Ce même Æneas Sylvius devenu pape en 1458. fous le nom de Pie II. retracta publiquement tout ce qu'il avoit écrit autrefois contre Eugene, & fit défenses d'appeller du pape au concile, ce qui confirmoit sa retractation.

Comme ce pape continuoit toûjours son concile de Florence à Rome, il y tint une congrégation genérale «les Maronites le septième du mois d'Août à l'occasion de l'arrivée de au pape, quelques députez des Chaldéens & des Maronites : ces députez étoient Timothée archevêque de Tharse métropolitain des Chaldeens de Chypre, Nestorien; & Elie évêque des Maronites, qui vinrent rendre leur obéissance à Eugene, & se soumettre à son concile. Le coll. conc. pape fit un decret où il dit : qu'après l'union de l'é- xille p. 1225; glife d'Orient, avec celle d'Occident, au concile genéral de Florence, & après la réduction des Arméniens & des Jacobites, il avoit envoyé André archevêque de Colosse en Orient, & dans l'ille de Chypre, afin d'y confirmer les Grecs dans la foi de l'église, & tâcher de convertir les Hérétiques qu'il y trouveroit, soit les Nestoriens qui regardent Jesus-Christ comme un pur homme, ou les sectateurs de Macaire, qui n'admettent qu'une volonté dans le Fils de Dieu; à quoi ce prélat avoit si efficacement travaillé, qu'il avoit ramené à la vraye foi Timothée archevêque de Tharfe, & Elie évêque des Maronites, avec tout leur clergé & leur peuple, ensorte que ces deux évêques en sont venu faire une profession publique à Rome. Il ne manquoit plus à Eugene pour réunir toutes les fectes d'Orient à l'é-

An. 1444

Histoire Ecclesiastique.

AN.1415. glife Romaine, que de faire recevoir ses decrets sur les sectes entieres ne sont pas demeurées depuis ce tems moins attachées à leurs erreurs, ni moins ennemis de la religion Catholique. Pendant que les Hérétiques de Chypre se soumerroient dans leur isle à Eugene, les Fidéles de cette même isle se révoltoient contre lui, en empêchant que Galese, à qui il avoit donné l'archevêché de Nicosie, ne s'en mît en possession : ils en vinrent même jusqu'à faire emprisonner celui que le pape y avoit envoyé pour installer Galese, & ils l'obligerent à fortir de l'isle, & à se retirer à Rhodes où cette affaire fut accommodée par le grand-maître de cette isle;

Les Cypriots refusent l'archevêque de Nicofie, nommé pat Eugene.

Bof. hift. Rlod. tom. 1. l. 6.

qu'Eugene en avoit chargé; ou plûtôt par sa femme qui étoit Grecque, & qui se mêloit plus du gouvernement que son mari, & qui engagea le roi de Chypre à recevoir Galese, & à délivrer l'envoyé du pape. Il y eut aussi dans le même tems de grands mouve-

mens à Boulogne, au sujet des divisions qui survinrent entre les deux puissantes familles des Bentivoglio & des Cannetules joints aux Gisleri. Les premiers pour avoir seconé le joug de Piscinin, ne jouirent pas d'une plus grande tranquillité, & se virent plongez dans des guerres civiles, qui furent la cause de la perte d'Annibal Bentivoglio, nonobstant l'alliance qu'il avoit faite avec le parti opposé. Cet Annibal s'étoit rendu maître de Boulogne avec le secours de ses partisans, & il y commanda jusqu'en cette année 1445, qu'il fut assassiné le vingt-quatriéme de Juin dans l'église de saint Jean, dans laquelle il venoit de tenir un enfant fur les sonts de Bapteme. Cet assassinat fut commis par les Cannetules & les Gisleri, qui, après une feinte réconciliation, l'avoient prié d'être parain d'un enfant

rivez à Boulogne qui font caufe qu'on affassine Annibal Bentivoglio.

de leur maison. Une action si lâche & si horrible fit foûlever le peuple, qui dans les premiers momens de sa fureur, mit en pieces Baptiste Cannetule dans l'endroit où il s'étoit eaché, & se saisit des complices, on leur coupa les bras & les jambes, & leurs corps furent attachez par quartiers au gibet. Jean Bentivoglio II. du nom succeda à son pere Annibal, sous la tutelle d'un de ses parens, qui ne se maintint dans le gouvernement que par une cruelle politique ; ayant fait mou-

Æn. Sylv.

Æn. Sylv. de Zurep. 6. 53.

rir plusieurs des Malvezi, & chasse les Marescotti, parce que les uns & les autres faisoient des cabales secrettes contre lui. Antoine Corario né à Venise, fit une plus heureuse

fin cette année à Pavie. Il étoit cardinal, évêque d'Of-dinal Antoine tie, doyen du sacré college, & neveu du pape Gre- Coratio. goire XII. Il avoit fondé en partie la congrégation de Saint-Georges in Alga. Sa vie fut très pure & recommandable par le renoncement qu'il fit à tous ses bénéfices, & par son extrême charité pour les pauvres, à qui il donna tous ses biens, ne se réservant que ce qu'il lui falloit pour vivre d'une maniere très-simple. Le pape Gregoire son oncle le fit cardinal en 1408. & l'envoya légat en France, puis en Allemagne. On lui attribue une histoire des affaires de son tems, qui est Erre. .. 53. encore manuscrite dans la bibliothéque de la maison de Saint Georges des chanoines réguliers à Venise, dont ce cardinal avoit été religieux, aussi-bien qu'Eu-

Antonin. W.

En. Sylv. de

Cincon, in Gregi XII. O Eugene

Jean Manuel Paleologue empereut de Constantinople mourut aussi le trente-unième d'Octobre de cette année, sans avoir pû établir parmi les Grecs l'union pour laquelle il avoit tant travaillé. Ainsi Dieu permet quelquefois pour des raisons inconnues aux hom- 19. 8. 470.

gene IV. & Laurent Justinien.

Mort de Jean Paleologue em-Naucler. genere

An. 1445

CXIII.
On confulte
'Amurat fur le
choix d'un empreur des
Giecs.

mes, que les projets les plus justes & les plus légitimes n'ayent pas le succès qu'il semble qu'on en devroit esperer. Il laissa son empire dans un très-pitoyable état, par la puissance formidable des Turcs, par l'extrême foiblesse des Grecs, & par la funeste division qui étoit dans la maison imperiale. Care des quatre freres de Jean, qui mourut sans laisser d'enfans, les deux plus âgez, Constantin & Demetrius se disputoient l'empire, que Constantin prétendoit par le droit d'aînesse, & Demetrius, parce qu'il étoit né depuis que Manuel leur pere étoit monté sur le trône. Et comme le peuple tenoit pour Constantin, qui étoit plus doux & plus honnête homme que son frere, qui avoit pourtant une assez grande faction, on eut recours à Amurat, comme s'il eût été déja le maître & l'arbitre de la fortune de l'empire, & il accorda volontiers par un présage très - heureux pour les Turcs, & très-malheureux pour les Grecs, la confirmation du choix que la plus grande partie de la ville venoit de faire en faveur de Constantin. Il fut donc élu empereur, plûtôt pour voir finir son empire, que pour le conserver, puisqu'il ne lui restoit presque plus que la ville de Constantinople, qu'il n'étoit pas même en état

CXIV. Conftantin frere de Jean Paleologue lui fuccede.

C X V. Mort de l'archevéque de Pade défendre.

M. Dupin , Bibliot. des Aut. tom. xitt. inquariop. 98.

Le célebre Panorme dont nous avons si souvent parlé dans le cours de cette histoire, sur enlevé aussi cette année par la peste. C'étoir le plus sameux canoniste de son tens, comme on peut s'en convaincre par la lecture de l'ouvrage que nous avons de lui sur le concile de Basle: il eut beaucoup de part à tout ce qui s'y passa, mais il sit paroître beaucoup d'inconstance étant tantôt favorable, tantôt contraire au pape Eugene. Ses ouvrages sont un commentaire sur les cinq

LIVRE CENT-NEUVIEME.

livres des decretales, sur les clementines, & sur leurs gloses; cent dix-huit conseils & sept questions; un trêlor canonique, & son traité sur le concile de Basle contre le pape Eugene, dans lequel il fait l'histoire de ce qui s'est passé dans ce concile depuis sa translation à Florence, jusqu'à la déposition d'Eugene.

Concil. genere Labbei, tom. Beffin concil.

Raoul Roussel archevêque de Rouen tint le quinziéme de Decembre de cette année un concile provincial Rouen, des éveques ses suffragans dans la chapelle du palais archiépiscopal. Il contient quarante & un statuts sur la x111.p. 1303. discipline ecclesiastique & sur les mœurs. Les principaux regardent les livres de magie, les blasphêmes, fig. les juremens, l'invocation des démons, les dispositions qu'on doit apporter pour recevoir les ordres sacrez, & pour prêcher la parole de Dieu; l'obligation de se confesser une fois l'année à son curé, & de recevoir l'Eucharistie ; la défense des mascarades qu'on avoit coûtume de faire en certains tems dans les églises; de rien recevoir pour les sacremens, bénédictions, lettres d'ordre ; le soin de confier les écoles à des perfonnes habiles & de bonnes mœurs; de donner les benéfices à des sujets capables ; d'examiner ceux qui se présentent aux ordres sacrez, & d'exiger d'eux un titre ou de patrimoine ou de benéfice ; la défense de faire aucune convention honteuse pour celébrer la messe ; l'obligation pour les clercs d'être vêtus d'une maniere décente & conforme à leur état ; les visites que les archidiacres doivent faire oux-mêmes ; l'ivrognerie qu'il défend principalement aux ecclesiastiques, de même que la fréquentation des cabarets; le concubinage, la demeure avec des femmes. Le septiéme article est remarquable, en ce qu'il condamne la superstition de ceux qui, dans la vue de quelque gain, don-

nent des noms particuliers à des images de la sainte AN. 1445. Vierge, comme de Notre-Dame de Recouvrance, Notre-Dame de Pitié, de Consolation, de Grace, &c. parce que cela donne lieu de croire qu'il y a plus de vertu dans une image que dans une autre. Tous ces réglemens sont compris dans les vingtideux premiers articles.

Dans le vingt-troisiéme les ordinaires sont chargez d'avertir les officiers à être moderez dans l'imposition des taxes. Le vingt-quatriéme, de n'excommunier personne, qu'on ne l'ait auparavant cité, & qu'on n'ait informé contre lui. Le vingt-cinquiéme regarde les excommuniez avec lesquels il défend d'habiter, de manger & de négocier. Le vingt-fixiéme défend l'ufure, & le négoce aux ecclesiastiques. Le vingt-septiéme, d'avoir recours au juge séculier pour passer un contrat. Le vingt-huitième excommunie les homicides volontaires, les voleurs, les incendiaires, ceux qui depoüillent les voyageurs, menaçant de les priver de la sépulture ecclesiastique, s'ils ne font pénitence. Le vingt - neuvième défend de causer & de s'entretenir d'affaires dans l'église pendant le service divin. Le trentiéme défend de jouer aux dez, ou de s'amuser à d'autres récréations peu décentes durant la nuit de Noël. Le trente-unième ordonne aux prédicateurs & aux confesseurs d'exhorter les peuples à payer les dîmes. Le trente deuxiéme regarde une maniere patticuliere dont s'habilloient les clercs. Le trente-troisième ordonne qu'après le service divin, on mette les reliques dans un lieu convenable : que l'on tienne les églises fermées; & que les cimetieres soient dans un lieu séparé. Le trente - quatriéme concerne la réforme des Religieux & des Religieuses de l'ordre de S. Benoît & de S.

Augustin, & d'autres. Le trente-cinquiéme commande qu'on expose dans les convens, soit d'hommes ou de femmes, une table fur laquelle la regle qui y doit être observée, soit écrite tout au long. Le trente-sixième ordonne aux abbez & prieurs d'assembler souvent tous les freres, & de faire venir les absens quatre fois chaque année au mercredi des quatre tens, pour leur expliquer la regle dont ils font profession. Le trente septieme, de faire souvent des exhortations sur la pratique de cette même regle. Le trente-huitiéme les exhorte à tenir regulierement les chapitres. Le trenteneuviéme prescrit aux visiteurs & provinciaux leurs devoirs. Dans le quarantième on pourvoit à la négligence des superieurs. Enfin le quarante - uniéme exhorte les Fidéles à prier pour la paix & l'union entre les princes.

An. 1445.

En France le roi Charles VII. en quittant Nanci, vint à Châlons, où il féjourna assez long-tems pour y France va de terminer differentes affaires. La duchesse de Bourgogne qui l'y vint trouver, traita du differend entre son Fean Chartier. mari & le roi de Sicile au sujet de quelques places que vil. de Charles le duc retenoit, & de la rançon que René d'Anjou s'étoit engagé de payer au duc. Le roi regla ces differends, en obligeant la duchesse à rendre Neuchateau & Clermont en Argone à René roi de Sicile, & de lui remettre sa rançon, à condition qu'il céderoit le Val-de-Cassel en Flandres au duc de Bourgogne. On parla aussi du traité d'Arras qu'on n'avoit pas observé en quelques articles de part & d'autre. On régla l'affaire du comte d'Armagnac qui étoit arrêté dans l'isle-Jourdain. Ses députez qui étoient à Châlons, voyant que le comte étoit menacé de la confiscation de ses états, & peutêtre de sa vie, implorerent la clémence du roi, & le

Mort de Marguerite d'Ecoffe dauphine de France.

conjurerent de pardonner à leur seigneur. Le roi se An. 1445. laissa toucher; & après avoir pris toutes les sûretez nécessaires, il lui accorda sa grace, & le rétablit dans ses états. Ce sut pendant le séjour que le roi sit à Châlons, que mourut madame la dauphine Marguerite d'Ecofse, fille aînée de Jacques I. La cour fut fort tentible à cette perte ; & sprès les funerailles de cette princesse, le roi, la reine & le dauphin partirent de Châlons,

de Valentinois & Diois unis au Dauphiné-

pour se rendre à Sens. Les comtez de Valentinois & de Diois furent unis dans cette année au dauphiné. Louis de Poisiers qui les possedoit, se voyant sans enfans, les avoit donnez par son testament des l'an 1419: à Charles actuellement regnant, qui étoit alors dauphin, à condition de fournir, cinquante mille écus d'or pour acquitter les dettes qu'il avoit contractées; & ses legs; & en cas qu'il y manquât, il appelloit à la succession Amedée VIII. duc de Savoye. Le dauphin n'y ayant pas satisfait , Amedée se mit en possession de ces deux comtez le vingtquatriéme d'Août de l'an 1422. & y mit un gouverneur. Mais le roi se trouvant en état de faire valoir ses droits pendant la tréve qu'il avoit avec les Anglois, demanda au duc de Savoye la restitution de ces deux comtez. L'affaire fut mise en négociation", & le traité sut fait à Bayonne le troisième d'Ayril, & ratifié par le roi à Chinon quelque tems après. Louis fils d'Amedée se départit de tout le droit qu'il y avoit eu en faveur du dauphin Louis, qui en échange lui transporta la seigneurie directe, & l'hommage du Faucigny. Le dauphin ne ratifia ce traité que deux ans après, dans un voyage qu'il fit à Geneve.

Le roi de France à son retour sçut profiter de la tréve en s'amusant à ses jardins, & en vivant dans la mol-

lesse & dans les plaisirs, qui quelquesois lui faisoient oublier le soin de ses affaires. Quant au roi d'Angleterre, il vivoit dans une grande retenuë. C'étoit un prince plaifirs pieux qui craignoit Dieu, & qui avoit beaucoup de bon- vol. 3. té, mais il avoit l'esprit foible, & se laissoit gouverner par sa femme, fille de René d'Anjou roi de Sicile, princesse hardie & entreprenante au-delà de son sexe. Comme elle vouloit se rendre maîtresse absoluë du gouvernement, elle prévint le roi contre son oncle Hunfroi comte de Glocester, & lui donna de sacheuses impressions de sa conduite, & de la maniere dont il gouvernoit l'état. Le roi trop crédule commença par le priver de ses charges & de ses emplois; ses ennemis pour faire leur cour à la reine, l'accuserent de plusieurs crimes, il s'en purgea; mais quoique son innocence fût certaine, il fut arrêté de nuit, & étranglé secretement, dans la crainte que la nouvelle de sa mort n'excitat quelque terre fait mouriz tumulte. Il avoit gouverné le royaume pendant vingt- le com cinq ans avec beaucoup d'honneur. La reine s'attira tellement par cette action la haine de tous les Anglois, qu'ils penserent dès-lors à la perdre, afin de se conserver eux-mêmes.

Le pape Eugene ayant dépofé Thierri & Jacques archevêques & électeurs de Cologne & de Tréves, par- AN. 1446. ce qu'ils favorisoient ouvertement Felix & le concile de Bafle. Les électeurs de l'empire s'affemblerent à Francfort pour examiner les raisons de cette déposition. & convirent entre eux, que si Eugene qui avoit dé- comment. 1. 1. posé ces prélats, ne déclaroit leur déposition nulle; n'ôtoit les taxes dont la nation étoit chargée, & ne reconnoissoit l'autorité des conciles, comme il avoit été décidé à Constance, les deux archevêques adhereroient à la déposition qu'on avoit faite de ce pape à Basle. Ce Tome XXII. Kkk

princes électeurs à Francfott. Æn. Silv.

Antonin. tit. 11.c. 11. 5. 17.

fut pour cette raison qu'ils envoyerent leurs députez AN. 1446. à l'empereur & à six de ses conseillers, afin qu'ils susfent informez de leur résolution, & que sa majesté imperiale voulût bien se joindre à eux pour envoyer de concert à Rome. Frederic leur fit répondre que son desfein n'étoit pas different du leur, qu'il étoit fur le point d'envoïer un ambassadeur au pape i ugene, pour le supplier de se rendre à ses prieres. Æneas Sylvius son secretaire fut nommé pour cette ambassade, & chargé de vissau pape Eu- representer à Eugene qu'il ne devoit point rejetter les demandes des princes électeurs, & particulierement en ce qui regardoit le rétablissement des deux archevêques déposez; que par ce moyen il n'y auroit plus de neutralité en Allemagne; qu'autrement il étoit à craindre qu'il n'arrivat dans l'église une division, qui pourroit avoir des suites très-facheuses.

vove Æneas Svl-

Æneas Sylvius s'acquitta fidélement de sa commission, & Eugene promit de satisfaire aux desirs de l'empereur & des princes, & de répondre en tout à leurs bonnes intentions pour la paix de l'église. En effet, il envoya Thomas évêque de Boulogne, à Philippe duc de Bourgogne, pour lui déclarer qu'il consentoit volontiers au retablissement des deux archevêques. Il s'adressa à ce duc plûtôt qu'à tout autre à cause de l'interêt particulier qu'il prenoit dans cette affaire; l'archevêque de Cologne étant son neveu, & celui de Tréves son frere naturel. Cette condescendance du pape prévint beaucoup les esprits en sa faveur : car dans une autre assemblée tenue encore à Francfort au commencement de Septembre de la même année, dans laquelle. se trouverent pour Eugene, ce même Thomas évêque de Boulogne & Jean de Carvajal Espagnol; & pour les peres de Basle, le cardinal d'Arles avec d'autres;

Autre affemblée à Franctort. Coubles , hift. Huffit, lib. 8. Platin, in Eu . LIVRE CENT-NEUVIEME.

après beaucoup de disputes, on proposa quelques demandes'à la sollicitation d'Æneas Sylvius & des autres ambassadeurs de Frederic, & l'on convint que si Eugene les accordoit, on feroit cesser la neutralité en Allemagne, & on lui obéiroit comme au feul souverain pontife: & sur cette déclaration, l'on députa vers le pape Euge, au commencement de l'année suivante.

Saint Antonin & Æneas Sylvius, rapportent ces résolutions prises à Francfort, & disent qu'Eugene pour fait deux sardirécompenser le zele & la fidelité de ses deux légats, les "" créa cardinaux sur la fin de cette année, & qu'à leur comment. L' retour de l'assemblée de Francfort à Rome où ils étoient prêts d'arriver, il leur envoya le chapeau, afin qu'ils entrassent dans cette grande ville avec plus de pompe & d'éclat. Thomas évêque de Boulogne succeda bientôt à ce pape dans le souverain pontificat; & Carvajal remplit dans la suite beaucoup d'emplois honorables, & s'acquitta de plusieurs differentes légations avec succès. Le pape nomma faint Antonin archevêque de Florence environ dans le même tems, à la place de entilitarihere-Barthelemi Zabarella neveu du cardinal du même que de Florence. nom qu'on appelloit cardinal de Florence, parce qu'il avoit été aussi archevêque de cette ville. Ce Saint étoit né en 1389, il prit l'habit de saint Dominique à l'âge de seize ans, & fut successivement prieur dans les convens de Rome, Naples, de Gaïette, de Cortone, de Sienne, de Florence, de Pistoie, de Fiezoli & d'autres villes d'Italie. La maniere dont il fut nommé à l'archevêché de Florence, merite d'être rapportée ici.

Lorsque le siège de Florence sut vacant, le pape qui s'interessoit à le remplir d'un digne sujet, avoit l'esprit le Saintest chois partagé ou plûtôt fatigué par les brigues de ceux qui cherêché.

Le pape Eugene

KKKij

AN. 1446 Vie des Sain de M. Baillet iom, 2. 10. Ma

aspiroient à cette dignité, & qui s'appuyoient de la faveur & du crédit qu'ils avoient, ou dans la ville où à la cour de Rome. Les Florentins demandoient un homme également recommandable par sa doctrine & sa vertu, & souhaitoient sur-tout qu'il sût du nombre de leurs citoyens, afin qu'il pût faire plus de fruit par la connoissance qu'il auroit du naturel & des mœurs du peuple qu'il auroit à gouverner. Le pape trouvoit ce désir raisonnable, & avoit intention d'y répondre. Mais neuf mois se passerent sans qu'il pût trouver un fujet tel qu'on le fouhaitoit. Eugene s'entretenant un jour avec un Dominicain de Fiezoli habile peintre, qu'il avoit fait venir pour travailler à quelque ouvrage, se plaignoit que le choix d'un archevêque pour Florence lui donnoit plus d'inquiétude que toutes les autres affaires de l'églife, qu'il n'en dormoit point depuis neuf n:ois, qu'on demandoit un homme qui fût tout à la fois sçavant, saint, experimenté & citoyen de la ville, & que la difficulté de rencontrer toutes ces qualitez dans un seul sujet, faisoit toute sa peine. Vous trouverez tout cela, dit le Dominicain, dans la perfonne du pere Antonin vicaire general de la province de Naples.

A Cette proposition, Eugene parut comme si on lui eût ôté le bandeau de devant les yeux. Il sur surpris & consus de n'avoir point songé par lui-même à un hommedont le merite lui étoit si particulierement connu, & qui devoit, ce semble, s'étre presenté le prémier à son esprit, dès la premiere pensée qu'il avoit euë de donner un pasteur au peuple de Florence. Il le nomma donc sans autre déliberation pour archavêque, & la ville l'acceptant avec beaucoup de joie & de respect, lui témoigna sa reconnoissance pour un si dignechoix. An-

tonin en recut la nouvelle lorsqu'il revenoit de la visite d'une des maisons de la province. Mais prenant en même tems la résolution de ne point accepter une telle dignité, au lieu de retourner à Naples, où il se doutoit qu'il ne pourroit demeurer caché, il se détourna du chemin sans déclarer son dessein, & s'enfuit du côté de la mer de Toscane, dans le dessein, comme on le sçut depuis de la bouche de son neuveu, de se sauver dans l'isle de Sardaigne, & d'y vivre inconnu le reste de fes jours. Il fit ce qu'il put pour renvoïer ce neveu qu'il avoit alors avec lui; mais celui-ci prétendant qu'il dedevoit obéir au pape, ne voulut point le quitter, ni souffrir qu'il s'embarquat pour la Sardaigne. Il gagna le frere qui l'accompagnoit, & sous deux ramenerent Antonin à Sienne, qui employa, pour ne point être évêque, plus de sollicitations que les autres aspirans à cet archevêché, pour y être nommez. Le pape ne se laissa ni persuader par ses raisons, ni séchir par ses prieres, il lui envoya ses bulles gratuitement, avec ordre d'obéir à Jesus-Christ & à son vicaire, & de ne pas laisser plus long-tems l'église de Florence sans pasteur. Antonin après avoir long tems combattu & répandu beaucoup de larmes inutiles, obéit enfin, & prit possession de son église sur la fin de cette année.

Afin qu'on fût persuadé dans le public que les peres de Basse n'étoient point opposez à la paix de l'église, Basse consentent & qu'ils vouloient même y travailler, autant qu'il étoit d'un concile, en leur pouvoir, ils firent un decret dans lequel ils re- Coetiis Huffit. 1. 6. connoissent que n'y ayant point d'autre remede plus propre & plus agréable à tous les fidéles, que la convocarion d'un autre concile libre, où l'on prendroit des mesures efficaces pour réunir les peuples sous un seul pasteur; ils y contentoient volontiers & avec plaisir, KKKini

Cochlie bift.

comme ils avoient déja promis de le faire; & qu'ils ne An. 1446. manqueroient pas de se transporter, aussi tôt qu'ils en feroient informez, au lieu que l'empereur Frederic & les princes électeurs ou leurs ambassadeurs auroient choisi. Les princes arrêterent dans l'assemblée de Francfort, que si on celébroit un concile, il faudroit que ce fût au mois de Mai de l'année suivante, dans une des six villes qu'ils avoient proposées, & qui seroit au choix du pape Eugene, pourvû que ce fût en Allemagne : mais la Providence les délivra tous des mouveméns qu'on se seroit donnez pour assembler un concile, par la mort du pape Eugene, qui arriva peu de tems après.

e Tolentin. Bullar. tom. I. Zugen. IV. senft. 27.

26.0 18.

Le premier jour de Février précedent il canonisa saint Nicolas de Tolentin de l'ordre des Hermites de saint Augustin, qui étoit mort il y avoit long-tems; il y fut porté par le grand nombre de miracles que le Saint avoit operez pendant sa vie, & qu'il operoit encore tous les jours selon le témoignage qu'on en rendoit. Il confirma aussi-tôt la réforme que les moines Grecs de Sicile de l'ordre de saint Basile avoient arrêtée dans leur chapitre tenu à Rome par ordre du souveroin pontife. Il avoit confirmé auparavant la congrégation des freres de saint Jerôme de Fiezoli, & accordé des privileges à celles d'Ilicete. Il réduisit les freres de saint Ambroise sous une seule congrégation, dont le monastere de saine Ambroise au Bois à Milan, seroit le chef. Il expliqua & mitigea la regle des religieuses de sainte Claire, & donna beaucoup d'autres bulles touchant les ordres religieux : elles sont toutes rapportées dans le bullaire.

Eugene envoya cette année par Louis de Cardonne son camerier, la rose d'or au roid'Anglererre LIVRE CENT-NEUVIEME.

Henri VI. accompagnée d'une lettre dattée de Rome le vingt-quatriéme du mois de Juin. Quoique le titre de cette lettre porte qu'elle fut écrite touchant l'observation du jeune du carême, c'est cependant la Lathet, tom chose dont ce pape parle le moins au roi; il y fait seulement un long détail des fignifications mysterieuses de cette rose d'or. Il y parle de la benédiction qui s'en fait à Rome le quarriéme dimanche de carême, de la coûtume établie de l'envoyer aux princes attachez au siège de Rome. Il y dit que pendant son pontificat il l'a donné à deux empereurs Romains, à un roi de Castille & au roi d'Arragon, en les exhortant à faire la guerre aux infideles & aux ennemis de la religion Chrétienne. Il marque au roi qu'il lui fait la même faveur, pour animer son zele & son attachement à l'église, & comme une reconnoissance des subsides qu'il a permis qu'on levât dans son royaume; pour fournir aux frais de la guerre contre les Turcs, & enfin il lui demande encore de nouveaux fecours.

Comme l'eglise de Liege avoit besoin de quelque CXXXIII réforme, Jean qui en étoit évêque, fit de concert pour reformer avec fon chapitre des reglemens qui furent ensuite ge confirmez par Nicolas V. successeur d'Eugene. Ce Labbei, tom. prélat après avoir fait mention d'autres statuts faits au p. 1310. Sous Adolphe son prédecesseur en 1437 & 1443. qui n'ayant pas été observez, avoient été cause de plusieurs plaintes de la part des personnes bien intentionnées; ordonne qu'on fera un inventaire des biens & des effets d'un cuté mort, pour ensuite fatisfaire à ses dettes, & employer le reste à la disposition de l'évêque. Il regle la taxe & le salaire des procureurs fiscaux, notaires & autres; les antendes pecuniaires

AN. 1446. roid'Angleterre Concil. gener. X111. p. 13cg. Harpsfeld face 11. 547. 14.

LIVRE CENT-NEUVIEME. crut que quelques-uns de ses gardes l'avoient étrenglé

par des ordres secrets, quoiqu'on ne manquât pas de répandre le bruit qu'il étoit mort de sa mort natu-

relle.

Depuis plusieurs années les Genois étoient continuellement agitez de guerres civiles, tantôt sous le & guerres civiles gouvernement de Theodore marquis de Montferrat, tantôt sous celui de Philippe Galeas duc de Milan, tan- 106. 3. 6. 3. tôt sous celui des Fregoses, des Adornes & des autres seigneurs des principales familles de Genes. Pour mettre fin à ces guerres, ils proposerent en 1444. de se donner au roi Charles VII. mais on ne les écouta pas ; parce que des deux partis qui divisoient la ville, il y en avoit un fort opposé à la domination françoise. Benoît Doria étoit des plus zelez pour la France. Les Fregoses se joignirent à lui contre Adorne qui étois doge, & qui traitoit de rebelles ceux qui tenoient le parti du roi. Ils envoyerent cinq gros vaisseaux à Marseille, commandez par quelques seigneurs des deux maisons de Doria & de Fregole ; & de là ils firent scavoir au roi Charles qu'ils le rendroient maître de toute la république de Genes s'il vouloit agir. Le roi voyant que les proposent leurs plus forts étoient pour lui, fit marcher des troupes vers France. les Alpes, & envoya auxGenois l'archevêque de Reims, Saint Vallier, Tanneguy du Châtel, & Jacques Cœur fur-intendant des finances, qui s'avancerent jusqu'à Nice, avec de pleins pouvoirs.

Un des principaux chefs de l'entreprise nommé Janus de Fregose, qui étoit avec des troupes entre Genes & Pise, se saisit sous l'autorité du roi, de quelques places voisines. Peu de tems après il arriva au port de Genes, entra dans la ville à la tête de trois cens soldats portant la banniere de France, & fut aussi-tôt

Tome XXII.

Lll

Jean Fregole s'empare de Genes au nom du

Bellefor, I. si

joint par tous ceux de sa faction qui crioient par tout An. 1446. vive France. Il alla droit au palais du doge Adorne, qui au premier bruit avoit pris la fuite : alors quand il se vit absolument maître de la ville, il ne pensa plus à agir au nom du roi, il fit tout de sa propre autorité, comme chef de la république; & après s'être servi des armes & de l'argent de France, il se mocqua des François, disant qu'il avoit conquis la ville par les armes, & qu'il la défendroit de même : enforte que les ambafsadeurs du roi furent contraints de se retirer à Marseille; & tout ce que le roi gagna dans cette expedition, fut de demeurer maître de Final; que Fregose lui avoit livré d'abord pour y débarquer des troupes en cas qu'il fût besoin de le faire. Le roi ne se vengea point de cet affront, parce que l'état de ses affaires ne le lui permettoit pas dans la conjoncture présente.

CXXXVI. Il garde la ville pour lui . & fe mocque des François.

Mort de Guillaume de Lindwood & de Barthelemi Char-

M. Dupin , Bibliot, des Aut. tom. x 1 1. inguarto p. 91. 6

Deux auteurs qui ont quelque réputation moururent cette année. Le premier est Guillaume de Lindwood célebre jurisconsulte Anglois dans l'université d'Oxford. Il avoit été envoyé par Henri V. roi d'Angleterre, ambassadeur en Espagne & en Portugal: & après la mort de ce prince, il quitta la cour, & se retira en Angleterre, où il fut fait évêque de Saint David. Il a composé un recueil des constitutions des archevêques de Cantorbery, depuis Etienne de Langton jusqu'à Henri Chichley, divifée en cinq livres. Le fecond est Barthedemi Chartreux du monastere de Ruremonde, qui avoit composé plusieurs traitez de morale, dont on en trouve une partie manuscrits dans le monastere des Chartreux de Cologne, où il mourut dans le mois de Juillet de cette année. Il est auteur d'un traité des passions, des vertus, de l'oraifon, de l'humilité, de la correction fraternelle, des louanges des religieux, de l'abstinence de viandes dans l'ordre de Cîteaux, & d'un traité dogmatique de l'autorité du concile sur le pape. Les députez que l'assemblée de Francfort avoit en-

voyez à Rome vers le pape Eugene, y furent très-honorablement reçus, & trois jours après leur arrivée ils lemagne a eurent audience dans un consistoire secret. Æneas Sylvius que l'empereur avoit député, y porta la parole, & exposa le sujet de sa députation. Il dit que les princes d'Allemagne ne désiroient que la paix, qu'elle étoit l'unique objet de leurs foins & de leurs vœux, & que leurs plaies ne pouvoient être guéries, ni la nation vivre dans une parfaite tranquillité, fi le souverain pontife ne se rendoit aux voyes qu'on proposoit pour y réuffir. Il réduisit ces voyes à quatre principales: La ces députes au premiere, que le concile genéral fût affemble dans le pape tems qu'on fixeroit pour le tenir, & dans le lieu qu'on défigneroit. La seconde, que le pape approuvât par ses lettres la protestation que ses légats avoient faite pour reconnoître la puissance, autorité & prééminence des conciles genéraux. La troisiéme, qu'on pourvût aux charges onereuses dont toute la nation d'Allemagne se plaignoir. La quatriéme, que le pape eût la bonté de révoquer tout ce qu'on avoit fait contre les archevêques & électeurs de Cologne & de Tréves, afin qu'ils fussent rétablis dans leurs dignitez. Il ajoûta, que la premiere de ces demandes regardoit l'utilité publique. La seconde donneroit un nouveau relief à l'humilité du pape. Que la troisiéme dépendoit de son équité. La quatriéme, de son humanité & de sa clémence. Ce discours sut fort approuvé du pape & des cardinaux.

Cochlie , bif.

Le roi de France qui prévoyoit beaucoup de difficultez dans la convocation d'un concile general, étoit ce propose un Lll ii

AN. 1447.

d'un avis different de celui des princes d'Allemagne. Car quoique le concile de Basle, réduit presque à rien par la retraite ou par la mort de plusieurs de ses membres, eût consenti qu'on en tînt un autre dans le lieu qui seroit marqué par l'empereur & par les électeurs ; & quoique la question de la superiorité du concile audessus du pape, eût été décidée par les conciles de Constance & de Basle, elle étoit cependant une source perpetuelle de divisions. C'est pourquoi le roi dressa avec son conseil un projet d'accommodement qui se réduifoit à trois points. Le premier, que toutes ces procedures faites, toutes les censures & sentences publiées par les deux partis l'un contre l'autre, fussent réputées comme non faites & non publiées. Le second, qu'on reconnût Eugene comme l'unique & vrai pape, ainfi qu'il étoit reconnu avant le concile de Basse. Et le troisiéme, qu'Amedée de Savoye renonçat au pontificat ; & qu'en le cedant , il tînt dans l'église le plus haut rang qu'on lui pourroit accorder; & que ceux qui avoient embrassé son parti dans le concile de Basse, eussent aussi part à l'accommodement par les dignitez & par les honneurs qui leur seroient ou conservez ou conferez.

On étoit presque assuré de la disposition d'Amedée; qui n'avoit plus dans son obédience que la Savoye & Es Suisse, qui étoit d'ailleurs homme de bien, & qui ayant quirté se états par l'amour qu'il avoit pour la vie tranquille, se trouvoit chargé d'assaires beaucoup plus grandes que celles qu'il avoit quittées, en cedant à son sils son duché. Eugene par ce projet avoit tout ce qu'il pouvoit prétendre, qui étoit d'être reconnu seul & légitime pape dans toute l'églisé; & par le trosssement et troiseme article on avoit soin de pourvoir aux intérêts des memèties on avoit soin de pourvoir aux intérêts des memèties des memèties des memèties des memèties des soits de la soit de la course de la contra de la

LIVER CENT-NEUVIEME.

bres du concile de Basle, qui s'ennuyoit fort de leur long séjour dans cette ville. Le roi députa l'archevêque d'Aix vers Eugene & à Basle, pour leur faire part de son projet : mais ce prélat apprit en arrivant à Rome, que le pape Eugene étoit mort. Il s'étoit trouvé pape Eugene. mal après l'audiance qu'il avoit donnée aux envoyez de l'empereur & des princes d'Allemagne, & s'étoit mis au lit, chargeant les cardinaux du soin de terminer l'affaire. Il approuva tout ce que les envoyez avoient demandé, & ordonna qu'on en expediat les lettres : les envoyez furent donc conduits dans sa chambre; & après lui avoir rendu leurs soumissions, Æneas Sylvius leur donna la bulle qu'il venoit d'expedier par l'ordre du pape : elle est datée du septiéme de Feyrier. Ce fut la derniere que fit Eugene. Par cette bulle il accorde & confirme aux Allemands beaucoup d'arti- confit. 19. cles qui concernent les bénéfices, la jurisdiction des dioceles, les sujets & vassaux des évêques, les annates & communs services. Il y déclare nul tout ce qui a été fait durant le schisme contre l'autorité du saint siège; il donne l'abfolution à tous ceux qui avoient suivi le concile de Basse depuis sa rupture, & qui retourneront à l'unité de l'église, ou qui y sont déja retournez; il les rétablit dans leurs offices, dignitez & bénéfices, & le tout du consentement des cardinaux de la sainte église Romaine.

Après cette visite on retourna au consistoire où les cardinaux présiderent en l'absence du pape. On publia à Rome pour la les mandemens de l'empereur & des princes, on ordonna des prieres publiques en actions de graces; on son--na les cloches dans toute la ville; on fit des feux de joie. Les cardinaux & les autres prélats affifterent à une procession solemnelle depuis l'église de saint Marc, jus-Lll iii

Maladie du Antonin. 112. 11. 6, 11. 5. 17.

Bulle d'Eugene en favent des Allemands.

Bullar. tom. 1. Eugen. 17.

Rejou:flances paix de l'églife.

qu'à celle de saint Jean de Latran, dans laquelle on An. 1447. porta la mître du pape Saint Sylvestre, qu'on avoit reçue depuis peu d'Avignon, & qu'Eugene avoit fait transporter du Vatican au palais de Latran. On porta pareillement le chef de faint Jean Baptifte, & les autres principales reliques des églises; on chanta la messe, & le prédicateur ne manqua pas de faire l'éloge du pape Eugene & de l'empereur Frederic. Saint Antonin qui fait tout ce recit, dit qu'il y assista luimême comme archevêque de Florence.

Eugene refufe d'abord l'Extrême onction

22. 5. 17.

La maladie d'Eugene devenant de jour en jour plus considerable, saint Antonin l'alla trouver avec les que faint Anto- faintes huiles pour lui administrer le sacrement de nin yeutlui donl'Extrême onction : Le pape le voyant entrer , lui dit d'un ton ferme & assuré: Pourquoi venez vous ici sans mes ordres? Que n'attendez - vous que je vous mande pour recevoir les Sacremens ? Il croyoit en parlant ainsi, cacher à ceux qui l'assistoient, la foiblesse où il se trouvoit, & les approches de la mort qu'il sentoit. Mais cette intrépidité apparente lui fut inutile, puisque sa derniere heure étoit venuë. Sentant donc qu'il n'avoit plus que peu d'heures à vivre, il fit venir dans fa chambre tous les cardinaux qui étoient à Rome, & après qu'ils eurent pris leurs places, il leur parla ainsi avec un courage intrépide.

Platina , & Cincon. de vitis Petif. in Eugen.

> "Voici, mes chers freres, le moment fatal qui me "va séparer de vous. Je ne dois pas me plaindre de ce "qu'il me faut quitter la vie, puisque j'en ai joui long-, tems & fort heureusement. Dieu veüille me pardon-,, ner les fautes que j'ai pu commettre dans le gouver-" nement de l'église. Ce qui me console dans ce der-"nier moment, c'est que la divine misericorde regar-" de plûtôt notre bonne volonté, que le succès de nos

gene aux cardinaux avant fa

actions. Il est vrai que la foiblesse humaine m'a fait " prendre plaisir à me voir élevé à la dignité que je suis « AN. 1447. obligé de quitter présentement : cependant je puis" dire avec verité que je n'ai pas recherché les honneurs " En Sel avec trop d'empressement. J'avoue qu'il est arrivé " Europ. c. 18. plusieurs choses sacheuses au saint siège pendant" mon pontificat, mais j'ai dû regarder ces événemens " comme des moyens dont Dieu s'est servi pour me" faire réflechir sur l'instabilité des choses humaines. " Il envoye des fleaux à ceux qu'il aime, de peur qu'ils " ne se méconnoissent dans la bonne fortune. Me" voyant sur le point de lui aller rendre compte de" mes actions, j'ai voulu vous prier de venir ici, pour " vous recommander la paix & une parfaite union, " comme Jesus-Christ fit à ses disciples, avant que de " se livrer aux ministres de sa mort & passion, en leur " disant : Te vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. " Comme je vous ai donné à tous la pourpre, à la réser-" ve d'un seul que j'ai toûjours traité comme mon Fils, " je vous regarde comme mes freres, & vous prie inf- " tamment de conserver cette sainte union si néces-ce faire au bien de l'église, d'éviter le schisme comme « le plus grand malheur qui puisse lui arriver : Suivez " le commandement de Jesus-Christ qui vous ordon-" ne de souffrir les défauts les uns des autres. L'église " qui est son épouse, va bien-tôt demeurer sans ches. " Vous sçavez parfaitement les qualitez qui sont né-" cessaires à celui qui la doit gouverner après moi. " Choisifez une personne qui ait de la doctrine & de" la probité : bannissez dans ce choix toutes les con- " fidérations humaines, & préferez l'honneur de Dieu, " le bien public & la gloire de l'églife à vos intérêts" particuliers; sur - tout choisisfez une personne qui "

AN. 1447.

"", puisse être agréable à tout le monde, parce que No-; tte-Seigneur est toûjours où la paix & la concorde ; se rencontrent. Je vous supplie aussi très-humble, ment de ne me point faire d'obseques magnissques. ; Je n'ai point d'autre intention que d'être enterré ; sans cérémonie comme le sut Eugene III. dont je ; porte le nom.

.

CXLVI.
Le pape Eugene reçoit
l'Extrême-onction. Et fa mort
Antonin. tit.
21, 6, 12.

Le saint pere prononça ces paroles d'une maniere si touchante, que les cardinaux ne purent s'empêcher de répandre des larmes. Après avoir gardé quelques momens le silence, ils le prierent de rappeller le cardinal de Capoue \* de l'exil où il l'avoit envoyé; mais il leur fit cette réponse de Jesus-Christ aux enfans de Zébedée : Vous ne sçavez ce que vous demandez. Le pape ayant cessé de parler, sit approcher l'archevêque de Florence, afin qu'il lui administrat le sacrement de l'Extrême-onction. A peine l'eut-il reçu, qu'il sentit que les forces lui manquoient : Il ferma les yeux pour la derniere fois, & finit ses jours le vingttroisième de Fevrier 1447. Son corps fut aussi-tôt embaumé & exposé dans l'église de saint Pierre, afin que le peuple vînt lui baifer les pieds : enfuite il fut placé . auprès du tombeau d'Eugene III, comme il l'avoit defiré: mais quelque tems après on le transporta dans le monastere de Saint - Sauveur de la congrégation des chanoines réguliers dont il avoit été. Il étoit âgé de foixante-quatre ans, & avoit occupé le siège de Rome seize ans moins huit jours.

CXLVII. Qualitez du pape Eugene. Si Eugene eut des défauts, il eut aussi de grandes qualitez. Son pontificat sut dans une continuelle agitation, mêlé de bonne & de mauvaisse fortune s mais il termina assez gloricusement toutes les guerres qu'il entreprir, & ne se mêla point dans les disterends qu'eurent

qu'eurent les princes Chrétiens pendant son pontificat. Il obligea les Grecs à se soûmettre à l'église Ro- AN. 1447. maine, & convertit les Arméniens & les Jacobites : il fit entreprendre aux princes Chrétiens plusieurs croisades. Quoiqu'il ne fût pas en reputation d'être sçavant, il n'a pas laissé de composer quelques écrits contre les Hussites. Il aimoit les personnes doctes; sonda plusieurs églises, & fut très charitable envers les pauvres. Il perdit la Marche d'Ancone, mais il la recouvra peu de tems après. S'il fut déposé dans le concile de Basle, il ne s'y soûmit pas cependant, & il ôta même la pourpre à ceux qui avoient contribué à sa dépofition. On ne peut nier qu'il n'ait eu beaucoup d'ambition, puisque dans la seule vûë de maintenir son autorité, il ne craignit point d'entretenir un si long schisme dans l'église. La faute qu'il fit en agrandissant son neveu qu'il avoit élevé au cardinalat, & en se repofant trop sur lui du gouvernement, lui attira une grande disgrace. Ce neveu qui ne songeoit qu'à s'enrichir & à se divertir, en usa si mal envers les Romains, que ceux-ci ne pouvant plus fouffrir sa conduite, & furieusement irritez d'un outrage signalé qu'il leur avoit fait, prirent les armes contre le pape, qui eut bien de la peine à se sauver per le Tibre, travesti en moine.

Beaucoup d'auteurs l'ont loue en termes magnifi- Aut. vite Euques; & l'on peut voir l'éloge qu'en fait Raynaldes. "nald. D'autres trop attachez au concile de Basse, l'ont blàmé peut-être avec excès. C'est au Juge souverain qui penetre le fond des cœurs, & qui voit souvent dans nos actions beaucoup plus de bien, ou beaucoup plus 🕶 de mal que les hommes n'y en voyent, à peser dans sa juste balance les défauts & les vertus de ce pape. Tom: XXII. Mmm.

Il suffit que la lumiere de l'évangile nous fasse voir ce que nous devons blâmer & ce que nous devons louer en lui, pour fuir l'un & imiter l'autre.

fe écr't au colle. go it's cardi-

Auffi-tôt que le roi Alphonse eut appris la mort d'Eugene, il envoya des ambaffadeurs au facré college pour lui en faire des complimens de condoléance; le prier de donner à l'église un successeur qui eut de la doctrine & de la probité, & assurer les cardinaux, que bien loin de leur faire aucune violence, il étoit prêt, aussi tôt qu'ils le souhaiteroient, de prendre les armes pour rendre leur élection plus libre. Les cardinaux répondirent à ces ambassadeurs, qu'ils lui étoient obligez de sa bonne volonté, & qu'ils ne doutoient pas que les effets ne répondissent à ses promesses, lorsque l'occasion s'en presenteroit. Pendant les neuf jours que durerent les obseques du pape; les cardinaux qui étoient à Rome au nombre de dix-huit, s'assemblerent toutes les après-midi à Sainte Marie de la Minerve, pour prendre ensemble des mesures sur l'élection qu'ils devoient faire, & le cardinal Colonne s'y rendit aussi. Capoue revient Le peuple & la plus grande partie du clergé témoi-

Le cardinal de à Rome.

gnerent beaucoup de joie de son retour, & auroient desiré qu'il eut été élevé au pontificat, parce qu'il étoit sçavant & d'une vie très édifiante; mais leurs intentions ne se trouverent pas conformes à celles du sacré college.

\*On fit deux oraisons funebres pour le défunt pape; neb es du pape la premiere fut prononcée par Malatesta auditeur de Rote, qui y fit une description de l'état où se trouvoit alors la cour de Rome: & l'autre par le cardinal de Boulogne, qui representa de quelle maniere se devoit faire l'élection; il dit entre autres choses, qu'on ne devoit point écouter la haine, ni consulter la faveur :

An. 1447.

& il s'énonça avec tant de force & de grace, que l'on entendit ses auditeurs se dire les uns aux autres, qu'il étoit digne du souverain pontificat. Dix jours après que les obseques du pape furent achevées, les cardinaux resolurent de s'assembler en conclave dans le dortoir du convent de Sainte Marie de la Minerve ; quoique les chanoines de Saint Pierre s'y opposassent, & soutinssent que l'election se feroit avec plus de liberté dans le palais du Vatican où les papes ont accoûtumé de loger. Enfuite du consentement de tout le facré college les trois cardinaux chefs d'ordre allerent poser des gardes aux avenues du conclave, on en confia les clefs des quatre portes aux archevêques de Ravenne, d'Aquilée & de Sermonette, & à l'évêque d'Ancone, qui allerent loger au Capitole, dont la garde étoit commandée par l'ambassadeur des chevaliers de Rhodes. Le procureur general des Carmes déchaussez eut la garde du Capitole, mais on ne voulut pas murer la porte du château Saint-Ange.

Pluseurs barons Romains voulurent entrer dans le conclave, & se trouver à l'élection; mais le facré colollege ne le voulut pas souffirs, de peur que par leur créducent une dit ils ne fissent faire un pape à leur fantaisse; ou qu'en traversant l'élection, ils ne sussens papriste Savelli, homme de grande autorité & d'un rare merite, sur celui qui témoigna le plus de chagrin du refus qu'on avoit fait de l'admettre au conclave, précendant que c'étoit un droit attaché à sa famille : mais enfini l'allut qu'il obést à l'ordre des cardinaux, & l'on supprima dans le même tems pluseurs autres privileges dont la noblesse avoit jouii long-tems, parce qu'ils étoient à la charge du peuple.

Mmmij

AN. 1447. CL II. Les cardinaux entrent au conclave pour élire

Les cardinaux s'assemblerent dès le matin dans l'église de Sainte Marie de la Minerve, le troisiéme de Mars & après avoir fait prêter le serment ordinaire aux officiers du conclave, & chanté le Veni Creator, ils firent la procession autour du cloître, après laquelle ils se retirerent dans les cellules qui leur avoient été destinées, & dont les unes étoient tapissées de serge verte, & les autres de serge violette. Il n'y eut que le cardinal de Boulogne qui voulut que la fienne fût tenduë de blanc. Le lendemain après qu'on eut celébré la messe du saint-Esprit, on commença le scrutin; mais comme il n'y avoit que dix-huit cardinaux, & qu'il falloit douze voix pour être élu, on ne put rien conclure ce jour-là. Il étoit permis aux cardinaux pendant les cinq premiers jours du conclave de se faire servir toutes sortes de viandes, mais ensuite pendant trois jours, ils ne pouvoient avoir qu'un seul mets à leur volonté; & ce tems expiré, on ne leur donnoit plus qu'une certaine quantité de pain & de vin , jusqu'à ce que l'élection fut achevée; ils ne pouvoient aussi se faire servir que par leurs chapelains & leurs porte-croix. Il n'y avoit que deux maîtres de cerémonies, à qui, après la création du nouveau pape devoit appartenir les meubles & la vaisselle des cellules que les cardinaux avoient occupées.

Dès que les cardinaux furent entrez dans le conclave, le bruit courut que Prosper Colonne seroit pape: mais c'est un proverbe ordinaire dans Rome, que celui qui entre pape dans le conclave, en sort toujours cardinal: ce qui arriva à celui-ci, quoiqu'il y eut des amis, & entr'autres les cardinaux d'Aquilée, le vice-chancelier. & le general des freres mineurs. Le second jour on fit le scrutin; le cardinal Colonne y eut dix voix,

Platin in vita Nicolai V. Sigon de epife. Benon. lib. 4.

Light and Group

& le cardinal Firmin huit; mais comme ce n'tégit pas assez, le reste du jour se passa en conference inutiles. AN.1447. Le troisième jour, les avis furent si partagez, qu'on proposa des étrangers; sçavoir, les archevêques de Benevent & de Florence, & Nicolas de la Cafa: cependant le cardinal Colonne eut encore dix voix, & le cardinal de Boulogne trois. Le cardinal Frmin voïant que Colonne étoit sur le point d'être élu, prit la parole. "Pourquoi, dit-il, messieurs, perdons-nous tant de" tems en des contestations inutiles? Rien n'est plus et dangereux que de faire durer si long-tems le concla-" ve: la ville de Rome est divisée en deux factions; le " le soid'Arragon tient la mer avec une puissante flotte, " Amedé duc de Savoie nous est contraire, & le com-" te François Sforce est notre ennemi : faut-il demeu- " rer insensibles au milieu de tant de dangers! Pour- " quoi ne donnons-nous pas au-plûtôt un chef à l'église " de Jesus-Christ ! Voilà l'ange de Dieu qui nous mon-" tre le cardinal Prosper Colonne, dont le merite nous" est confu, pouvons-nous choisir un meilleur pape; " il a déja dix voix, il ne lui en faut plus que deux? " Qu'un de vous se leve pour lui donnér la sienne : un " autre suivra bien-tôt son exemple. ,,

Quoique ce cardinal parlat avec beaucoup de feu, aucun ne sortit de sa place, & ils y demeurerent tous immobiles. Le cardinal de Boulogne voulant éviter les maux que ce retardement pouvoit causer à l'église, se leva pour donner sa voix à Colonne; mais le cardinal de Trente l'en empêcha, en lui disant que des choses de cette importance ne devoient pas se faire par caprice, & qu'elles n'étoient jamais faites trop tard, pourvû qu'elles fussent bien faites ; qu'il falloit y penser mûrement, puisqu'il ne s'agissoit pas seulement de don-

Mmm'iij

ner un gouverneur à une ville, mais un maître à tout le monde, qui auroit le pouvoir de lier & de délier. de fermer & d'ouvrir les portes du ciel, en un mot. un vicaire de Jesus-Christ enterre. Le cardinal d'Aquilée prit la parole, & lui répondit en ces termes : ,, Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, re-, pliqua-t-il n'est que pour empêcher l'exaltation de , Colonne, & avoir un pape qui vous convienne., En même tems le cardinal de Boulogne s'adressant à celui d'Aquilée. " A qui voulez-vous, lui dit-il, don-" ner votre voix ? Je n'affecte personne, répondit celui . ,, d'Aquilée; j'aurai pour agréable celui qui fera nom-"mé. " Le cardinal Marin donna encore à Colonne sa voix, qui fut l'onziéme, & alors celui de Saint-Sixte se tournant vers le cardinal de Boulogne: "Et moi, "dit-il, Thomas, je vous fais pape; puisque c'est " aujourd'hui la veille de faint Thomas. " (C'étoit en effet la veille de faint Thomas d'aquin le fixiéme de Mars.)

En même tems tous les autres cardinaux lui don-Boulogaceftélu nerent leurs voix; il voulut s'en excuser protestant qu'il étoit indigne de cet honneur, mais enfin il fut contraint de se rendre aux prieres du sacré college. Il s'appelloit Thomas de Sarzane. Il étoit né dans un bourg près de Luni, ville episcopale, dont il transfera le siége à Sarzane. Son pere qui s'appelloit Barthelmi, étoit medecin, & ses parens étoient d'une mediocre condition. Sa pieté & sa doctrine le firent connoître à Eugene, qui le créa cardinal du rire de Sainte-Sufanne, en récompense de ce qu'il avoit heureusement travaillé à faire quitter la neutralité aux Allemands. Il prit le nom de Nicolas V. en confideration de Nicolas Albergati, cardinal de Sainte-Croix, duquel il

avoit été domestique, & qui lui avoit prédit qu'il seroit pape. Aussi-tôt qu'il fut élu, le cardinal Colonne premier diacre ouvrit, selon la coûtume, la fenêtre du conclave : & ayant mis dehors la croix , il annonça au peuple l'élection qu'on venoit de faire. Mais comme la fenêtre étoit fort élevée, on ne put entendre le nom du nouveau pape, & plusieurs personnes publierent que c'étoit le cardinal qui paroissoit à la fenêtre qu'on avoit élu pape : ce qui donna l'allarme à ceux qui étoient de la maison des Ursins, & les obligea de se fortifier chez eux. Les Romains au contraire croyant

avoir un pape de leur ville, témoignerent leur joie par

des feux, des danses & des festins.

An. 1447.

Ce bruit étamappaifé, on alla piller la maison du cardinal Colonne, & lorique la verité fut connuë, on en fit autant à celle du cardinal de Boulogne; mais ce dernier n'y perdit pasbeaucoup, parce que ses meubles n'étoient pas fort précieux. Lorsque le roi d'Arragon apprit l'élection de Nicolas V. il ne témoigna pas en être fort content, parce qu'il desiroit l'exaltation du cardinal Colonne. Ces differens interêts n'empêcherent pas que le nouveau pontife ne fut porté avec beaucoup de pompe dans l'église de la Minerve. On le mit sur le maître autel où il fut adoré de tous les cardinaux. Il alla ensuite à l'église de Saint Piere, monté sur une haquenée blanche, qui fut conduite par Procobio fenate ur Romain; & quand il fut fur les dégrez, il donna la benédiction au peuple. Le faint siège n'avoit vacqué que quatorze jours

Après l'élection de Nicolas V. l'empereur Frederic assembla le vingtième de l'uillet les princes d'Allema- est reconnupagne, tant ecclefiastiques que seculiers, à Asciaburg dans le dioceie de Mayence, & là on confirma l'obéif-

pe dans toute l'Allemagne, Cochlee lib. 9.

fance renduë au défunt pape Eugene, & celle que les An. 1447. ambassadeurs de la diéte de Francfort, qui étoient toûjours à Rome, avoient déja renduë au nouveau pape Nicolas V. La neutralité fut abolie, l'on renonça à toute communication avec Felix, & avec les peres assemblez à Balle. Ce qui fut confirmé par un édit de l'empereur, publié le lundi vingt-unième du mois d'Août, portant que chacun eût à reconnoître Nicolas pour le feul, vrai & légitime pape, vicaire de Jefus-Christ, & fuccesseur de saint Pierre, qu'on lui obéit en cette qualité; qu'on rejettat tout ce qui se feroit à l'avenir par Felix, ou par le concile de Basse : ce qui acheva d'abattre entierement le parti des peres du concile ; & les déconcerta si fort, que Felix lui même mpensa plus déformais qu'à se demettre du souverain pontificat, mais d'une maniere qui lui fut honorable, en faisant sa cesfion: il y étoit autant porté par l'inclination naturelle qu'il avoit à la paix, que par les sollicitations du roi de France, qui l'exhortoit sans cesse à rétablir l'union dans l'église. En effet la mort d'Eugene ne changea rien au pro-

Nicolas.

jet de ce roi, car dès qu'il eût appris l'élection de Nicolas V. il voulut montrer à toute la Chrétienté combien il approuvoit ce choix, & résolut dèssors de lui envoyer rendre obéissance par une celébre ambassade, & c'est peut-être, dit Mezeray, ce qui a donné lieu à la pompe & la dépense de ces grandes ambassades d'obédience que les rois envoyent à chaque pape. Il la differa néanmoins pendant quelque tems juíqu'à ce qu'il eût répondu aux sollicitations de Louis duc de Savoie, qui l'avoit fait prier par ses ambassadeurs d'assembler un concile, avant que de se déterminer à reconnoître Nicolas. Ce duc, pour mich réussir, vint

gé de Ibift. de France , Charles VII. an. 1446.

lui-même

LIVRE CENT NEUVIEME.

lui-même trouver le roi à Bourges, où ils eurent plusieurs conferences ensemble sur cette affaire; mais comme tous les deux souhaitoient également la paix, il ne leur fut pas difficile de convenir de tous les moïens nécessaires pour la procurer. Le duc promit de s'employer auprès d'Amedée son pere, pour le faire confentir à la cession, & Charles VII. s'engagea aussi à l'y porter de tout son pouvoir, voulant toutesois com-

mencer par reconnoître Nicolas pour vrai pape, en

faisant réponse à la lettre qu'il en avoit reçue, aussitôt après son exaltation.

La lettre du nouveau pape au roi de France est datéculu vingt-unième de Mars. Il informe ce prince de au roi de France. fon election, il le prie de faire ordonner des prieres Labbei, tom. publiques dans son royaume en action de graces, & afin d'attirer sur lui les faveurs du ciel pour gouverner dignement l'église, pour pouvoir embrasser tout ce qui pourra contribuer au salut des fidéles, à extirper les herésies, réprimer les vexations des infidéles, & à établir une paix solide. Il promet d'employer ses soins à la réforme de la cour Romaine, & de répondre aux vœux du prince pour faire fleurir la religion dans son royaume. Le même pape écrivit une seconde lettre en forme de bulle à tous les fidéles : mais celle-ci n'est datée que du douzième de Decembre; il y traite Amedée de nourisson & d'éleve de l'iniquité, & dit que pour empêcher ses fauteurs & ses partisans de porter plus lein leur malice; & de l'étendre jusques dans le royaume de France si voisin de la Savoje ; il déclare de fon autorité apostolique le duché de Savoïe confisqué, avec toutes les terres d'Amedée qu'il traite de schismatique, d'herétique, d'excommunié, & il les donne à Charles roi de France, ou au dauphin son fils; il ex-Tome XXII. Nnn

Lettre du pape Concil. gener.

XIII. P. 1311.

CLVIII Autre lettre du même pape à tous les fidéles contre Amedée. Concil. ibid. p. 1311.

horte tous les fidéles à se joindre à ces deux princes pour en faciliter la conquête, & il accorde une indulgence pleniere avec la remission de tous leurs pechez à ceux qui y contribueront, ou de leurs personnes, ou de leur argent. Cette bulle cependant ne fit ni bien ni mal. Le roi de France voulant employer des voies plusdouces & moins violentes, convoqua l'année suivante une assemblée à Lyon sur cette affaire.

CLIX. Alphonfe & le duc de Milan avec les Floren-

Dans le tems qu'Eugene mourut, Alphonse roi d'Arragon & de Sicile se trouvoit à Tibur ou Tivoli proche de Rome. Il y délibera quelque tems s'il se retireroit, ou s'il y iroit saire la guerre aux Florentins, comme on étoit convenu avec le défunt pape & le duc de Milan. Mais Nicolas qui étoit d'un naturel pacifique, & qui préferoit les voies d'accommodement, envoya le cardinal de sainte Praxede à Ferrare, où étoient les ambassadeurs d'Alphonse, du duc de Milan, des Venitiens & des Florentins, pour les engager à faire entre eux la paix. Après de longs débat où chacun foûtenoit ses interêts, on convint de certaines conditions qu'on jugeoit bien ne devoir pas être agréables au duc de Milan, mais qu'il ne pourroit cependant pas refuser, eu égard au facheux état dans lequel les Venitiens l'avoient réduit : mais ceux qui étoient les porteurs du traité, le trouverent mort : ce qui détermina les Venitiens à refuser la paix.

CLX. lippe duc de Mi-

Ce prince se nommoit Philippe-Marie Visconti; & ce fut en lui que finit la domination des Visconti à Milan, après avoir duré cent soixante-dix ans. Saint Antonin parlant de la mott de ce prince, qui arriva le treizième d'Août à l'âge de cinquante-sept ans, ne s'exprime pas en termes fort avantageux à sa mémoire, sans doute à cause de la haine qu'il portoit auxFlorentins & des troubles continuels que ce prince avoit excitez dans l'Italie. Ce vieux serpent, dit-il, mourut d'une dissenterie: & comme il avoit vêcu sans craindre Dieu, ni les hommes, aussi mourut-il sans recevoir les Sacremens, & congedia même fon médecin, parce qu'il l'exhortoit à les recevoir. Æneas Sylvius dit qu'il avoit le regard affreux, les yeux grands, l'esprit aigre; que de premier abord il étoit d'un difficile accès, mais qu'il se radoucissoit dans la suite, & qu'il pardonnoit volontiers; prodigue & peu délicat; aimant beaucoup la chasse & les chevaux, & ne pouvant vivre tranquille ni dans la paix ni dans la guerre; habile dans l'art de dissimuler, plus indulgent envers les soldats, qu'envers ses autres sujets; crédule à l'égard des rapports qu'on lui faifoit; soupconneux jusqu'à éloigner d'auprès de lui ses meilleurs amis pour des sujets fort legers; ne voulant point entendre parler de la mort, & craignant beaucoup le tonnerre. Ses fanerailles & son tombeau furent peu convenables à la dignité d'un si grand prince.

Après sa mort plusieurs aspirerent à la principauté de Milan: mais entre tous ces prétendans, il y en avoit tendoient à le quatre principaux, qui croyoient leur droit incontes- principauté de table. Le premier étoit l'empereur Frederic, qui disoit que Philippe étant mort sans enfans legitimes, ses états lui étoient dévolus, parce que Blanche femme de François Sforce, n'étoit que la fille naturelle de ce prince. Le second étoit Alphonse roi d'Arragon, qui soûtenoit que Philippe l'avoit institué son heritier par testament. Le troisième étoit Charles duc d'Orleans, qui prétendoit à cette principauté comme fils de Valentine sœur de Philippe, & fille de Jean Galeas premier duc de Milan, juiques-là qu'il avoit reçu du duc la ville d'Ast qu'on avoit autrefois promise à sa mere avec tout le

An. 1447.

Æn. Sylv. de

Nnn ii

An. 1447.

comté. Le quatrième étoit François Sforce, qui demandoit cet état comme gendre & fils adoptif du défunt, qui lui avoit autrefois affigné Crémone pour le douaire de fa femme. Les Milanois foupirant après la liberté dont ils étoient privez depuis tant d'années, changerent le gouvernement en république, établirent des magifitats de la part du peuple: ce que les autres villes, fujettes à Philippe, voulurent imiter; mais aucune ne pur téuffir, les Venitiens en ayant pris une partie, Sforce l'autre, & les autres princes de même, chacun de son côté.

Alphonse par une moderation affez extraordinaire

en lui, cessa de poursuivre son droit, de crainte qu'on

CLXII. Alphonic cede fon droit au du-

ne crût qu'il voulût se rendre maître de toute l'Italie, & qu'il n'indisposat contre lui la France, l'Allemagne le pape & tous les princes d'Italie; d'autant plus qu'il avoit entrepris une nouvelle guerre contre les Florentins, sous prétexte de procurer la paix à tous ses états, & de proteger la principauté de Milan : mais la veritable raison étoit le desir qu'il avoit de se rendre maître de Toscane, comme les Florentins le crurent; ce qui toutefois ne lui réussit pas. Paul Jove dit que Philippe, avant sa mort, hésita long-tems, s'il préfereroit Alphonie à Sforce son gendre, dans la vûe de rabattre l'orgueil des Venitiens; mais que l'amitié qu'il portoit à sa fille Blanche qui avoit déja un fils, lui fit adopter François Sforce, quoique les Milanois en fussent indignez, dans la crainte que dans la suite leur pays ne fut trop rempli d'Espagnols. Cependant il est plus vraisemblable que Philippe ne fit aucun heritier; & il paroit que le droit le plus incontestable étoit ce-

lui du duc d'Orleans, à cause de sa mere Valentine : le duc ayant résolu, disent les Auteurs, que s'il mou,

An. byte. Europ. c. 49.
Antenin. tit.
21. c. 12.
Platin, in Nigol. V.
Anrana, I.
22. c. 5.
Suvita, I. 15. roit sans successeur, les enfans de cette même Valentine & leurs descendans joüiroient de toute la principauté. Mais le sort en décida, & les Milanois ayant beaucoup souffert pendant quelques années, des differens partis qui vouloient les subjuguer, tomberent sous la domination du duc François Sforce: ce qui donna occasion à beaucoup d'autres nouveaux troubles.

Casimir après beaucoup de délais sur l'offre qu'on lui faisoit de la couronne de Pologne, l'accepta enfin, espete le roisume & fut couronné à Cracovie le vingt-sixième de Juin. de Pologne, & recoit la cou-Le lendemain de cette cerémonie, auquel jour on devoit recevoir les sermens, il s'éleva une grande dispute entre les évêques & les ducs de Masovie, tou- 6.65. chant le rang qu'ils y tiendroient, & qui d'eux occuperoient le côté droit; ce qui fut cause qu'on ne fit rien ce jour-là, & qu'on differa jusqu'à ce que les ducs fussent convenus de ceder le pas aux évêques. Ensuite on reconnut l'obéissance du pape Nicolas, auquel on envoya des ambassadeurs, & cette députation sut accompagnée de quelques demandes qu'il accorda en partie. On le pria de consentir à la levée de dix mille florins sur les biens des ecclesiastiques, pour fournir aux frais de la guerre contre les Tartares, & on l'obtint. On lui demandoit une dixme genérale & la collation des benéfices qui vaqueroient dans toute la Pologne, avec le denier de S. Pierre. Il refusa le premier & le dernier de ces articles; & quant au second, il permit seulement la collation de quatre-vingt-dix benéfices de ceux qui appartenoient de droit au pape, lorsqu'ils séroient vacans dans la province de Gnesne. L'université de Cracovie ne se soûmit pas si-tôt au pape Nicolas, & reconnut encore le concile de Basle jusqu'à la démission de l'elix.

Michen , I. 4.

Nnn iij

AN. 1449. CLXIV. Laurent Valle est condamné comme heréti-

Laurent Valle patrice Romain, & chanoine de l'église de Saint-Jean de Latran, sut condamné cette année comme herétique par l'inquisition de Naples. C'est le Pogge qui raconte ce fait, & ajoûte qu'il ne se sauva du feu que par le credit du roi Alphonse à qui il avoit enseigné le latin, & qui ne pût néanmoins empêcher qu'il ne sût sustigé en secret dans le cloître des Dominicains, ayant les mains liées derriere le dos. Le même auteur dit que les erreurs de Laurent regardoient le mystere de la Trinité, le libre arbitre, & la virginité des Religieuses, & qu'il avoit été assez temerarire pour oser condamner ces grandes lumieres de l'église, saint Augustin, saint Jerôme, Boëce & d'autres. Mais le Pogge ayant eu de grandes disputes avec ce chanoine au sujet de la latinité, son témoignage doit être suspect : & un autre auteur moderne prétend que cette histoire est fausse, & qu'elle paroît d'autant plus fabuleuse, que Laurent Valle étant revenu à Rome, y fut honoré d'une penfion, & y enseigna publiquement: ce qu'on ne lui auroit pas sans doute permis, s'il avoit été ainsi noté & accusé d'herésie à Naples,

Dupin, Bibliot. Act Aut. tom. \$11. in 4. P. 94

CLXV. Le roi de France oblige le roi d'Angleterre à rendre le Mans, Mayenne, &c.

Jean Chartier , hift. de Charles VII. Les Anglois n'étant plus si formidables à la France, le roi Charles VII. ne les ménageoit pas tant; ce qui parut dans une occasion où il obligea le roi d'Angle, terre à lui tenir parole, quelque évenement qu'il en pût arriver, quand il auroit même fallu recommencer la guerre; c'étoit au signe de la ville du Mans, qu'Henri VI. avoit promis de rendre à Charles d'Anjou comtte du Maine, en épousant Marguerite d'Anjou' fille de René roi de Sicile. Comme le roi d'Angleterre se servoit de differens prétextes pour se dispenser de rendre cette ville, dans laquelle il avoit fair

continuée.

Comme les Allemands avoient renoncé à la neutralité, & s'étoient soûmis au pape Nicolas V. qu'ils re- AN. 1448. connoissoient pour seul & légitime pape ; celui-ci en- Concordaten. voya en Allemagne le cardinal de Carvajal Espagnol, tie le pape Nicoen qualité de légat, pour tâcher de reparer les désor-lemands. dres causez par cette longue neutralité, & pour écouter Bullar. tom. 3. les griefs de la nation. Ce prélat après plusieurs con- Nicol. V. confi. ferences avec l'empereur Frederic & les princes Allemands, tant ecclesiastiques que seculiers, fit un concordat qui futconfirmé par une bulle datée du premier d'Avril, par lequel le fouverain pontife se reservoit la nomination aux benefices de toutes les grandes églises dignitez, benefices reguliers & seculiers, électifs & non électifs, qui vaqueroient en cour de Rome, comme aussi ceux des cardinaux & de tous les officiers de la cour Romaine, en quelque lieu qu'ils mourussent. Il accordoit que les élections canoniques se feroient dans les églifes métropolitaines & cathédrales, & dans les monasteres, pour être confirmées par le saint siège, dans le tems marqué par la constitution, Cupientes, cas Cupientes, de Nicolas III. Que les ordinaires pourvoiroient durant 16 de stellione in 6.1 les mois de Février, d'Avril, de Juin, d'Août, d'Octobre & de Decembre, à toutes les dignitez & benefices, à l'exception des grandes dignitez des cathédrales

& collegiales, & que ce qui vacqueroit dans les autres An. 1448. six mois, seroit en la disposition du saint siège; de telle sorte néanmoins que si dans trois mois du jour que le benéfice seroit vacquant, on ne produisoit point de provision du saint siège, l'ordinaire y pourvoiroit; & qu'on payeroit les annates des cathédrales & des abbayes d'hommes selon la taxe de la chambre apostolique, excepté les benefices dont le revenu n'excederoit point la taxe de vingt quatre florins d'or, qui seroient conferez gratis par le saint siège.

CLXVII. Bulle du pape

Labbet , tom.

Le dix-huitième de Janvier précedent, Nicolas avoit adressée à tous les fidéles une bulle, où il disoit : que l'église ayant été fort troublée par les divisions surve-Concil gener, nucs entre Eugene IV. d'heureuse memoire & le conzili. p. 1323. cile de Basle ; il y avoit lieu d'esperer un heureux succès des soins que s'étoient donnez les ambassadeurs des rois de France, d'Angleterre, de Sicile & du dauphin , & voir bien-tôt une paix & une union parfaite : la raison qu'il en apporte, outre la sollicitude de ces ambassadeurs, est qu'Amedée étoit prêt de ceder le droit qu'il assuroit avoir au souverain pontificat, & que ceux qui composoient l'assemblée de Basle sous le nom de concile genéral, & qui étoit alors à Lausane, y concouroient, & ne refusoient pas de donner leurs foins à la paix de l'églife. Nicolas connoissoit assez les dispositions d'Amedée pour parler ainsi, & peutêtre même que celui-ci avoit déja donné quelque consentement à la cession qu'on lui demandoit. Quoi qu'il en soit, Nicolas déclare dans cette même bulle, de l'autorité du siège apostolique, & du consentement des cardinaux, que tout ce qui a été fait par les deux partis, n'aura nul effet, & sera l'egardé comme non avenu.

LIVRE CENT'- NEUVIEME.

De si heureuses dispositions obligerent le roi de France à convoquer une assemblée à Lyon dans le mois de Juillet, pour y traiter de cette importante affaire, & tâcher de la terminer à l'avantage de l'église. Jac- Lyon pour la ques Juvenal des Ursins archevêque de Reims, l'évêque de Clermont, le maréchal de la Fayette, Elie de 101. 3. 6. 4. 6. Pompadour archidiacre de Carcassonne, & Thomas de Corcellis ou de Courcelles docteur en théologie, s'y trouverent au nom du roi. Le comte de Dunoiss'y rendit avec les ambassadeurs d'Angleterre, aussi-bien que l'archevêque de Treves avec les ambassadeurs des électeurs de Cologne & de Saxe, qui résidoient pour lors à la cour de France. Amedée & le concile de Basse y envoyerent le cardinal d'Arles, le prevôt de Monjou & d'autres. L'archevêque d'Ambrun & le seigneur de Malicorne y vinrent de la part du dauphin, comme feigneur du Dauphiné. L'évêque de Marfeille de la part du roi de Sicile. Et tous de concert travaillerent à mettre fin au schisme: ce qui ne fut pas aisé d'abord à cause des differentes difficultez qu'on fit naître, & qui firent durer les conferences jusqu'au mois d'Octobre, sans qu'on pût rien terminer.

.. Mais comme tous ceux qui composoient cette assemblée n'avoient que de bonnes intentions, & qu'on réfolution de étoit déja convenu du point essentiel, je veux dire de la députer vers cession qu'Amedée avoit promise, il sut résolu d'une vore voix unanime, qu'on iroit trouver Amedée à Geneve où il étoit alors; qu'on arrêteroit auparavant certains articles, aufquels, si les deux contendans Nicolas & Felix consentoient, celui-ci renonceroit au souverain pontificat. Les députez partirent dans le mois de Novembre; & Charles VII. de son côté informé par le retour de ses ambassadeurs qui le trouverent à Tours,

Tome XXII.

An. 1448.

qu'Amedée offroit de faire sa cession, résolut d'envoyer une ambassade à Rome, pour convenir des conditions ausquelles cette cession se feroit, & résolute les dissicultez qu'y pourroit opposer le pape Nicolas; il y avoit tout à esperer de cette démarche, parce que ce pape, qui étoit un homme doux & porte à la paix, écouta volontiers les propositions qui lui furent faites de la part d'un prince qui préseroit la justice & l'union de l'église à ses propres interêts, & ne cherchoit que l'avance de deux parts d'un prince qui préseroit la justice de la part d'un de l'avance de deux parts d'un prince qui préseroit la justice de l'avance de deux parts d'un prince qui préseroit la justice de l'avance de deux parts de la contra de l'avance de deux parts de la contra de la contra de l'avance de deux parts de la contra de la

CLXX. Le roi de France en oye

une ambassade au pape Nicolas.

\* Mathieu de Coucy, hiss de Charles II. pag. 691. Faprelle Jacques Cour, argentier du roi.

vantage des deux partis. L'ambassade qu'on envoyoit à Rome étoit compofée de l'archevêque de Reims, d'Elie de Pompadour, promu depuis peu à l'évêché d'Alet, de Gui Bernard archidiacre de Tours, du docteur de Courcelles, de Tannegui du Châtel, & de Jacques Cœur \* surintendant des finances. Ils furent devancez de quelques jours par les ambassadeurs d'Angleterre, qui en les attendant avoient montré au pape le projet d'accommodement fait à Geneve; mais le saint pere l'avoit rejetté, comme renfermant des conditions trop dures à l'un, & trop avantageuses à l'autre; ensorte que les Angloiss'en retournoient, lorsqu'ils trouverent les ambassadeurs de France à Viterbe. Îls leur apprirent les dispositions du pape, & les instruisirent de l'inutile tentative qu'ils avoient faite : mais les François sans se rebuter continuerent leur voyage. Les Anglois demeurerent à Viterbe, & dès qu'ils eurent appris que les choses étoient en voye d'accommodement, ils retournerent à Rome Se joindre aux autres.

CLXXI, Articles d'accommodement dont les ambaffadeurs étoient chargez,

La premiere audience qu'ils eurent du pape sur le douzième de Juillet, les ambassadeurs de France ayant eu une premiere audience du pape, ils lui representerent les articles d'accommodement dont ils étoient

chargez. Ils portent : 1. Que Felix donnera ses lettres de renonciation en bonne forme. 2. Que le pape Ni- AN. 1448. colas révoquera toutes les peines, privations, suspen- concil genura fions portées contre Felix, le concile de Basle & leurs Litt, p. 1316 adherans. 3. Que ceux qui auront été privez de leurs bénéfices, dignitez & possessions, y seront rétablis en bonne forme. 4. Que les cardinaux des deux obédiences conserveront leurs honneurs, prérogatives, émolumens; & que si deux ou plusieurs ont le même titre, on y pourvoira, comme on a fait dans le concile de Constance. 5. Que tous les officiers de la cour de Felix demeureront dans leurs emplois. 6. Que le pape Nicolas convoquera par ses lettres un concile genéral, qu'il indiquera pour le premier de Septembre de l'année suivante, dans quelque ville de la domination de France. 7. Qu'il approuvera & confirmera toutes les provisions données par Felix & par le concile de Basle, pour quelque bénéfice que ce soit. 8. Qu'il s'engagera de pourvoir à l'état de Felix d'une maniere honnête & qui lui soit convenable, & que cela sera approuvé dans le futur concile. Tout ce que Felix demandoit se reduisoit à ces articles; qu'on le feroit car- Felix en dondinal, évêque, légat & vicaire perpetuel du saint siège dans toutes les terres du duc de Savoye : qu'il auroit dans l'église Romaine la premiere place après le pape: que loffqu'il paroîtroit devant sa sainteré, elle se leveroit de son siège pour le recevoir, & le baiseroit à la bouche, sans exiger de lui en ces rencontres d'autres marques de respect & de soumission : qu'il conserve-'roit l'habit & les ornemens du pontificat, excepté l'anneau du pêcheur, le dais, & la croix fur la chaussure, & qu'on ne porteroit point avec lui la fainte Euchariftie: que lorsqu'il sortiroit des états de Savoye, il auroit

nant la cellion.

AN.1448

par tout les droits & la puissance du légat, & qu'il ne pourroit être contraint de venir paroître à la cour de Reme, ni dans un concile genéral. De tous ces articles, il n'y eut que celui qui regardoit la convocation d'un concile genéral qui ne sur point exécuré. Felix pour faire la cession du souverain pontificat, convoqua ou plûtôt continua le concile de Basse dans la ville de Lausanne, mais ce ne sur que l'année suivante.

CLXXIII. Le pape envoye Carvajal légst en Bohé-

Carvajal que le pape avoit envoyé en Allemagne, eut ordre aussi de se rendre en Bohême, où l'on croyoit que Maynard lieutenant du royaume, avoit disposé toutes choses pour ramener les peuples à la doctrine de l'église Romaine. Mais ce légat n'apportoit pas la principale chose nécessaire pour rétablir la paix ; je veux dire les bulles de l'archevêché de Prague pour Roquefane. Il ne laissa pas néanmoins de faire son entrée dans cette ville capitale avec la croix & les autres marques de sa dignité. Il se trouva dans l'assemblée où l'on traitoit des affaires du royaume; & il y fut fort bien reçu le premier jour de Mai veille de l'Ascension, par les deux lieutenans Maynard & Petarfcon , par les feigneurs, le clergé, l'université & le peuple. Il écouta la harangue qu'on y prononça à la louange du faint siège, des deux papes Eugene & Nicolas, du défunt empereur Sigismond, & de lui-même; on rapporta en peu de mots tout ce qui s'étoit passé entre le concile de Basle & les Bohémiens touchant la communion sous les deux especes : l'assemblée ajoûta qu'elle ne demandoit que deux choses; l'une que le concordat fût confirmé, l'autre, que Roquesane eut des bulles, & fût

Coeklée , hift L 10.

CLXXIV. Demandes des Bohémiens au légat, & fa

Le légat répondit qu'on penferoit à les fatisfaire promptement au fujet du concordat; & qu'ayant que LIVRE CENT-NEUVIEME.

de sacrer Roquesane, il falloit restitues les biens de l'église de Prague, de peur qu'étant élevé à la dignité AN. 1448. d'archevêque, il n'eût pas dequoi la foûtenir avec honneur. Il les exhorta de plus à reconnoître, à l'exemple des Hongrois, le jeune Ladislas pour leur roi légitime, afin de conserver la paix du royaume. A quoi les Bohémiens répartirent, que la restitution qu'il demandoit souffrant trop de difficultez, on donneroit ordre pour fournir à Roquesane les revenus qui lui feroient nécessaires : & comme ils virent qu'il n'y avoit rien à esperer pour eux, ils se séparerent sans rien conclure, ce qui obligea le légat à s'adresser à Roquesane lui même, pour tâcher de former quelque liaison avec lui, & l'amener au but où il vouloit le conduire. che de gagner Roquesane y répondit assez au commencement, quoique l'on reconnût dans la suite qu'il étoit plus interesse qu'il ne paroissoit.

En effet, il ne perdit aucune occasion de remontrer au légat que c'étoit lui qui avoit le plus contribué à la demande des reunion des Huslites, avec le concile de Basle; que cheréché de l'empereur Sigismond en étoit si persuadé, qu'il lui Prague. avoit promis l'archevêché de Prague pour reconnoisfance d'un si grand service; & que cet archevêché étant venu à vacquer, sa majesté avoit sollicité la cour de Rome de l'en pourvoir ; qu'il ne s'y étoit trouvé , & ne s'y trouvoit encore aucun obstacle : Que les Catholiques & les Hussites de Bohême consentoient également à le recevoir pour archevêque, & que les états du royaume avoient écrit à Rome en sa faveur : Qu'à la vérité le faint siége ne l'avoit pas directement refusé; mais qu'il differoit de jour en jour, sous divers prétextes, de lui envoyer ses bulles ; & que ce délai étoit la cause de tous les inconveniens déja arrivez,

Roquelane.

Ooo iii

& qui arriverojent à l'avenir dans la Bohéme, & qui intéresseroient la religion, puisque le clergé demeuroit sans chef, & que la bourgeoisse de Prague s'étoit hautement expliquée, que si on lui donnoit un autre archevêque, elle le mettroit en piéces : qu'il demandoit donc qu'on lui tînt la parole que l'empereur Sigismond lui avoit donnée, & qu'il offroit de servir le pape à cette condition; mais que si le saint siégene le jugeoit pas digne de l'archevêché il ne devoit point exiger de lui qu'il sît la principale sonction de cette dignité, qui consistoit à faire exécuter les ordres de sa sainteté dans le principal diocese de la Bohéme.

CLXXVII Réponse du légat à Roque-

Hoffit. L. 10.

dit que c'étoit la coûtume ordinaire de la cour de Rome d'examiner long-tems les affaires de consequence avant que de les conclure; mais qu'il ne falloit pas se Cochlie , hift. rebuter, & que ce qui ne s'étoit pas fait en un tems;

Ce discours surprit un peu le légat, qui lui répon-

s'accompliroit en un autre. Roquesane irrité de cette réponse, s'abstint de revoir le légat, qui ne connoissant pas encore assez le génie des Bohémiens, se mit à négocier sans la participation de Roquesane; mais il s'apperçut bien-tôt qu'il s'étoit trompé dans sa conjecture. Les états lui firent demander avant toutes choses des bulles pour Roquesane, & résolurent de ne rien entreprendre de ce qui regardoit le clergé, qu'on ne les eût auparavant satisfaits sur ce point. Le légat arrêté tout court dès le commencement de sa négocia-

tion, dépêcha un courier à Rome, qui lui apporta pour réponse, que le pape étoit prêt d'envoyer les bulles que l'on désiroit ; pourvû que les états fissent réparer toutes les contraventions au traité que l'évêque de Coutances avoit conclu avec eux pour le concile de Basle, & sur-tout celle qui regardoit la meilleure par-

mandent des bulles pour Roquefane.

tie des biens ecclesiastiques, qui avoient été abandon- AN. 1448. nez depuis aux Hussites.

Mais ce n'étoit pas ce que vouloit Roquesane : il craignoit que les Bohémiens n'eussent plus à l'avenir un le légat à la même confideration pour lui qu'ils avoient euë auparavant, s'ils le voyoient quitter leurs intérêts pour obtenir l'archevêché de Prague; & que les ecclesiastiques de son parti n'en prissent occasion de le supplanter, sous prétexte qu'il se seroit réconcilié avec les Catholiques. Il dit là-dessus nettement au légat, que si le saint siège vouloit bien le gratifier sans qu'il parût avoir fait aucune avance pour le mériter, qu'il donnoit sa parole d'executer ensuite aveuglement tous les ordres qui lui seroient envoyez de Rome, & de ménager si bien les esprits de ses compatriotes, qu'il n'arriveroit pendant sa vie aucun trouble dans la Bohême pour ce qui regardoit la religion. Mais le légat ne voulant rien relâcher sur les ordres de la cour de Rome, Roquesane ne garda plus de mesures; & le légat de son côté n'oublia rien pour décrediter Roquesane dans les états, sans que tout ce qu'il pût dire, sit aucune impression sur les esprits qui étoient prévenus en faveur de leur archevêque; car ils le regardoient en cette qualité, quoiqu'il n'eût point de bulles.

Le cardinal de Pavie rapporte que les états de Bohême ordonnerent que Roquesane se justifieroit en public de ce que ses ennemis lui reprochoient, & lui donnerent tout le tems qu'il lui falloit pour composer & apprendre par cœur une harangue qu'il prit soin de remplir de ses propres louanges, & des services qu'il prétendoit avoir rendus à sa patrie. Il choisit le jour parlant en public reste court, qu'il devoit la réciter, & l'on invita pour l'entendre & manque de les principales personnes du royaume, aussi-bien que

le légat, que les Catholiques avoient engagé à s'y trou? ver, dans la crainte que les Hussites ne tirassent avan-

tage de son absence.

Roquesane commença par ces paroles : Le Verbe éternel du Pere; mais Dieu pour le punir de sa présomption, lui ôta fur le champ l'entier usage de sa mémoire; il oublia non-seulement le discours qu'il devoit prononcer, mais encore tout ce qu'il sçavoit, & qui lui auroit pû servir pour mettre en la place des paroles qu'il avoit préparées : Il changea plusieurs sois de ton & de posture, & recommença souvent les mêmes mots: mais il lui fut impossible de continuer, & il resta tout court; desorte qu'il alloit servir de divertissement à la compagnie, lorsque le légat, à qui l'usage de la langue latine étoit familier, & qui d'ailleurs étoit fort lçavant, voulant sauver à Roquesane une partie de la confusion qu'il méritoit, reprit le même commencement de son discours, qu'il continua avec autant de présence d'esprit, que de force & d'énergie, pour porter les Bohémiens à ne se point séparer de la communion de l'église Romaine.

Le légat reprend fon difcours, & le con-

Papiniensis, comment, in

> La modération du légat parut sur tout en ce qu'ayant un si beau champ pour blamer Roquesane dans une si celebre assemblée, & pour le représenter tel qu'il étoit, il ne dit rien cependant qui pût le choquer, ni donner à ceux de son parti l'occasion de se plaindre. Mais les Bohémiens, loin de le louer de sa retenuë, le blâmerent hautement, disant qu'il n'avoit eu d'autre dessein que de faire remarquer davantage le désaut qu'il feignit de vouloir réparer. Enfin ils lui donnerent si peu de satisfaction, que la dignité du souverain pontife dont il étoit ministre, ne lui permettant pas de demeurer plus long-tems dans un royaume, où les ennemis

nemis de l'église étoient favorisez en toutes choses, il pensa sérieulement à se retirer. Il ne jugea pas néanmoins à propos de le faire incognito, & l'observation de cette bienséance pensa lui coûter la vie. Car les Hussi- la Bohéme tes ne se contenterent pas de lui dresser des embûches s'en rerousne à dans la Bohéme, ils en disposerent encore dans la plûpart des états des princes Allemands par lesquels il devoit passer pour retourner à Rome. Mais il avoit mis un ordre ii exact à sa marche, & les princes & les villes de l'Empire prirent tant de soin de le défendre tant qu'il fut sur leurs terres, qu'il revint enfin auprès du pape sain & sauf, & lui rendit compte de sa nego-

ciation. La principale cause, qui arrêta le succès de cette légation, fut que Maynard & Petarscon, tous deux lieutenans du royaume, n'étoient point d'accord entre eux. Maynard zelé catholique ne pensoit qu'à rétablir dans sa patrie les anciens usages, aussi-bien que la saine doctrine de l'église, & Petarscon qui s'interessoit fortement à l'élevation de Roquesane son intime ami, étoit très-mécontent de ce que l'on retardoit si longtems, & avec une affectation sensible, les bulles qu'il attendoit pour l'archevêché de Prague. Petarscon avoit néanmoins tant de respect pour Maynard, & tant d'admiration pour sa vertu, qu'il n'osa jamais le contredire ouvertement, & qu'il ne s'opposa point à la punition qu'il prétendoit faire des séditieux. Il signa même par Mon de Petrespure complaifance, l'arrêt qui les condamnoit au der- de la Bohéme. nier supplice. Petarscon mourut à contre-tems pour le repos de la Bohéme, & Pogebrac fut élu pour lui fucceder. Il n'étoit pas moins ami de Roquesane que le défunt, mais il avoit une ambition plus cachée & plus démesurée : il prenoit déjases mesures pour monter sur le Tome XXII. Ppp

An.1448.

trône de Bohéme, où la fortune l'éleva depuis ; & quoiqu'il ne füt pas fort persuadé de la part de la doctrides Bohémiens Hustires, c'étoit assez qu'elle lui pût sezvir pour arriver à la souveraineté, puisque les voies légitimes lui en étoient fermées. Il témoigna tant de répugnance pour les anciennes cérémonies, que Maynard s'étoit trop hâté de rétablir dans les églises de Prague, après une cessait de vingt-quatre ans, que les bourgeois Hustites lui proposerent un moyen infaillible de surprendre la ville, a sin d'y faire célebrer en toutte liberté la messe ses de la nouvelle religion.

Pogebrac pen fe à le rendre maître de la vil le de Prague,

Pogebrac étoit assez habile pour connoître que cette ouverture tendoit à le rendre seul lieutenant de l'état, & par consequent maître des affaires. Mais il n'accepta cette propolition qu'à condition qu'on envoyeroit auparavant des personnes affidées & prudentes, qui jugeroient si les Hussites étoient en état de favoriser la surprise de cette ville. Le rapport qu'elles lui firent, acheva de les déterminer, & l'on convint que durant une nuit sombre les Hussites mettroient le seu dans un quartier de l'ancienne Prague ; & qu'après que les Catholiques seroient accourus pour l'éteindre, ceux-là ouvriroient une porte de la nouvelle Prague à Pogebrac, qui s'y trouveroit avec toutes les forces du parti. Le succès répondit à la tentative. La violence du vent qui s'éleva, contraignit les Catholiques qui étoient logez dans la nouvelle Prague, d'accourir dans l'ancienne au premier bruit de l'embrasement, à dessein de l'éteindre. Les Hussites demeurez seuls; introduisirent aisément Pogebrac, qui eut le loisir de se saifir du pont entre les deux villes, avant que les Catholiques eussent eu avis de sa marche; & après s'être emparé des murailles, il fit travailler ses soldats à éteindre

Catholique.

Bobem. 6 58,

Cependant Jean Huniade gouverneur de la Hongrie, honteux du mauvais succès de la journée de Var- une armée cons nes, & voulant rétablir sa réputation, mit sur pied une armée de vingt-deux mille hommes. Il voulut engager Georges seigneur de Mysie à joindre ses troupes aux siennes : mais ce prince s'en excusa sur l'alliance qu'il avoit faite depuis peu avec Amuræ, & qu'il ne vouloit pas rompre : ce qui fit prendre à Huniade le parti de faire passer son armée par la Bulgarie. Il avoit avec lui un légat du pape, nommé Barthelemi la Passe Florentin, de l'ordre de saint Dominique, & évêque de Coronne. Amurat informé par George de l'armement qu'avoit fait Huniade, & du chemin qu'il avoit pris pour le venir attaquer, le prévint avec une armée de quatre-vingt-mille hommes. Ce mouvement surprit fort Huniade, parce qu'il s'attendoit que Scanderberg prince d'Albanie, attaqueroit l'armée Turque dans l'Illyrie, comme ils en étoient convenus. Il fallut donc en venir aux mains. La bataille fut donnée un Jeudi 17. d'Octobre dans une grande plaine sur les confins de la Mysie & de la Bulgarie que les Hongrois appellent

Rigomezones, & les Mysiens Cozoves, c'est-à-dire, le champ du Merle. On se battit jusqu'à la nuit avec beaucoup de perte du côté des Turcs; le lendemain les deux armées le réjoignirent, & continuërent le combat jusqu'au soir, mais avec une grande perte du côté des Chrétiens. Enfin le troisième jour qui étoit un samedi, la bataille ayant recommencé de grand matin, après un grand carnage de part & d'autre, l'armée Chrétienne extrêmement fatiguée, fut entierement défaite, & mise en suite. On dit que huit mille Valaques abandonnerent lâchement Huniade pendant le combat, pour se retirer du côté d'Amurat, & que ce sultan qui haïssoit les traîtres, loin de les recevoir dans son armée les fit tous massacrer en présence des Chrétiens, Zechel neveu d'Huniade & gouverneur des Valaques, le légat & beaucoup de grands seigneurs périrent dans

le combat : la perte des Turcs monta à trente-quatre mille hommes, & celle des Chrétiens à huit mille,

Donfin. 3. dec.

1448. 5. 6.

7. p. 199. Æn. Sylv. Europ. c. 6.

Michou , l. 5. a. 65.

CLXXXVIII. Huniade fe fauve, & prend la fuite.

parce qu'Ansurat fit tuer tous les prisonniers.

Dès qu'Huniade eur vu Zechel tué, & quelques enseignes prises, il se sauva sur un bon cheval, & courur pendant trois jours par des chemins détournez, sans prendre aucune nourriture. Le quatrième jour, il tomba entre les mains de deux voleurs, qui le dépotillerent; & comme ils disputoient entr'eux à qui auroit une croix d'or attachée à son col, Huniade surprit l'épée de l'un, la lui passa au travers du corps, & mit l'autre en suite. Il prit ensuite le chemin de Sinderovie, où il sur arrêté par l'ordre de Georges despote de Servie, qui par une trahison indigne d'un homme de probité, ne voulut lui rendre la liberté qu'à certaines conditions fort onereuses, & entr'autres il l'obligea de lui laisser son jeune sils Ladislasen ôtage. Hu

niade dissimula pour lors; mais dès qu'il sut arrivé en Hongrie où on le reçut avec beaucoup d'honneur, il retira par force ce jeune prince des mains de Georges. Quelques historiens rapportent que les Turcs après la victoire, prierent Amurat de permettre qu'en action de graces ils celébrassent pendant trois jours une de leurs fêtes au lieu même du combat. Phranzes dit que ce fut en ce tems - là qu'Amurat réforma les habille- 14: Phrant lib s: mens, les emplois & la maniere de combattre des Ja- 199. 32nissaires; qu'il leur accorda beaucoup de prérogatives, à condition qu'ils ne se marieroient point, de peur que le soin de leurs femmes & de leurs enfans ne les détournassent de l'application qu'ils devoient apporter à devenir de bons officiers, & à se perfectionner dans l'art militaire.

On célebra cette année à Angers dans le mois de Juillet un concile de la province de Touraine Jean ar-la province de chevêque de Tours y présida avec ses suffragans, Pier-bret Angels, bet Angels, re de saint Malo, Jean du Mans, Guillaume de Nantes, Robert de Rennes, Jean de Belleval administrateur de l'église d'Angers, & d'autres tant évêques, qu'Abbez & procureurs. On fit dix-sept statuts ou réglemens pour réformer certains abus. Le premier enjoint à tous les prêtres de dire l'office des morts du moins à trois leçons, dans les jours qui ne seront point solem- concil gener. nels. Le second défend de donner les retributions à Labbei, tom. ceux qui n'assisteront point à l'office. Le troisième, qu'un même chanoine ne reçoive les distributions de plusieurs églises pour l'office qu'on dit à la même heure. Le quatriéme, de parler dans le chœur sans nécessité, & de dire ses heures en particulier, ou deux à deux secretement. Le cinquiéme interdit aux clercs les jeux qui peuvent causer du scandale. Le sixième Ppp iij

ordonne de prêcher avec décence, & de ne point dire la messe dans des lieux non consacrez. \* Le huitième, \* Le 7. man- de ne point dépoüiller les monasteres de leurs biens. Le neuvième enjoint aux archidiacres de ne rien recevoir dans leurs visites s'ils ne s'en sont pas acquittez comme ils le devoient. Le dixiéme, de ne point avoir de concubine. L'onziéme de publier dans l'espace d'un mois une sentence d'excommunication portée. Le douziéme défend les mariages clandestins. Le treiziéme, les bruits & les charivaris qu'on fait, lorsque les personnes se remarient une seconde & troisième fois. Le quatorziéme excommunie ceux qui dépoüillent les églises, & qui s'emparent de leurs biens. Le quinziéme approuve l'excommunication qu'encourent ceux qui maltraitent les porteurs de sentences ecclesiastiques, pour empêcher l'exécution. Le seiziéme défend le culte des reliques qui ne sont pas approuvées. Le dix septiéme est touchant la publication des indulgences.

Partages qu'en fait des royau-mes du Nord-

K. antz. 5. Suc. 39. O 2. Dan. c. 16.

Les royaumes du Nord qui n'avoient eu jusqu'à présent qu'un seul roi, furent partagez à differens princes. Christophle possedoit les, trois, de Dannemark, de Suede & de Norwege; mais après sa mort qui arriva au commencement de cette année, les Suedois ne pouvant supporter l'union des deux autres royaumes avec le leur, élurent pour leur roi Charles Canut issu des anciens rois Goths, qui avoit déja gouverné la Suede avec beaucoup d'équité & de prudence, & qui, outre sa profonde érudition, possedoit de grandes richesses. Les Danois & ceux de Norwege de leur côté choisirent Christiern comte d'Aldemburg, au refus d'Adolphe son oncle duc de Slevie. Mais ces deux rois eurent aussi tôt la guerre entr'eux au sujet de la Got-

An.1448.

CXCI. Guerre en Italie pour le duché de Milan.

L'Italie, & particulierement la Lombardie, fut aussi le théatre de la guerre à cause de la succession du duché de Milan, que le roi Alphonse, les Venitiens, les ducs d'Orleans & de Savoie, & François Sforce disputoient entr'eux. Comme ce duché appartenoit à Charles duc d'Orleans, suivant les termes du contrat de Valentine sa mere, sœur du défunt, il y passa avec des troupes : mais les Milanois se voulant mettre en liberté, ce duc ne put s'emparer que du comté d'Ast, parce qu'il avoit affaire à de trop forts compétiteurs, qui faisoient la guerre dans leur propre pays. Ce qui causa tant de troubles, que ceux qui avoient souhaité la mort du duc Philippe, destroient qu'il fût encore vivant. Le pape Nicolas qui aimoit la paix, employa tous ses soins pour appaiser ces divisions, & accorder ces princes. Il eur aussi recours à Dieu, qui justement irrité des péchez de ces peuples, les avoit punis par deux ans de peste ; il fit faire des processions genérales, & il y porta lui-même le faint Sacrement. Mais il fallut que les armes en décidassent, & les états de Milan n'échurent qu'au plus fort.

Ce fur dans cette année que René duc d'Anjou & roi de Sicile infittua l'ordre des chevaliers du Croifant, ou d'Anjou, dans l'églife de faint Maurice d'Angers. Quelques auteurs rapportent cet établissement à l'an 1464, peut -être, parce que les réglemens n'en furent publicz que seize ans après. René par modessite ne prit que la qualité d'entrettemen de cet ordre, you-

CXCII.
L'ordre des
chevaliers du
Crosslant.
Sammarth, hift.
Franc. L. 11.
cap. 4. in addit.

lant que saint Maurice en fût le patron. Les chevaliers AN. 1448. étoient au nombre de cinquante, ils portoient un croiffant sur le bras droit, avec cette devise instructive. Loz en croissant, ce qui signifioit qu'en eroissant en vertu on méritoit Loz, c'est-à-dire, des louanges. Cette devise étoit écrite en lettres bleues, & du croissant pendoient autant de bouts d'éguillettes d'or, émaillées de rouge, que les chevaliers de l'ordre s'étoient trouvez en de dangereuses occasions; de sorte que par le nombre de ces petites branches pendantes, on pouvoit facilement juger de leur valeur, & des belles actions qu'ils avoient faites. Ces chevaliers portoient aussi le manteau de velours rouge cramoisi, le mantelet de velours blanc, avec la doublure & la soutane de même. Ils tenoient leurs assemblées dans l'église de faint Maurice d'Angers. Aucun ne pouvoit être reçu dans cet ordre, qu'il ne fût prince, marquis, comte, vicomte, ou issu d'ancienne chevalerie, & gentilhomme de quatre races ; & il falloit que sa personne eût été sans reproche.

d s ord mon. cy relig. tom. 8. p.

CXCIII. Chronique de Matthieu Palmier.

Durin , Bibliot, des Aut. tom XII. inquarto p. 96.

La chronique de Matthieu Palmier Florentin, depuis le commencement de la création du monde, finit à cette année 1448. On n'en a imprimé dans l'édition de Basse de la chronique d'Eusebe, que ce qui suit la chronique de saint Prosper, c'est-à-dire, depuis l'an 444. On dit que cet auteur ayant fait un poeme des Anges en Italien, fut accusé d'Arianisme, à cause des termes qui lui étoient échappez dans cet ouvrage; & que n'ayant pas voulu révoquer ses erreurs, il sut brûle : mais cette histoire est sans fondement , quoiqu'avancée par Tritheme. Il vaut mieux croire avec Paul Jove, qu'il n'y eut que son livre de brûlé. Son ouvrage de la chronique a été continué jusqu'à l'an 1481,

le premier.

Le pape Nicolas sur la fin de cette année, voulut récompenser le mérite de Nicolas de Cusa, ainsi appellé du lieu de sa naissance, situé sur les bords de la Moselle dans le diocese de Tréves. Quoiqu'il ne sut fils que d'un pauvre pêcheur, il se rendit recommandable par sa pieté & par sa science, & s'éleva par ce querto p. 96. moyen aux plus hautes dignitez ecclesiastiques. Il sut d'abord chanoine régulier, ensuite archidiacre de Liege, & doyen de saint Florin de Constance, Il assista au concile de Basse, & sur un des plus grands défenseurs de l'autorité du concile sur le pape. Il fit sur ce sujet un ouvrage considerable intitulé, De la Concordance Catholique, divisé en trois parties. Ayant ensuite quitté Basse, pour passer du côté du pape Eugene, il sur employé en differentes légations d'Allemagne, de France, & enfin élevé par le pape Nicolas V. le vingtiéme de Décembre de l'année 1448. à la dignité de cardinal du titre de Saint Pierre - aux-Liens, avec cing autres qui reçurent les mêmes honneurs. Il fut renvoyé en Allemagne, & fait évêque de Brixen dans le Tirol; ce qui lui attira des differends avec Sigismond duc d'Autriche, qui l'obligerent enfin de quitter l'Allemagne.

On croit que ce fut dans cette année que mourut Gerard Machet confesseur de Charles VII. & pourvû de l'évêché de Castres. Après avoir fait ses études dans le college de Navarre sur la fin du quatorzième siècle, il prit le bonnet de docteur en 1411. & fut pourvû quelque tems après d'un canonicat de l'église de Notre-Dame à Paris. Il fit les fonctions de vice - chan-

Tome XXII. Qqq AN. 1448.

ave: cing au-

M. Dipis , Bitom- x t 1. in-

Mort de Ge-Depin , file.

AN. 1448

celier de l'Université de Paris en l'absence de Gerson; & en cette qualité il sit nommé pour haranguer l'empereur Sigismond, quand il passa par la France. Il mourur à Tours où la cour étoit alors. Il a écrit plusieurs lettres qui se trouvent manuscrites dans l'église de saint Martin de Tours. Monsieur de Launoy en parle dans son histoire du college de Navarre, & il y donne les titres des principales.

CXCVI. Le roi d'Ecoffe éponfe la fille du duc de Gueldres.

Jacques I I. roi d'Ecosse, èpousa aussi cette année Marie fille du duc de Gueldres & de Juliers, & niéce de Philippe duc de Bourgogne & de Brabant. La princesse fut conduite en Ecosse par Jacques de Bethune fils de Jean de Bethune I I. du nom, & d'Elisabeth d'Estouteville.

L'Espagne souffroit alors de grands troubles causez par la trop grande autorité qu'Alvarez de Lune avoit n'esprit du roi de Castille; ensotre que pour la réprimer, Henri fils aîné du roi prit les armes, & donna autant d'exercice à son pere, que le dauphin de France en donna au roi Charles VII.



## LIVRE CENT-DIXIEME.

En lant que tout se disposoit à l'extinction du schime, & à procurer la paix de l'église qui fut An. 1449. heureusement terminée dans cette année, par la cession volontaire d'Amedée de Savoie, & par les soins ce travaille à la du roi de France, qui, selon le rapport d'Æneas Syl- paix de l'église. vius, y travailla plus que tout autre, & y eut la plus Gomment, Pit grande part ; les électeurs de Tréves, de Cologne, de "L. 1.7. Saxe, & le comte Palatin du Rhin, firent un acte par lequel ils s'unissoient au roi de France, & se conformoient au projet de paix qu'il avoit proposé, & qui sut suivi dans la plûpart des articles. Le pape Nicolas sut si pénetré de reconnoissance pour le zele que le roi Charles VII. fit paroître en cette occasion, qu'il lui en fit de grands remercimens, & donna à sa pieté les éloges qu'elle méritoit. La joie fut genérale par tout le monde Chrétien, on publioit de toutes parts la modération d'Amedée, la fermeté de Nicolas, & la sagesse du roi de France. Louis duc de Savoie craignoit tellement que l'affaire ne manquât, qu'étant informé qu'un certain Bolomere tâchoit de dissuader Amedée son pere de donner sa cession; il le sit jetter, une pierre au cou, dans un lac.

Les ambassadeurs de France, sçavoir Jacques patriarche d'Antioche, & évêque de Poitiers, Elie évêque par la ceffique d'Alet, Jean comte de Dunois, Jacques Cœur, Gui d'Amedee, Bernardi, Jean le Boursier, & Thomas de Courcelles, acompagnez d'Alphonse Segura doyen de Tolede, & député du pape Nicolas V. s'étoient rendus à Lausanne auprès d'Amedée, pour y déliberer avec ses députez

Qqq ij

1333.

& d'éteindre entierement le schisme. Après que les dé-Zabbe, concil. putez d'Amedée eurent promis en son nom qu'il renonceroit au souverain pontificat, on convint que Nicolas V. expedieroit trois bulles, sçavoir une pur casser toutes les procedures faites pendant le schisme, une autre pour confirmer tout ce qui avoit été fait dans les deux parties, & la troisiéme pour rétablir tous ceux qui avoient été dégradez de leurs dignitez. Les ambastadeurs de France s'engagerent par écrit le quatriéme d'Avril de remettre à Amedée ou au chapitre de Geneve dans le mois de Juillet suivant, lesdites bulles en plomb dûment expediées en cour de Rome, conformes à la teneur qui en avoit été prescrite, ensuite de quoi le neuvième d'Avril Amedée connu dans fon obédience sous le nom de Felix V. renonça au pontificat, & à tous les droits qu'il y pouvoit prétendre.

Concil-gener. Labbei , tom X111. p. 1335.

Les peres de Basse de leur côté s'assemblerent pour la derniere fois à Laufanne le seizième du même mois, afin d'autoriser davantage cette cession, & la revêtir de toutes les formalitez nécessaires, ils y firent deux decrets, où ils disent, qu'afin d'établir une paix solide, qu'il ne reste plus aucun vestige de division, & poun se conformer aux desseins du pape Felix V. qui venoit de renoncer purement & sincerement au souverain pontificat, ils déclarent nulles toutes les censures portées à l'occasion du schisme, & toutes les élections, nominations, provisions, bonnes & valables; remettant à ceux qui en ont joui, quoiqu'excommuniez par le concile de Basle ; tous les fruits de leurs bénefices qu'ils ont perçus alors, quorqu'ils fussent dus à la chambre apostolique. Ils maintiennent de part & d'autre tous ceux qui sont en possession de dignitez, béné, fices & offices ecclesiastiques, confirment à cet effet toutes les collations, provisions, postulations, élec- AN. 1449. tions, &c. faites dans chaque obédience, & les dispenses, indulgences & autres graces accordées par les conciles ou par les papes des deux obédiences, aussibien que les decrets, dispositions, reglemens qu'ils auroient faits ; ils statuent encore que les archevêques , évêgues, abbez & autres bénéficiers demeureront paifibles possesseurs des bénéfices dont ils sont en possession : que toutes les sentences, procès & jugemens contraires, seront nuls & révoquez, que les cardinaux de l'une & de l'autre obédience demeureront dans leurs dignitez.

Aussi-tôt qu'on eût appris cette renonciation de Felix, & qu'on n'étoit plus soumis dans l'église qu'à un feul pape, qu'on reconnoissoit pour le légitime vicaire de Jesus-Christ, la joie sut universelle parmi tous les Fideles, & l'on entendoit crier dans Rome de toutes parts : Five le pape Nicolas. Auffi le saint pere pour té- Lable, con moigner à Dieu sa reconnoissance d'un si grand bienfait, ordonna des prieres publiques au Vatican; & l'on fit la même chose dans toute l'Italie. Il ne se contenta pas d'écrire au roi de France, afin de le remercier des soins qu'il avoit pris pour l'extinction du schisme, il voulut aussi faire part d'une si heureuse nouvelle à toute la Chrétienté, par les trois bulles que les ambassadeurs de France avoient promises à Amedée. La seconde & la plus longue, datée de Spolete du dix-huiNicolas V toustieme de Juin, porte que Dieu ayant rendu la paix à chant la ceffion son église par les soins des ambassadeurs des rois de de Felix, France & d'Angleterre, de René roi de Sicile, & du dauphin; Amedée premier cardinal, évêque de Sabine, légat & vicaire du faint siege en quelques provinces,

Qqq iij

qu'on appelloit Felix V. dans son obédience, avoit re-

AN. 1449.

Concil. gener. Labbei, tom. \$111. §. 1347.

noncé au droit qu'il prétendoit au souverain pontificat; que ceux qui avoient été assemblez à Basle, & ensuite à Laufanne fous le nom de concile genéral, avoient ordonné & publié qu'il falloit obéir à Nicolas; comme à l'unique & indubitable souverain pontife; & qu'ils avoient dissous ladite assemblée de Balle. " Desirant ,, donc, continuë le pape, autant que Dieu nous en , donne le pouvoir , procurer la paix à tous les Fide-, les, nous approuvons, ratifions & confirmons pour ", le bien de l'union de l'église, de notre pleine puis-" fance apostolique, & du conseil & consentement de ", nos freres les cardinaux , les élections , confirma-", tions, provisions de quelque église & bénéfice que " ce soit; les consécrations, bénédictions, absolutions, ,, dispenses & administrations des biens, droits & sub-,, ventions du faint siège, & tout ce qui regarde en ge-", neral & en particulier la justice & la faveur dans le ,, fort exterieur & interieur faits aux personnes & aux "lieux qui obeissoient à Felix & à ceux qui étoient ,, assemblez à Basse ou à Lausanne, comme aussi tout ", ce que les ordinaires ont fait par leur autorité, &c. " Par la premiere bulle, il rétablit entierement toutes les personnes, de quelque dignité, condicion & état qu'elles soient, qui ont été privées de leurs bénéfices & jurisdictions par le pape Eugene, pour avoir suivi Felix & le concile de Balle. Enfin par la troisième, il déclare nul tout ce qui a été dit ou écrit contre le même Felix, les peres de Balle & leurs adherans, voulant que le tout soit effacé des registres d'Eugene, & qu'il n'en foit plus fait aucune mention. Ainsi finit entierement le schisme : & Nicolas V. sut reconnu de tous pour e seul pape légitime.

I abbe, conc. t·m. xIII. pag. 1335. & fcq.

La réconciliation fut entiere & parfaite entre le souverain pontife & le cardinal d'Arles, qu'Eugene avoit AN.1449. déposé. Nicolas le reçut à sa communion, lui assura la possession de sa dignité, & l'envoya même légat dans serve aux eardila basse Allemagne ; d'où étant de retour , il se retira naux de felir leur dignate. dans son diocese, & y travailla continuellement à la réforme de son clergé, & à l'instruction des peuples foumis à sa conduite : mais ses travaux ne durerent pas long-tems, puisqu'il mourut l'année suivante. Le pape rétablit aussi Jean archevêque de Tarentaise, Louis de Varembon évêque de Maurienne, Guillaume de l'Etang archidiacre de Metz, qui étoient tous François, & que Felix avoit faits cardinaux; les autres étoient morts, ou avoient renoncé à cette dignité. Entre ces derniers étoit Jean de Ségovie Espagnol, recommandable par sa doctrine & par ses mœurs, & qui étant prévôt de l'église de Cesarée, vivoit content dans un petit monastere au milieu des montagnes. Il composa deux livres du concile de Basle, dont Augustin Patrice chanoine de Sienne a tiré sesactes. Il a aussi traduit en latin l'alcoran des Turcs, dont il réfute les rêveries par de solides raisons. Pour Amedée de Savoie, il retourna après sa démission à Ripailles, où il sire à Ripailles passa le reste de ses jours dans de bonnes œuvres, avec ses chevaliers de l'ordre militaire de saint Maurice, qui, sans embrasser l'ordre monastique, y vivoient avec beaucoup d'innocence & de régularité. Il n'y a donc aucun fondement dans ce que quelques auteurs ont avancé, qu'on y vivoit dans les délices & dans la bonne chere, & que c'est de-là qu'est venu ce proverbe, faire ripailles, c'est-à-dire, se donner du bon tems. Il y avoit déja cinq ans qu'il vivoit dans sa retraite, lorsque les peres de Basle le choisirent pour pape ; & de-

puis son retour il y vêcut encore trois ans, n'étant mort qu'en 1452. âgé de soixante-huit ans.

V II. Le pape publie un jubilé pour l'année fuivante.

Le pape Nicolas touché des troubles où les contendans du duché de Milan avoient plongé l'Italie, publia la bulle du jubilé pour l'année suivante, se flattant que les princes s'empresseroient de faire la paix entr'eux, afin de laisser les chemins plus libres dans le tems de ce jubilé, pour la commodité & sûreté des pelerins qui iroient à Rome. Il ne réüssit qu'en partie. Quelques-uns des contendans demeurerent tranquilles, mais François Sforce & les Venitiens se broüillerent & causerent de grands troubles.

Antonin. 111

VIII. L'Espagne est troublée par heaucoup de sedicione

L'Espagne n'étoit pas plus tranquille. Alvarez de Lune abusoit de la bonté & de la facilité du roi. Pour se maintenir il mécontentoit tous les grands, & les excluoit même du gouvernement. Ceux-ci ne purent fouffrir cette injustice : les princes d'Arragon prirent les armes, & entraînerent dans leur révolte le prince Henri propre fils du roie Il fallut se défendre contre les rebelles, & pour fournir aux frais de la guerre on mit les villes à contribution. Celle de Tolede fut taxée à trois mille écus d'or. Ses habitans se plaignirent hautement qu'on violoit leurs priviléges ; des plaintes ils en vinrent à la révolte, & pillerent & tuerent beaucoup de personnes, obligerent même le roi qui étoit accouru pour remedier au desordre, de se retirer, & lui firent dire avec insolence, que s'il ne chassoit Alvarez, & s'il touchoit aux privileges & libertez de leur ville, ils le détrôneroient lui-même, & mettroient en sa place son fils Henri. Ce roi d'Espagne ou plûtôt de Castille, étoit alors Jean II. fils de Henri III. qui fut proclamé roi à l'âge de vingt-deux mois sur la En de l'an 1406, par les soins de son oncle Ferdinand depuis

La révolte de ceux de Tolede Mariana, L. depuis roi d'Arragon, qui résista courageusement aux conseils de ceux qui le poussoient à se mettre cette couronne sur la tête.

An. 1449.

X. Edit témeraire que rendent ceux de Tolede,

Pendant tous ces troubles les séditieux de Tolede firent un édit, par lequelils excluoient des charges publiques, & particulierement de celles de notaire & d'avocat tous ceux qui seroient descendus des familles Juives. Ils s'autorisoient d'une loi du roi Alphonse, par laquelle ils prétendoient que ce prince avoit accordé à ceux de Tolede, qu'aucun de cette race ne pourroit posseder aucune charge ou emploi dans leur ville, ni même dans le pays. Le doyen de Tolede quitta la ville, pour ne pas être exposé aux emportemens de ces mutins, parce qu'il s'étoit fort opposé à cet édit; & quand il fut en lieu de sureté, il fit voir par un écrit, que la loi qu'ils avoient portée, étoit impie & temeraire; vû que les plus nobles familles de Castille qu'il y nommoit, étoient descenduës des Juifs, & même alliées avec eux. Il alla plus loin; car il engagea le pape à condamner tous les articles de cet édit, par une bulle du vingt-huitiéme Septembre.

au ving: nuitieme septembre.

La tréve entre l'Angleterre & la France, qui devoit durer jusqu'au mois de Juin de cette année, fut rompue par les Anglois deux mois avant ce terme. Un capitaine de cette nation nommé François de Surienne, qui ne cherchoit qu'à piller, surprit la ville de Fougeres sur le duc de Bretagne, dans le tems que les bourgeois se croyoient le plus en sureté à la faveur de la tréve; il pilla cette ville, & y sit un butin trèsconsiderable. Le duc de Bretagne s'en plaignit par ser ambassadeurs au roi Charles VII. qui étoit alors à Chinon, & l'exhotta à déclarer la guerre aux Anglois. Le roi crut qu'il leur falloit auparavant demander strissae.

Tome XXII.

X I. Les Angleis rompent la tréve avec la Fran-

Reg

u. Hully Coopie

AN. 1449.

tion de cette injure, & que sur le refus qu'on en feroir, on reprendroir les armes; c'est pourquoi on députa vers le duc de Sommerset qui étoit gouverneur de Normandie pour le roi d'Angleterre, afin qu'il réparât la faure de l'officier Anglois. Le duc répondit que la chose s'étoit faite à son insqu, qu'il en désavoioit l'auteur: & comme on inssitutiqu'il s'it donc rendre la place, & réparer le dommage, il répartit que cela ne dépendoit pas de lui. Ensin ne pouvant tirer raison du duc, on deputa vers le roi d'Angleterre qui renvoya l'affuire au conseil.

Conferences

Lonviers des
Anglois & des
François,

Jean Chatter, & Matthieu, de Coucy, hift, de Charles VII,

Toutes ces défaites durerent pendant six mois. Le roi de France pouvoit les regarder comme un prétexte suffisant de prendre les armes ; mais pendant qu'il pensoit au parti qu'il devoit suivre, le duc de Sommerset lui proposa une conference. Le roi l'accepta, & la ville de Louviers ayant été choisse pour la tenir, il y envoya le seigneur de Culan & Guillaume Cousinot maître des requêtes. Ils s'y trouverent au mois de Mai avec les agens du duc de Sommerset; mais comme on étoit sur le point de commencer les conferences, le duc de Bretagne, du consentement du roi, fit surprendre le Pont-de-l'Arche au dessus de Rouen, sur la riviere de Seine, Conche près d'Evreux, Gerbroy proche Beauvais, de Cognac sur la Charante, le tout par represailles, & pour se dédommager de la perte de Fougeres. Le duc de Sommerset s'en plaignit; mais la réponse étoit prête : on lui dit qu'il fît rendre Fougeres au duc de Bretagne, & qu'on satisferoit aussi-tôt le roi d'Angleterre. Comme ce n'éroit pas là ce que prétendoit le duc de Sommerset, le roi env ya ordre à ses députez de rompre les conferences de Louviers; & la guerre fut ouvertement déclarée entre les deux nations.

Cependant il n'étoit pas de l'interêt des Anglois de la continuer. Le royaume étoit trop agité pour se flater de réussir. Londres sur-tout étoit extrêmement troublée : la mort de Humfroi duc de Glocester oncle du roi, qui avoit été étranglé dans sa prison, & l'impôt que le roi Henri avoit voulu mettre dans cette capitale, y causoient des desordres continuels. Quoique l'Ecosse eut été comprise aussi-bien que la Bretagne dans la tréve qu'on avoit faite avec les Anglois, ceux-ci firent une irruption en Ecosse qui fut très-malheureuse pour eux jils y perdirent deux fanglantes batailles, dans l'une desquelles vingt-quatre mille hommes furrent taillez en pieces par les comtes Duglas & d'Ormont, qui, après leur victoire vinrent fondre à leur tour en Angleterre, & y firent beaucoup de ravages. Une conduite si imprudente sut avantageuse à Charles VII. & il en scut si bien profiter, qu'il chassa entic-

Il avoit sait le comte de Foix lieutenant de ses atmées depuis la Garonne jusqu'aux Pirenées, & le comte de Dunois lieutenant de tout le royaume, à condition néanmoins qu'il cederoit au connétable, quand ils se trouveroient ensemble. Le comte de Foix eur ordre d'attaquer les places que les Anglois avoient au pied des Pyrenées, afin de sermer le passage à Jean d'Arragon roi de Navarre, frere d'Alphonse, qui avoit sait une ligueavec eux, & s'étoit engagé moyennant une certaine somme d'argent, à leur conserver Mauleon-de-Saule, place très-sorte pour ce tems-là, & strucés sur un haur rocher. Ce roi l'avoit prise sous la protection, & y avoit mis un commandant; mais quoique le comte de Foix sút gendre du roi de Navarre, ayant épouse sa file Eleonore, il eut plus d'é-

ment ces peuples de son royaume.

An. 1449.

XIII.
Liprudence
des Anglois à
continuer la
guerre contre la
France,

Voyez c.deßus Uv. 100s n. 1124

XIV. Le comte de Foix prendMauleon.

Gaguin , hift, de France, Monfirelet]; vol. 3. c. 19. An. 1449.

gard aux ordres du roi qu'aux interêts de son beaupere, & vint assiger la place. Le roi de Navarre informé qu'elle manquoit de vivres se mit en campagne pour la secourir, & en approcha même de deux lieuës; mais se trouvant trop soible, & n'ayant pú séchir son gendre par ses prieres, parce qu'il préferoit la sidelité qu'il devoit à son prince, à toutes les loix de l'alliance; le commandant sitt obligé de capituler: le comte de Foix se rendit maître de la ville, & quelque tems après de la forteresse. Le château de Guiche ou Guissant à quatre lieuës de Bayonne se rendit aussi, après que les assisgans eurent battu trois mille Anglois que le roi de Navarre & le maire de Bayonne, avoient envoyez au secours de cette ville.

X V. Les Françoi font beau:ou d: conquêtes es Normandie

Les succez ne furent pas moins heureux dans le Perche & dans la Normandie. Vers le commencement du mois d'Août, Verneuil en Perche une des plus fortes places de France, fut prise par le moyen d'un meunier qui voulut se venger d'avoir été battu par les Anglois; & il n'y eut que la grosse tour qui tint quelque tems. Talbot ayant fait mine d'en vouloir faire lever le siége, le comte de Dunois alla au-devant de lui, mais le genéral Anglois n'osa hasarder une bataille, & se retira. Les François voyant que le parti de leurs ennemis s'affoiblissoit de jour en jour, profiterent d'une occasion si favorable, & prirent Pont-Audemer, Saint - James de Beuvron en Normandie, Lisieux, Mante, Vernon & plusieurs forteresses aux environs de ces places, les unes d'assaut, les autres par composition. Le comte de Dunois, après ces conquêres, manda au roi que la Normandie étoit fort ébranlée, & qu'on s'étoit déja rendu maître du château de Dangu dans le Vexin proche Gifors, de Gournai, du château de Harcour; que la

LIVRE CENT-DIXIEME.

garnison de Dieppe avoit pris Fescamp; le duc d'Alencon le château d'Essai; les comtes d'Eu & de Saint-Pol la ville & le château de Neuchatel, d'Elicour & beaucoup d'autres places : de sorte que rien n'étoit plus aisé

que de se rendre maître de toute la Normandic.

Le roi apprit d'ailleurs que le duc de Bretagne accompagné du connétable, du maréchal de Loheac, Bretagne se de l'amiral Coitivi, & d'autres seigneurs de Bretagne Coutances & & de Normandie, avoit pris les villes de Coutances, Saint-Lo, Carentan, Gaurai, & un grand nombre de châteaux fortifiez aux environs; que les habitans d'Alençon avoient reçu leur duc dans sa ville, & assiégé le château qui s'etoit rendu aussi-tôt par capitulation; que le fénéchal de Brézé avoit aussi fait capituler Gifors. Sur ces bonnes nouvelles, le roi se mit en campagne,&commença par le siége de Château-Gaillard forteresse d'Andeli sur la riviere de Seine à six ou sept lieuës de Rouen, il le prit au bout de six semaines; enfuite il se rendit au Pont-de-l'arche; de-là il envoya fommer la ville fommer la ville de Rouen de rentrer dans son obéissan- rendre. ce, étant informé que les habitans étoient tous disposez à secouer le joug de la domination angloise. Mais le duc de Sommerset qui étoit dans la ville avec trois mille vol. 3. cap. 19. Anglois, fit arrêter les hérauts du roi aux portes de la Fran Charlier, place, & les menaça de les faire tuer, s'ils entreprenoient d'y entrer.

Sur le rapport qu'ils en firent au roi, il chargea le comte de Unnois de conduire toute l'armée devant la ville, pour voir si sa presence n'encourageroit point la bourgeoisse à prendre les armes contre les Anglois; car son dessein n'étoit pas d'en former le siège, la saison étant trop avancée. Le comte demeura trois jours devant la place, pendant lesquels les Anglois firent plusieurs

Rrrm

Le duc de d'autres places.

AN. 1449

forties où il y eut beaucoup de gens tuez de part & d'au. tres; mais les bourgeois n'aiant fait aucun mouvement. l'armée retourna au l'ont de-l'Arche, & sur la nouvelle que reçut le comte, que les bourgeois du parti de la France étoient maîtres des deux tours qu'ils offroient de livrer aux troupes du roi, l'armée revint quelques iours après, le seiziéme d'Octobre devant Rouen ; cependant l'entreprise ne réussit pas; soit qu'on n'eût pas apporté assez grand nombre d'échelles, soit que les Anglois fussent plus forts en nombre. Le Roi même dans cette expedition s'étoit avancé avec René roi de Sicile jusqu'à Darnetal à trois trois quarts de lieue de Rouen, mais il fut obligé de reprendre le chemin du Pont de l'Arche, n'esperant plus se rendre maître de la ville dans cette campagne; & son armée le suivit. La chose néanmoins tournoit autrement; & les bourgeois craignant que le roi prenant leur ville par force, ne l'abandonnat au pillage, penserent serieusement à en faciliter la conquête à celui qui en étoit leur souverain légitime. C'est pourquoi ils s'assemblerent dès le lendemain, &

XVIII. Les habitans de Rouen traitent avec le roi,

C'elt pourquoi ils s'allemblerent dés le lendemain, & engagerent leur archevêque Raoul Roussel à aller trouver le roi, pour lui proposer leurs conditions, qui conssistent dans ces trois articles: 1. Une amnistie genérale pour tour le passé. 2. La conservation de leurs privileges. 3. La permission pour tous ceux qui le voudroient, de se tetirer avec les Anglois. Le roi convine aisément de ces conditions; mais quand le duc de Sommerset sut informé du dessein des bourgeois, & qu'il se vir même abordé par un grand nombre, qui le prierent de trouver bon qu'ils députassent en forme vers le roi de France, pour lui rendre la ville à des conditions avantageuses qu'ils ne pourroient obtenir, s'ils attendoient qu'on les y sorçàt par les armes; ce duc

fut fort surpris de cette demande, & fit tout ce qu'il put pour en empêcher l'exécution : il ne put cependant y réuffir, parce que les bourgeois dans tous les quartiers s'étoient mis sous les armes, & le peuple de tous côtez crioit, la paix, la paix. Il fallut donc qu'il consentît malgré lui à la députation, & qu'on allât demander des sauf-conduits au roi, qui les accorda volontiers. La négociation se fit au port de Saint-Ouen, entre Rouen & le Pont-de-l'Arche; les députez revinrent à Rouen acceptent le le vendredi dix-septiéme d'Octobre, & le lendemain tratté avec le roi ils firent leur rapport dans l'assemblée, où tous les glois. bourgeois accepterent le traité, malgré les oppositions & les menaces des Anglois.

traité avec le roi

Le duc de Sommerser & le genéral Talbot desesperez de cette négociation, s'emparerent des portes & des murailles de la ville; mais ils en furent bien-tôt chassez par les bourgeois, qui les contraignirent de se sauver au vieux palais, au château & au pont, & qui parlà se virent maîtres de toute la ville, de toutes les tours, & de la plûpart des portes. Le comte de Dunois arriva fue ces entrefaites avec l'armée, & vint se presenter devant le fort de Sainte Catherine, que le commandant lui remit à la premiere sommation. Les bourgeois vinrent presenter les cless au comte, l'assurant qu'il pouvoit faire entrer les foldats dans la ville; mais il n'y en introduisit qu'autant qu'il étoit nécessaire pour resferrer les Anglois dans des postes qu'ils occupoient ; & ces troupes jointes aux bourgeois, presserent si vivement le duc de Sommerset renfermé lans le vieux palais, qu'il capitula au bout de douze jours, & convint merset capitule de rendre le vieux palais & le château de Rouen, Honfleur, Arques, Caudebec, le château de Tancarville, Listebonne & Montivilliers, de donner liberté aux

& fort d Rollen,

104 Histoire Ecclesiastique.

AN. 1449

prisonniers qu'il avoit saits sur les François; de payer dans l'espace d'unan cinquante mille écus d'ora au six de la laiste pour ôtage le genéral Talbot & cinq ou six autres des chess. A ces conditions on accorda au duc, à la duchesse son épouse, à leurs ensans & à toute la garnison un sau-conduit pour se retirer avec tout le bagage, excepté la grosse artillerie, où bon leur sembleroit. Le roi vouloit qu'on lui cedat Harsseur, afin qu'on ne lui reprochât pas, disoit-il, d'avoir rendu une ville qui avoit été la premiere conquête d'Henri V. Ce duc sortit de Rouen le mardi quatrième de Novembre avec ce qui lui restoit de soldats.

X X I. Le roi fait fon entrée dans Rotien. Hift de Charles VII. par Jean Chartier, pag. 180. an. 1449.

Le roi fit son entrée dans Rouen le dixième de Noyembre veille de saint Martin, Jean Chartier fait une description fort étendue de cette entrée, qui fut accompagnée de beaucoup de pompe & de magnificen-. ce. Les archers marchoient les premiers, ensuite les herauts du roi, ceux du roi de Sicile & des autres princes, avec leurs cottes d'armes. Après eux les trompettes, suivis du chancelier des Ursins en habit de cemonie, du grand écuyer & de Fontenil, qui portoit l'épée du roi. Enfin le roi paroissoit, armé & monté fur un beau cheval couvert jusqu'aux pieds d'un velours bleu semé de fleur de lys en broderie d'or , portant sur sa tête un chapeau doublé d'un velours rouge, au haut duquel étoit une houpe de fil d'or. C'est depuis ce tems que commença en France l'usage des chapeaux & des bonnets, qui s'introduisit peu à peu à la place des chaperons, dont on s'étoit servi jusqu'alors. Après le roi suivoient les pages. A côté de lui étoient René roi de Sicile & le compe du Maine son frere ; enfuite les comtes de Nevers, de Saint-Pol, de Clermont,

Fisheire de France par le Pere Daniel, som. 1v. Charles VII.

le

LIVRE CENT-DIXIEME.

le feigneur de Culan grand maître d'hôtel, le bailli de Caux qui portoit le panon d'un velours azuré à trois fleurs de lys d'or, & beaucoup d'autres feigneurs. Le comte de Dunois vint au-devant de sa majesté, & lui présenta l'archevêque de Roüen, & les évêques de Lifieux, de Baïeux, & de Coutances, avec les principaux citoyens de la ville, qui haranguerent le roi à la porte Beauvoisine par où il entra, d'où il alla descendre à l'église de Notre-Dame. Le genéral Talbot qui étoit rest en ôtage, s'ut spectateur de cette cérémonie, aussilien que la duchesse de Sommerste qui n'étoit pas en-

core partie, faute de voiture commode. Après cette entrée le roi demeura quelque tems à Rouen pour y établir des officiers, & regler le gouvernement de la police. Tous les articles de la capitulation avec les Anglois furent executez, à l'exception de Honfleur, dont le gouverneur nommé Courson, ne voulut jamais sortir : ce qui prolongea la détention du genéral Talbot. Le gouvernement de Rouen fut donné à Pierre de Brezé fenéchal du Poitou. Comme le duc de Sommerset avoit refusé de rendre Harfleur, on fut obligé d'assieger cette place qui étoit extrêmement forte. Elle fut investie le huitième de Décembre avec douze ou quinze mille hommes, & on la battit avec seize gros canons. Le vingt-quatrième du même mois les afficgez capitulerent, & livrerent la ville le premier de Janvier. Dans le même tems le duc d'Alençon affiegea Belefme, & s'en rendit maître. Le duc de Bretagne & le connétable réduisirent Valogne avec six ou sept autres petites places; & après un long siege, ce duc reprit la ville de Fougeres, qui avoit été la cause de la guerre. Le roi ne partit de Rouen qu'à la fin de Novembre : l'année suivante il se rendit maître de toute la NormanAn. 1449.

X X I I. Prife de la ville Harficur.

SII

Tome XXII.

die, & en chassa entierement les Anglois, sans leur laisfer aucune esperance d'y revenir. Il y eut cette année une grande contestation en Po-

XXIII. Differend en Pologne entre l'archevêque de Cracovie & l'é-

Crom. L 11.

logne sous le nouveau roi Casimir, touchant la préféance entre Signée cardinal, évêque de Cracovie, & vêque de Gaef- Ladiflas évêque de Gnesne, & primat du royaume; celui ci s'étant retiré pour n'être point obligé de ceder; les états prierent aussi le cardinal Sbignée de faire la même choie pour ne point troubler le gouvernement. Par cette double retraite, la tranquillité du royaume étant assurée, les grands voulurent obliger le roi à jurer qu'il gouverneroit l'état selon les loix , & qu'il ratifieroit tous les actes, constitutions, reglemens & benefices que les rois ses prédecesseurs avoient accordez en public & en particulier : ce que le roi refusaabsolument, ne voulant point nuire aux Lithuaniens,

Les Polonois obligent leur so: a prêter un certain ferment. qu'il protegeoit comme ses sujets. Sur son refus les Polonois arrêterent entr'eux qu'ils ne le reconnoîtroient point pour roi légitime, jusqu'à ce qu'il eût prêté ce ferment, & que néannfoins ils le toleroient pour ne point exposer le royaume aux suites facheuses desguerres civiles & étrangeres, ce qui dura jusqu'en l'an-1453. mais alors s'étant liguez contre lui, ils l'obligerent à prêter ce serment en la maniere qu'ils le désiroient. Quant à l'affaire entre Sbignée & Ladislas, lesétats résolurent dans une assemblée, que le premier précederoit & auroit le pas en vertu de sa dignité de cardinal, de son autorité & de son mérite : mais qu'à l'avenir personne ne joüiroit des honneurs & prerogatives de légat perpetuel, sans le consentement du roi & du sénat.

Il y eut une affaire bien plus considerable en Alle-Guerre d'Allemagne entre le magne entre Albert marquis de Brandebourg, & les

## LIVRE CENT-DIXIEME.

habitans de Nuremberg, à l'occasion de certains droits que cette ville lui contestoit. Ce seigneur surnommé AN, 1449l'Achille, l'Ulisse & le Renard d'Allemagne, né en marquis de 1414. le vingt-quatrième de Novembre, étoit fils de la ville de Ne-Frederic I. qui, de Burgrave de Nuremberg, devint marquis & électeur de Brandebourg en 1417. Frederic II. son fils, qui lui succeda en. 1440. étant mort sans chron. Spanh. enfans, Albert son frere dont nous parlons ici, recueillit sa succession. C'étoit un prince adroit, courageux & intrépide dans les occasions. Il fit la guerre dans la Bohéme dans la Prusse, dans la Silesie & en Krantz-Metron Allemagne, & se trouva engagé en divers combats sin- 1.1.6.48. guliers dont il sortit toujours à son avantage. Frederic son pere ayant vendu le droit de burgrave de Nurem. berg aux habitans de cette ville, qui s'érigea en répubique, ce fut dans la suite la source d'une longue guerre qui commença cette année. Albert la soûtint avec beaucoup de courage ; & de neuf batailles qu'il donna en fort peu de rems, il en gagna huit. Il se trouva en 1471. à la diéte qu'on tint à Ratistonne, pour y conclure la guerre contre le Turc, & mourut l'onziéme de Mars 1486. âgé de soixante-douze ans.

Dès le premier jour de cette année on célebra à Rome le jubilé qu'on avoit annoncé par une bulle dès AN. 1450. l'amnée précedente, felon la coûtume. Le pape ouvrit doble i Rome avec beaucoup de cérémonie la porte fainte, la veille de Noël de l'année 1449. & jamais on ne vit à Rome le VIL James la un si grand concours d'étrangers, qui venoient visiter Concy, p. 609. à certains jours les églises de saint Pierre, de saint Paul, de saint Jean de Latran, & de sainte Marie Majeure, désignées dans la bulle du pape Clement VI. lorsqu'il réduisit le jubilé à cinquante ans. Le pape Nicolas confirma aussi cette bulle, & donna de bons ordres, afin

AN. 1450.

que les chemins fussent libres , que les pelerins n'y fussent point exposez aux voleurs, & que les vivres n'y fussent point chers. La foule d'étrangers qui abordoient à Rome de tous les endroits de l'Europe, fut cause qu'il y eur beaucoup de personnes étouffées dans les églises & ailleurs ; & même fur le pont Saint-Ange , ceux qui venoient de voir la Veronique dans l'église de saint Pierre au Vatican, & ceux qui y alloient pour satisfaire leur dévotion, s'entrepresserent tellement à l'occas fion d'une mule qui passoit, que quatre vingt-dix sept personnes tomberent dans l'eau de dessus le pont, & furent noyées. Le pape en témoigna beaucoup de douleur; il fit enterrer tous ces pelerins dans une églife voifine, leur fit faire un fervice solemnel, & ordonna de plus qu'on abbattit quelques maisons qui rendoient le passage du pont trop étroit.

XXVII. Perfonnesremarquables qui viennent en pelerinage à Ro-

Beit l. 18, Bechan. L. 11. considération, qui vinrent à Rome par un motif de pieté pour participer aux indulgences. On compte entr'autres, Jacques archevêque & électeur de Tréves, qui obtint du souverain pontife la permission de sonder une université à Tréves; Conrad évêque de Metz, & Guillaume comte de Duglas, seigneur d'Ecosse, qui ayant été accusé en son absence d'avoir voulu se rendre maître du royaume, fut obligé de s'en retourner promprement dans son pays, pour se justifier; mais il le fir avec autant de hauteur, que quelques historiens disent que le roi le tua de sa propre main ; & d'autres qu'il lui fit trancher la tête : quoiqu'il en foit, sa mort sut cause d'une guerre civile, que le roi ne termina que par les confeils & la sagesse de Jacques évêque de saint André, qui l'aida à ranger les rebelles à leur devoir. On vir aussi à Rome le comte de Cilley en Stirie sur

· Le pape reçut beaucoup de personnes d'une grande

iqu'il An. 1450.

les confins de la Carniole, qui fit ee voyage, quoiqu'il fût âgé de quatre vingt-dix ans. Ce prince avoit toutes fortes de vices, il étoit cruel; impudique, voleur, impie, & faifoit peu de cas de la religion; il revint de Rome comme il y étoit allé, & mourut en vrai Saredanaple, c'est-à-dire, de la même maniere qu'il avoiv vêcu.

Æn. Sylv. Europ. c. 21,

Le grand nombre & l'éclat des miracles qui s'opéroient au tombeau de Bernardin de Sienne, mort le vingtième de Mai de l'an 1444, réunirent tous les habitans de la ville de Sienne avec ceux d'Aquila où il étoit décedé, pour demander sa canonisation. On en avoit commencé les informations dès le tems du pape Eugene IV. qui avoit été témoin de beaucoup de saintes actions de Bernardin à Ferrare, à Florence & à Rome. Nicolas V. fit continuer les procedures par les soins du bienheurenx Jean Capistran, avec tant de diligence, qu'ayant été terminées à la fin de 1449. ce pape célébra solemnellement sa canonisation le jour même de la Pentecôte vingt-cinquiéme de Mai de cette année 1450. & l'on en fit la fête le treizième Juin suivant. L'année d'après le pape ayant appris que les habitans d'Aquila s'obstinoient à ne vouloir pas rendre le corps de ce Saint que l'on confervoit dans le monastere des Religieux conventuels de faint François; il en accorda au moins la garde & la disposition aux Observantins qui le regardoient comme leur second instituteur & leur patron fingulier, jusqu'à ce qu'ils lui eussent bâti une église qui sut achevée vingt ans après, & l'on y transporta le corps du Saint, le dix septiéme de Mai sous le pape Sixte IV. Neuf ans après il fut misdans une châsse d'argent que Louis XI. roi de France donna pour marque de sa vénération envers le Saint.

Canonifation c faint Bernas-

Bullar tom. 2

AN.1450. XXIX. Æneas Sylvius eft faire vêoue de Sienne.

Jean de Capistran dont on vient de parler, étoir alors vicaire genéral des cordeliers. Le pape l'envoya cette année en Allemagne, à la persuasion d'Aneas Sylvius, afin d'y rétablir la regle de saint François dans 6 premiere vigueur. L'empereur Frederic envoya Enée lui-même en qualité d'ambassadeur auprès d'Alphonse roi d'Arragon, à l'occasion du mariage qu'il avoit dessein de contracter avec Eleonore sœur du roi de Portugal, & niéce d'Alphonse par sa sœur. Ce mariage ayant été arrêté, Enée le déclara au pape sur la fin du jubilé en plein confistoire, & assura sa sainteté que dans l'année suivante l'empereur comptoit de venir à Rome pour y recevoir la couronne. Il demanda aussi au pape de la past de cet empereur, que le concile qu'on devoit tenir en France, fût plûtôt convoqué en Allemagne. Le même Enée fut fait ensuite évêque de Sienne sa patrie.

X X X. Bulles du pape Nicolas en faveur des Chrétiens contre les

Mariana l. 11

loit prendre pour envoyer du secours à Demetrius Paleologue prince du Peloponese, & frere de Constantin empereur de Constantinople, & à Scanderberg duc d'Albanie, qui étoient en guerre avec les Turcs, & qui s'étoient adresse particulierement au pape, à Alphonfe & aux Venitiens; le souverain pontise, afin qu'on trouvât moins d'obstacle à la guerre qu'on alloit entreprendre contre les insideles, renouvella le vingt troisième d'Août de cette année les bulles de ses prédécesfeurs, contre ceux qui fourniroient aux Turcs des armes, du bois, des chevaux & autres choses dont ces ennemis du nom Chrétien pourroient se servir contre les Fideles, & contre seux qui leur donneroient du secours en quelque maniere que ce sût.

Comme on déliberoit alors sur les mesures qu'il fal-

Le pape Nicolas qui avoit rétabli le cardinal d'Ar-

Le cardinal d'Arles légat Allemagne.

les dans toutes ses dignitez, lorsqu'Amedée fit sa cession ; pour lui donner des marques autentiques de sa confiance & de son estime, le fit légat du saint siege dans la basse Allemagne. Ce ne fut pas sans beaucoup d'obstacles que ce cardinal exécuta sa commission : on lui dressa des embûches dans son chemin, on exerça sur dans la basse lui & sur les gens de sa suite plusieurs hostilitez, on pilla souvent son bagage; & les contradictions qu'il rencontra au rétablissement de la bonne disciple, ne furent pas les moindres peines qu'il eut à fouffrir. Mais Dieu le garantit de tous les dangers où il se vit exposé dans cette difficile légation, & il revint heureusement à Arles dans cette année. Il y travailla avec plus d'ardeur que jamais à réformer les mœurs de son peuple. & à rendre l'état de son église florissant. Il fit de grandes aumônes aux pauvres qui le regardoient comme leur pere : il bâtit ou entretint divers hôpitaux, & il ne faisoit point difficulté d'y aller servir lui-même les pauvres. Enfin étant à Salon ville de son diocese, entre Arles & Aix, il tomba malade, & prévit que Dieu vouloit le retirer de ce monde. Il se prépara à ce pasfage par le renouvellement de sa pénitence, pour mourir comme il avoit vêcu ; il demanda avec empressement le sacrement de l'Extrême-onction ; & après l'avoir reçu avec de grands sentimens de pieté, il expira tranquillement le seiziéme de Septembre de l'an 1450, âgé d'environ soixante ans.

Quelques auteurs ont prétendu qu'il étoit mort dans l'abbaye de Haute-Combe en Savoie, qui n'étoit pas cardinal fort loin du lieu de sa naissance. D'autres veulent que ç'ait été dans un autre lieu de la Savoie près du lac de Geneve, & qu'il ait été enterré d'abord à Lausanne. Mais tous conviennent que son corps fut transferé

XXXII. Mort de ce

An. 1450.

très-peu de tems après sa mort dans l'église cathédra? le d'Arles; il y a beaucoup de vrai-semblance que cette translation se fit de Salon. L'opinion que l'on avoit euë de sa sainteré dès son vivant, s'accrut après sa mort, au bruit qui se répandit des miracles que Dieu operoit à son tombeau. Ils firent tant d'éclat, que les partisans des conciles de Ferrare & de Florence, & du pape Eugene en demeurerent fort interdits : & ceux qui firent difficulté de se rendre d'abord à la voix publique des peuples, ne purent enfin résister à l'autorité du siège apostolique ; car le pape Clement VII. le déclara Bienheureux avec le cardinal Pierre de Luxembourg. Dans la bulle de leur béatification qu'il publia le neuviétne d'Avril de l'an 1527, il témoigne que les peuples invoquoient depuis long tems le bienheureux Louis Aleman comme un puillant intercesseur auprès

Le pape Clement VII. le déclare Birnheugeux.

de Dieu.

Ce témoignage ne s'accorde guére avec celui que le pape l'ugene rendit de ce cardinal, l'orsqu'il fulmina une bulle d'excommunication contre lui, & que le regardant comme le principal auteur & l'unique appui du schisme & de l'election de l'antipape Felix, il ne fait point difficulté de le qualifier enfant de perdicion, nourrisson de l'iniquité, qui pour sa rebellion & pour divers crimes dont il étoit coupable, avoit deja été condamné par les conciles de Ferrare & de Florence, dégradé & priyé de toutes ses dignitez.

XXXIV. Juftification de la conduite dans le concile de Balle.

Si les défenseurs du pape Eugene supposent que le cardinal d'Arles a fait pénitence des excès qu'on lui attribué, c'est une siction qui n'a été imaginée que pour adoucir le chagrin d'une palinodie nortissante à laquelle se sont teduits ceux qui après avoir cu la témerité de le déchirer comme un scelerat, un rebele,

rebelle, un perfide, un auteur de schisme, un prédicateur d'herélie, ont été contraints d'acquiescer aux An. 1450; témoignages visibles que Dieu a rendu de sa sainteté aux hommes. Personne n'a encore pû produire aucune preuve du repentir de tant de crimes qu'on lui impute, & paroît au contraire qu'il avoit toûjours perseveré dans les mêmes sentimens; puisque quand les peres du concile de Basse où il présidoit, se réunirent à Lausanne au pape Nicolas V. ce ne fut point en reconnoissant qu'ils eussent mal fait ni de résister à Eugene, ni de le déposer, ni d'élire Amedée : ce fut au contraire en protestant qu'ils n'avoient rien fait que pour le bien de l'église. Ils déclarerent qu'ils ne s'unissoient à Nicolas V. qu'en l'élisant de nouveau après de M. Baillet, la cession volontaire de Felix V. Et l'union se fit sans tembres qu'on les obligeat à rien désavouer de tout ce qu'ils avoient fait. D'un autre côté Nicolas V. confirma ce qui avoit été fait à Basle, & témoigna approuver toute la conduite que le cardinal d'Arles y avoit tenuë par la maniere dont il voulut honorer son mérite & sa

Après que le roi de France se fut rendu maître de Harfleur, qui capitula le premièr de Janvier de cette année, & dont le gouvernement fut donné au comte de Dunois; ce seigneur eut ordre d'aller assiéger Honfleur, qui, quoique compris dans la capitulation de fleurparle com-Rouen, n'avoit point été rendu, à cause de la résistance du gouverneur nommé Courson, qui s'y étoit ren- Jean Chartier, fermé avec quatre cens Anglois, bien résolus de se défendre; on y mit le siège le dixiéme de Janvier. Renaud Guillaume Bourguignon, bailli de Montargis y fut tué avec beaucoup d'autres; mais les Anglois furent enfin obligez de se rendre le dix-huitiéme de Fé-Tom: XXII. Ttt

vrier, ne pouvant esperer aucun secours du duc de AN. 1450. Sommerset, qui n'avoit pas assez de forces pour oser risquer une bataille, & qui n'osoit quitter la ville de Caen où il s'étoit retiré, de peur que les François ne s'en emparassent. Le roi pendant ce siège étoit dans l'abbaye de lumieges, ordre de faint Benoist, à cinq lieuës au-dessous de la ville de Rouen sur la riviere de Seine: & ce fut là où il perdit une demoiselle qu'il aimoit dans toutes les bornes de l'honnêteté, selon Chartier. Elle 1e nommoit Agnès Soreau.

Fean Chartier biff. de Charles VII.

Mort d'Agnès Soreau , dame de Beauté.

Elle étoit née à Fromenteau village de Touraine dans le diocese de Bourges, & étoit dame de ce lieu. Le roi Charles VII. qui l'avoit connuë lorsqu'elle étoit au fervice de la reine, auprès de laquelle else demeura environ cinq ans, lui fit beaucoup de bien, & lui donna le château de Beauté sur Marne. Agnès reprochoit fouvent au roi son indolence; & pour l'animer contre les Anglois, elle l'assura qu'un astrologue lui avoit prédit que le plus grand roi du monde l'honoreroit de son amitié; mais que cette prédiction ne le regardoit point, puisqu'il négligeoit de s'établir dans un état que Monfrelet. Du ses ennemis avoient usurpe; & que pour l'accomplir, Chronique de s. elle se verroit obligée de passer à la cour du roi d'Anglettre. Ces reproches toucherent le roi, qui prit les

Haillan. La Denys, JurCharles VII.

armes, & se mit en état de chasser les Anglois du

royaume.

Agnès fut attaquée d'une dissenterie dont elle mourut le jeudi neuvième de Février sur les six heures du foir dans le château du Menil à un quart de lieuë de Jumieges, & non pas à Jumieges, comme beaucoup d'auteurs l'ont écrit. Elle étoit encore jeune, n'ayant que quarante ans. On mit son cœur & ses entrailles à Jumieges, & son corps fut porté au château de Loches,

Le bruit courut que sa mort avoit été avancée par le poilon, & Jacques Cour étant fort attaché au dauphin effacculéde l'aqui n'aimoit point cette demoifelle, fut soupçonné née, d'avoir été gagné par ce prince pour l'empoilonner. Cet homme étoit devenu puissamment riche, quoique le fils d'un simple habitant de Bourges. Il s'adonna d'abord au commerce, & y fit de si grands profits, par l'étenduc de son genie & par son habileté dans les asfaires, qu'il se fit connoître à la cour qui étoit assez souvent à Bourges. Le roi le goûta, connut sa prudence, les FIL par Marge & en fut si content qu'il le chargea du soin de ses sinan- thien Course ces, lui donna une place dans son conseil, & l'emplo:a dans les plus importantes affaires, Tant de faveurs lui attirerent des envieux; on l'accusa d'avoir pillé l'état dans l'administration des finances; d'avoir livré un Chrétien au soudan d'Egypte, pour éviter la perte de ses marchandises; d'avoir empoisonné Agnès, d'avoir envoyé au foudan de Babylone un harnois complet, afin qu'il en fît faire de semblables pour équiper ses cavaliers à la maniere des François. Jacques Cœur fut pris sur ces accusations, & enfermé dans le Château de Lufignan en Poitou; on lui fit son procès à la requête de Jean Dauvet procureur genéral du parlement de Paris. Mais quoique l'accusé se fût justifié sur tous ces chefs,

on ne laissa pas de confisquer tous ses biens, de le con-

damner à quatre cens mille écus envers le roi, & de ses biens confisle releguer dans l'isle de Chypre, où par le secours quez.

AN. 1450.

de ses commis, & par sa grande capacité il trouva encore le moyen de saire une fortune très-considerable. Il mourut, à ce qu'on croit, combattant contre les infideles. Un demoiselle qui l'àvoit accusé d'avoir empoisonné Agnès ayant été convaincuë de calomnie, sur chassée de la cour & exilee. On rendit justice à l'acques Cœur après sa mort; & le dauphin devenu roi sous le nom de Loüis XI. rétablit son fils Gregoire Cœur dans une partie des biens de son pere.

X X X I X. Le dauphin fe rerire en Dauphiné, & ne veut plus reve-

Dans toutes les expeditions du roi de France contre les Anglois, il n'est fait aucune mention du dauphin; parce que ce prince après son voyage dans la Guïenne, en 1446, avoit obtenu du roi la permission d'aller en dauphiné, qui étoit comme son appanage en qualité de fils aîné du roi de France, à condition de n'y demeurer pas plus de quatre mois. Ce fut dans ce voyage qu'il confirma à Geneve en 1447. le traité fait avec le duc de Savoie. Mais au lieu des quatre mois que le roi lui avoit permis de demeurer en Dauphiné, il y demeura plus long-tems, & se voïant en liberté, il ne voulut plus revenir, quelques instances que lui en fît le roi, qui s'apercevoir que son fils quoiqu'éloigné, ne laissoit pas de semer la division à la cour, par les menées & les intrigues des partisans qu'il y avoit. En effet le dauphin fit presenter au roi un memoire contre Brezé senéchal de Poitou, qu'il accusoit des crimes les plus atroces, dont la plûpart regardoient la personne du roi même ; il promettoit d'en fournir les preuves. Le roi quoique très-prévenu en faveur de ce courtifan, l'abandonna en quelque façon: mais Brezé sûr de son innocence ne se démonta point; il ne demanda même aucune grace; il promit de se justifier sur toutes les accusations qu'on formoit contre lui, & plaida sa cause en presence du roi avec tant de fermeté & de candeur que le prince, non seulement défendit qu'on l'arrêtât; mais quelque tems après le rétablit dans le conseil, & lui donna plus de crédit & d'autorité qu'il n'avoit jamais eu : ce qui ne fervit qu'à augmenter le chagrin & le dépit du dau-

An. 1450.

phin.

Le printems étant arrivé on recommença la guerre contre les Anglois. La premiere expédition leur fut favorable: ils se rendirent maîtres de Valogne ville de de Valogne. basse Normandie. Thomas Kyriel étant descendu à Cherbourg avec trois mille Anglois, vint mettre le siége devant cette place qui se désendit d'abord avec assez de valeur ; mais Abel Rouaut gentilhomme de Poitou, qui en étoit gouverneur n'étant pas secouru à propos, fut obligé de capituler au bout de trois semaines, à des conditions cependant qui lui furent honorables. Kyriel ayant joint aux trois mille hommes qu'il avoit amenez une partie des garnisons de Caën, Baïeux & Vire, en forma un corps de troupes de six à sept mille hommes, avec lesquels il se mit en campagne; le comte de Clermont fils aîné du duc de Bourbon, jeune prince de beaucoup d'esperance, joint au comte de Castres, au senéchal de poitou, au seigneur de Rays amiral de France, & à d'autres avec cinq ou six lances & leurs archers, fut chargé par le roi d'aller attaquer les Anglois & il alla se poster à Carentan, où le connétable devoit le joindre.

Mais ayant appris que les Anglois, après la prise de Valogne, avoient pris la route de Baieux, pour passer ensuite la riviere de Vire & se jetter dans le Cotentin, il s'approcha des bords de cette riviere pour leur difputer le passage. Cent lances commandez par Pierre de Louvain, s'avancerent dans l'eau pour combattre les

Anglois, mais ils furent repoussez, sans que ceux-ci AN. 1450. néanmoins ofassent ce jour-là risquer le passage de la riviere; le lendemain Kyriel l'ayant passé, vint droit aux François, qui se trouvant beaucoup inferieurs se retirerent. Les Anglois vinrent ensuite se camper dans le village de Fourmigni entre Carentan & Baïeux, où ils furent joints par deux genéraux Anglois, Matthieu God & Robert Véer qui leur amenoient quelquestroupes. Il n'y avoit qu'un petit ruisseau entre eux & le comte de Clermont; celui ci avoit mis en batterie deux coulevrines qui incommodoient fort les Anglois. God détacha six cens archers, qui après avoir passé le ruifseau à gué, vinrent fondre sur les François, les mirent en déroute, & s'emparerent des deux coulevrines. Le comte avoit envoye à Saint-Lo, avertir le connétable de venir à son secours : il étoit parti aussi tôt le mercredi quinziéme d'Avril, & arriva fort a propos sur les trois heures du matin, dans le tems que God se préparoit à profiter de son avantage.

cours aux Fran-

Le connétable étoit accompagné de Jacques de Luxembourg, du comte de Laval, du sieur de Loheac maréchal de France, du fieur d'Orval, du maréchal · de Bretagne, du sieur de Saint-Severe, du sieur de Boussac & de beaucoup d'autres seigneurs & chevaliers, avec environ deux cens quarante lances & huit cens archers. Dès qu'il fut à la vûe des Anglois , il fit mettre ses gens en bataille, ce qui déconcerta tellement les Anglois que Robert Véer avec environ mille de ses gens se retira à Cacn & à Bareux. Kyriel voulut aussi se retirer pour gagner un ruisseau & le village qui étoit auprès, mais une partie des archers du connétable mit pied à terre, & combattit une aîle des Anglois dont un grand nombre fut tué ou fait prisonnier.

Après cette action le connétable se joignit au comte de Clermont, & Brezé chargea si surieusement l'autre An. 1450. aîle de l'ennemi, qu'il en tua un grand nombre, & regagna les deux coulevrines; ce qui obligea les An- Fourmigni gaglois de retourner dans leurs retranchemens de Four-glois... migni, pour ne pas hasarder une action genérale. Mais le connétable sur ce mouvement, se détermina à passer le ruisseau, fit attaquer le Pont, & alla ensuite forcer l'ennemi qu'il mit en déroute, après trois heures de combat. Les François n'avoient pas plus de trois mille cinq cens hommes, & les Anglois plus de sept mille. Jean Chartier dit, que ceux-ci perdirent trois mille Hiff, de Charfept cens soixante & quatorze des leurs, qui furent en- Chartier, p. 197. terrez en quatorze grandes fosses; qu'on leur fit qua- 6 198. torze cens prisonniers, parmi lesquels étoient Kyriel, Henri Norberi, Thomas Druic K rkebi, Christophle Auberchon, Jean Arpelle, Pasquier Gobert, Canneville & beaucoup d'autres; & que les François ne perdirent que huit personnes.

Après cette victoire le roi Charles VII. étant en basse Normandie, n'eut pas de peine à prendre toutes perdent toutes les villes que les Anglois y tenoient encore, & à les en Normandie. chaffer entierement. Le connétable alla affiéger Vire, & prit cette ville, dont il demeura maître abiolu, par le don que le roi lui en fit. Baïeux se rendit au comte de Clermont: Avranches fut prise par le duc de Bretagne; Valogne, briquebec, le château de Tomblaine proche le Mont-Saint-Michel, Saint Sauveur & toutes les autres places des environs subirent la loi du vainqueur. Le roi en actions de graces, ordonna qu'on feroit des processions genérales dans tout le royaume. Guillaume Chartier évêque de Paris en ordonna une qui fut faite avec beaucoup de solemnité, & dans la

quelle on compta jusqu'à douze mille enfans, garçons AN. 1450. & filles, depuis sept ans jusqu'à onze, allant deux à deux depuis l'églife des saints Innocens jusqu'à Notre-Dame, portant chacun un cierge à la main, & suivis des chapelains qui portoient les reliques.

de Caen.

Il ne restoit plus aux Anglois en Normandie, que Cherbourg, Domfront, Falaise & Caën, toutes places très-fortes, dans lesquelles il y avoit de bonnes garnifons : l'on commença par le siège de Caën, où quatre mille Anglois étoient enfermez pour la défendre, ayant à leur tête le duc de Sommerset. Le cinquiéme de Juin le connétable vint se loger dans un des fauxbourgs de la ville du côté de Baïeux, dans l'abbaïe de faint Etienne de l'ordre de faint Benoît. Ce même jour le comte de Clermont partit de Verneuil, & vint le joindre avec le comte de Castres, le seigneur de Montgâcon, le seigneur de Mouy, Robert Floquet bailly d'Evreux, Pierre Louvain, Charles de la Fayette, & environ neuf mille hommes. Le comte de Dunois vint se camper de l'autre côté de la ville, sur le chemin de Paris, avec cinq mille hommes, & jetta un pont sur la riviere d'Orne, afin d'avoir communication avec l'armée du connétable. Le roi arriva au camp quelques jours après avec René duc d'Anjou, son fils le duc de Calabre, leduc d'Alençon, les comres du Maine & de Saint-Pol, de Tancarville, le vicomte de Lomaigne, Jean & Ferri de Lorraine, le baron de Traisnel chancelier de France, les seigneurs de Blainville & de Previlli, les baillis de Berri & de Lyon, avec un grand nombre de chevaliers, & alla loger dans l'abbaye d'Ardenne, ordre de Prémontré, où il demeura pendant le siège.

Aussi-tôt après l'arrivée du roi, on ouvrit la tran-

chée : le comte de Dunois attaqua les boulevards de Vaussels

de Vaussels sur la riviere d'Orne, qui furent pris d'asfaut après une vigoureuse résistance. Une mine qui sit fauter la tour & la muraille du côté de faint Etienne, reddition de étonna tellement les affiegez, qu'ils demanderent à capituler, dans la crainte d'être emportez d'assaut : le roi les écouta volontiers, ne voulant pas exposer une ville si considerable au pillage; mais à condition qu'on composeroit pour le château aussi-bien que pour la ville. On entra en conference le lendemain fête de saint Jean-Baptiste, & il sut conclu que les Anglois remettroient la ville & le château au roi le premier de Juillet, que le duc de Sommerset & tous les autres Anglois, leurs femmes & leurs enfans fortiroient avec leurs bagages, pour passer en Angleterre & non ailleurs, à leurs dépens; & qu'on leur fourniroit des vaiffeaux & des charois, en donnant toutefois des ôtages pour la sûreté de ces vaisseaux; qu'ils ne feroient point emporter leur artillerie; qu'ils rendroient tous les prisonniers, enfin qu'ils déchargeroient tous ceux de la ville qui pouvoient leur devoir. Le traité fut conclu & exécuté dans tous ses articles : Le bailli apporta les cless de la ville & du château au connétable, qui les remit au comte de Dunois comme gouverneur de cette ville pour le roi, qui y fit son entrée le sixiéme de Juillet, avec beaucoup de pompe.

Le même jour que le roi entra dans Caën, Poton de Saintrailles mit le siège devant la ville de Falaise, où Jean Bureau trésorier de France conduisit l'artillerie. Dans le même tems le roi partit de Caën, & vint se loger dans l'abbaye de saint André, le duc d'Alençon à sainte Marguerite, & le comte de Dunois à la Guibrai, tous faux bourgs de la ville. Les assiegez ne se défendirent que jusqu'au dixiéme de Juillet, auquel jour Tome XXII.

Vuu

ge de la ville de

on commença à capituler. Les Anglois convinrent de AN. 1450. rendre au roi la ville & le château le vingt-uniéme du même mois, s'ils n'étoient pas secourus, jusqu'à ce tems-là. Et parce que le roi d'Angleterre avoit donné en propre la ville de Falaise au genéral Talbot, & que les François le retenoient prisonnier dans le château de Dreux, à cause que le gouverneur de Honsleur avoit refusé de rendre cette place suivant le traité de Rouen, on promit de rendre la liberté à ce genéral. Outre cela les Anglois devoient aussi se retirer en Angleterre. Toutes ces conditions furent acceptées, & le roi devenu maître de Falaise, en donna le gouvernement à Saintrailles.

Siége de la ville de Cherbourg.

Deux jours après, c'est-à-dire, le vingt-troisiéme de Juillet, le roi sit assieger Domfront qui se rendit le deuxième du mois d'Aout, aux mêmes conditions que Falaise & Caën. Il ne restoit plus que Cherbourg. Le connétable en poussa le siège avec vigueur; mais comme la place étoit très-forte, il employa toute son artillerie, & fit jouer plusieurs mines, afin d'obliger la garnison de se rendre. Coirivi amiral de France y sur tué d'un coup de canon, & Tudual bailli de Troies d'un coup de coulevrine : ces deux excellens officiers furent fort regrettez. On avoit si bien dressé les batteries sur la gréve, que la marée qui montoit deux fois le jour, ne pouvoit leur causer aucun dommage. Les Anglois qui ne croyoient pas qu'on pût jamais attaquer la ville de ce côté-là, en furent rellement surpris, Jean Charlier, qu'ils entrerent en composition. Thomas Gouel qui vii en sette an. commandoit dans cette place; donna son fils en ôtage avec le genéral Talbor pendant la capitulation, dont l'un des articles fur qu'on lui rendroit ce fils, ce qui fut exécuré. Ensuite de quoi ce gouverneur remit la place.

21 .. 6

au roi le vingt-deuxième d'Août. Le gouvernement en fut donné au sieur de Beüil, que le roi honora en même tems de la charge d'Amiral de France, vacante par la mort de Coitivi. Par la prise de cette ville le roi acheva la conquête de toute la Normandie dans l'espace d'un an; & ce prince pour en conserver la mémoire, ordonna qu'on feroit des processions genérales dans le mois de Septembre, & dans la suite tous les ans à pareil jour que Cherbourg fut rendu; on observe encore cet ulage à Rouen. La joie que ressentoit le roi Charles VII. de ces heu-

reux succès, fut un peu diminuée par la perte qu'il fit cette année d'un prince qui avoit toûjours été très-affectionné à la France, & qui en avoit donné des preu-· ves réelles dans la conquête de la Normandie; c'étoit François duc de Bretagne, qui mourut d'hydropisse le samedi dix-septiéme de Juillet, dans le château de l'Hermine près de Vannes. Il étoit né l'onzième de Mai 1414. & n'eut qu'un fils qui mourut jeune : ainsi ne laissant point d'heritier, Pierre II. son frere lui succeda, suivant le reglement fait par Jean duc de Bretagne surnommé le Vaillant, qui excluoit les filles de la succession du duché, lorsqu'il y auroit des mâles descendus en ligne directe de la maison de Bretagne: Ainsi les deux filles que laissoit François, étoient exclues Voyez plus bant. du gouvernement par cette loi. Son grand attachement à la France fut cause qu'il sacrifia son frere Gilles parce qu'on lui persuada que ce frere qui avoit demeu-

ré long-tems en Angleterre, & qui étoit fort aimé de Henri, entretenoit avec les Anglois des liaisons préjudiciables à la France. Les deux plus puissans ennemis qui furent cause de la perte de cet infortuné, étoient Jacques d'Epinai évêque de faint Malo, & depuis évê-

Vuuii

Monfirelet : Argentre, l. 126

que de Rennes, & Artur de Montauban, frere puîné An. 1450. du seigneur de Montauban. On dit qu'Artur se repentant de ce qu'il avoit fait, fe f. religieux Celestin dans le convent de Paris, & qu'ensuite Louis XI. le fit archevêque de Bourdeaux, peut-être en consideration de son frere qui devint Amiral de France.

Grands du

Ce n'étoit pas affez au roi de France d'avoir chaffé les Anglois de la Normandie, il falloit encore leur enlever toutes les places qu'ils possedoient dans la Guienne, Bourdeaux, Blaye, Acqs, Fronsac, Bergerac & beaucoup d'autres. Ce fut pour cela qu'il se rendit à Tours dans le mois de Septembre, où il assembla les personnes les plus considerables par leur naissance, afin de prendre de justes mesures pour la conquête de la Guienne. Là il fut déliberé, qu'après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour la conservation de la Normandie, dont on avoit confié le soin au comte de Richemond connétable, & au senéchal de Brezé; on envoyeroit en Guienne le comte de Pentievre, & de Perigort vicomte de Limoges auquel on joindroit Charles de Culan, seigneur de Jalognes & maréchal de France, Poton de Saintrailles bailli de Berri, Geoffroi de saint Belin, Joachim Rouaut, Pierre de Louvain & plusieurs autres seigneurs, avec cinq ou six cens lances & leurs archers, avec ordre de faire observer exactement la discipline militaire, & de ne se point rendre odieux aux gens du pays.

Ces seigneurs partirent donc pour la Guienne, & commencerent la campagne par le siège de Bergerac, qui se rendit par composition dans le mois d'Octobre: on en fit le maréchal de Culan gouverneur. Ensuite on pris d'affaut le château de Jonfac fur la Dordogne, dont on fit la garnison prisonniere. L'armée se partagea après cette expédition : une partie alla assiéger Montferrand, dont le gouverneur se rendit prisonnier; delà elle alla à Sainte Foi, qui se rendit à Chalais aux mêmes conditions. L'argent pour payer les troupes étant venu alors à manquer, on en fit des plaintes au roi, qui fit arrêter prisonnier Jean de Xaincoins receveur genéral des finances, & un de ses commis nommé Jacques Chartier. Ils furent convaincus tous deux de malverfation, & d'avoir détourné les deniers du roi à leur profit. On vouloit les punir felon la rigueur des loix; mais le roi plus porté à la clémence qu'à la séverité, se receveur des si contenta de confisquer leurs biens immeubles, & de mances de ses malyersations. taxer Xaincoins à soixante mille écus d'or qui servirent à payer l'armée; ce qui étoit bien peu de chose en comparaison de tout ce qu'il avoit pillé & dérobé, comme il en convint de son propre aveu:

AN. 1450,

Le dernier jour d'Octobre veille de la Toussaints, le seigneur d'Orval troisième fils du comte d'Albret, se rendit à Bazas avec beaucoup d'autres, d'où s'étant répandus dans le pays du Bourdelois jusqu'au nombre de quatre à cinq cens hommes, ils s'avancerent jusqu'à Bourdeaux pour faire des courses dans l'isle de Medoc. Le lendemain étant tout prêt d'entrer dans cette isle, ils apprirent qu'un corps de neuf mille Anglois & Bourdelois s'étoient mis en campagne pour les chercher. Sur cette nouvelle, le seigneur d'Orval mit ses gens en bataille, attendit l'ennemi de pied ferme; & l'on en vint aux mains. Les François quoique de beaucoup inferieurs en nombre, se battirent avec tant de valeur, qu'ils laisserent sur la place environ dix-huit cens de leurs ennemis, & firent plus de douze cens prifonniers. Ce fut la derniere action de cette année, parce que l'hyver approchoit, & qu'il étoit tems de Vuu iij.

laisser reposer les troupes. L'année finit par l'hommage An. 1450. que Pierre nouveau duc de Bretagne vint faire au roi

Spanb.an. 1445.

le troisième de Novembre. Il fit le serment non pas en duc de Bretagne qualité d'homme-lige, mais seulement en la manière que ses prédecesseurs l'avoient fait : au lieu qu'à l'égard du comté de Montfort, dont il rendit aussi hommage, il ne fit point difficulté de le faire lige ; c'est-à-dire , qu'il renfermoit l'obligation de faire le service au roi fur fon mandement, & envers tous & contre tous, fous peine de felonie & de confiscation du fief.

Henri duc de Baviere dit le Riche, fils de Frederie

de Landshut, mourut cette année, & laissa ses états à fon fils Louis, dont on louë beaucoup l'obeissance & la Trithem, Chron foûmission envers son pere, quoiqu'il lui eût été trèsfévere, jusqu'à le priver à l'âge de trente ans des choses les plus nécessaires à sa condition. Quand ses ennemis lui conseilloient d'abandonner son pere, & de se retirer secretement en Autriche chez son oncle Albert, sa réponse étoit, qu'il ne quitteroit jamais celui qui lui avoit donné la vie, & qu'il ne l'offenseroit jamais, tant qu'il scauroit faire usage de sa raison. Il ne fut pas cependant si prudent ni si sage, quand après avoir fait sa paix avec le marquis de Brandebourg, à condition que ce marquis lui remettroit les édits que l'empereur avoit portez contre lui, il les reçut, & les déchira publique. ment. Cette action irrita tellement l'empereur, qu'il le déclara criminel de léze majesté, rompit le traité fait avec le marquis, & excita les autres princes contre lui, qui ne cesserent de le persecuter, qu'après l'avoir entierement accable.

L'accord fait cette année entre les deux freres Fre-Accord entre deric & Guillaume de Saxe, fut plus heureux. Ces prinles neux freres ducs de Saxe. ces après s'être fait long-tems la guerre pour la succes-

fion de leur pere, étoient encore animez à la prolonger par de lâches courtifans qui y trouvoient leur intérêt : mais Frederic voulant profiter de l'absence de celui qui en étoit le principal moteur, & que le jubilé avoit attiré à Rome, il fit prier son frere de le venir trouver, afin de s'accommoder ensemble, & de faire la paix. Guillaume monta aussi-tôt à cheval, pour se rendre à l'invitation de son aîné, malgré les instances que ses conseillers firent pour l'en empêcher, l'assurant que cette démarche de son frere n'étoit point sincere, & que c'étoit un piége qu'on lui tendoit pour le faire . périr. " Je mourrai volontiers, leur répondit-il, quand ., je vous aurai vû tuez, vous qui vous plaifez à fe-" mer & à entretenir la division parmi des freres ". Sa démarche eut un heureux succès, les deux freres s'accorderent, devinrent bons amis, & s'unirent pour exterminer les auteurs de leurs discordes & de leurs divisions.

Les Bohemiens ayant élu pour leur roi le jeune Ladislas, qui étoit déja roi de Hongrie, presserent l'em- An. 1451. pereur Frederic de le leur envoyer ; il avoit alors près de douze ans : mais à cet âge n'étant pas encore ca- L'empereur repable de gouverner par lui-même ; & de plus l'empe- miens Ladislas qu'ils avoient reur n'osant pas confier ce jeune prince à des peuples élu roi. aussi legers & aussi inconstans qu'éroient les Bohémiens, il ne se rendit point à leurs instances, & refusa toûjours constamment de leur envoyer Ladislas. Ce refus irrita tellement les Bohémiens, qui sçavoient que sa majesté imperiale devoit mener leur roi en Italie pour affister à son couronnement, qu'ils convoquerent une assemblée dans le dessein d'élire un autre roi. Cette réfolution inquiéta l'empereur ; il leur en- Æn. s./t. h/fl. yoya des ambassadeurs , qui furent Æneas Sylvius a- 1961 . j. 6 1961 . j. 6

lors évêque de Sienne, & Procope Robenstein che? AN. 1451. valier de Bohéme. Le premier les harangua en latin, . & justifia si solidement la conduite de l'empereur, en gardant le jeune Ladislas auprès de lui, que non-seulement les Bohémiens se rendirent à ses raisons, mais encore ils convinrent entre eux d'envoyer quelques jeunes gentilshommes de Bohéme pour accompagner Frederic en Italie, pour former la cour de leur ieune roi.

qu'Æncas Syl-En. Sylv. epift.

Æneas Sylvius fit une relation du voyage qu'il avoit fait en Bohéme, qu'il adressa au cardinal Carvajal, qui y avoit été légat, & dans laquelle il lui raconte les differentes avantures qui arriverent à lui & à son college chez les Thaborites, & qui leur servirent à mieux connoître le génie & les mœurs des Bohémiens. Il mande à ce cardinal, que craignant les voleurs & les embûches fur les chemins, fon compagnon & lui aimerent mieux se fier aux Thaborites, plus rusez à la vérité que les autres, mais moins cruels: ce qui fit tant de plaisir à ces sectaires, qu'ils leur jurerent fidelité, & promirent qu'on ne leur feroit aucun mal. Rien ne nous divertit davantage, dit-il, que de voir ces hommes grossiers contresaire la politesse des courtisans; & notre entrée dans leur ville a quelque chose de fort singulier. Il tomboit alors une pluie très-froide; & cependant quelques-uns d'entre eux n'avoient que leurs chemises pour tout habit; & un très - petit nombre portoient des robbes fourées. Les uns montoient des chevaux sans selles, d'autres sans brides, à ceux-là il manquoit un œil, à l'autre une main. Ils marchoient sans ordre; ils s'entretenoient entr'eux sans pudeur, & tout étoit rustique & groffier parmi eux. Ils ne laisserent pas de nous offrir,

avec

Il ajoûte, que tout ce qu'il y a de plus monstrueux en impieté & en blasphêmes, fait là sa retraite; qu'il y a autant d'héresies que de têtes; & qu'on y croit tout ce que l'on veut; qu'ils apperçurent deux boucliers à l'une des portes de la ville, sur l'un desquels on avoit peint un Ange tenant un calice, comme pour persuader au peuple la communion du calice, & sur l'autre bouclier étoit la figure de Zisca, qu'ils semblent adorer comme. une divinité, quoiqu'ils ayent en horreur toutes les images. Enée raconte ensuite une partie des avantures de Zisca; il parle de l'héresie des Thaborites, & de la maniere dont leurs villes étoient fortifiées ; il blâme Sigifmond de les avoir laissé vivre en liberté, au lieu de les exterminer, & de leur avoir cedé pour toûjours les biens des monasteres & de la noblesse. Enfin, continue-t'il, comme ces peuples ne different pas seulement des catholiques sur l'article de la communion fous les deux especes, mais qu'ils sont entierement heretiques, & dans les sentimens de Wiclef, cela nous fit prendre le parti de nous retirer, & aucun de nous n'y voulut dire la messe, quoique ce fut un dimanche, afin que les Thaborites ne pussent pas se vanter que les ambaffadeurs d'un empereur Catholique avoient communiqué avec eux.

Enée dans ce voyage vit aussi Pogebrac, & Procope leur servant d'interpréte ; ils eurent ensemble de lon- d'Entretiens gues & fréquentes conferences sur la communion sous avec Pogebrau les deux especes, sur le concordat fait avec l'évêque de Coutances, sur les bulles de l'archevêché de Prague en faveur de Roquesanne; sur la difference des sentimens entre les Catholiques & les Hussites; & dans tous ces

Tome XXII.

Xxx

An. 1451.

entretiens, il lui fembla que Pogebrac ne s'éloignoit pas de s'unir à l'églife, & d'embrasser la foi du siège de Rome, ce qui n'étoit toutesois qu'hypocrisie dans cet ambitieux gouverneur, qui vouloit parvenir à la couronne, & qui étoit persuadé qu'il ne pourroit regner en paix, qu'en se réconciliant avec l'église; aussi ce ne sut que dans cette seule vité qu'il externina dans la suite toute la secte des Thaborites. Enée disputa souvent avec les docteurs Thaborites sur l'autorité & l'infaillibilité de l'église; mais loin de remporter quelque fruit de toutes ces disputes, il perdit même toute esperance de ramener dans le sein de l'église ce peuple ignorant & barbare.

Cochlée , hift. Mustis. l. 10. Cochlée rapporte que dans ce même tems la peste fit de si grands ravages dans Prague, que les Catholiques qui y étoient attaquez de ce mal, furent obligez de recevoir des prêtres Husties la communion sous les deux especces, sous peine d'être privez de sépulture.

LIX. Le pape envoye Jean de Capiftran prêeher en Allema-

En. Sylv.

Le pape Nicolas V. donna cómmiflion à Jean de Capiftran cordelier , d'aller en Allemagne travailler à la conversion des Hérétiques. Ce religieux avoit été disciple de saint Bernardin de Sienne, & s'employa comme son maître à la prédication ; il s'étoit rendu en quelque façon le chef d'une croisade contre les Frerots ou Fraticelles , qui répandoient leurs erreurs dans la campagne de Romey & dans la Marche d'Ancone , & il y avoit condamné au feu trente-six de ces Hérétiques. Il sur reçu en Allemagne comme s'il eut été un légat : chacun le combla de loüanges & debénedictions. Cas fimir roi de Pologne le pria instamment de venir dans se états , afin de reciter les lithuaniens du schisme des Grees, dans lequelisétoient engagez. Il étendit sa misson jusques dans la Moravie , où il convertit un grand

Michen ,

LIVRE CENT-DIXIEME.

nombre de Hussites; mais Roquesane qui se disoit leur archevêque, quoiqu'il n'eût point obtenu de bulles, An. 1451. craignant qu'il ne ramenat toute la secte à l'unité de l'église, parce qu'il en avoit déja converti plus de quatre mille, chercha l'occasion de le décrier; il l'invita par lettres à une conference touchant la communion Sous les deux especes, que ce saint missionnaire accepta, mais Pogebrac s'opposa à cette-entrevue, & lui re- écrit pour confusa un sauf - conduit. Capistran s'en plaignit haute- la religion. ment ; il en écrivit même à Pogebrac & à la noblesse en termes assez vifs. Roquesane & les siens ne laisserent pas d'en triompher ; ils firent courir le bruit que ce religieux n'avoit pas ofé s'exposer à une dispute, parce qu'il se sentoit trop foible. Capistran se défendit par un traité qu'il fit contre Roquesane, & qui ne se trouve point imprimé parmi ses ouvrages. C'est là, où, comme faint Paul, il raconte la grandeur & la multitude de ses exploits pour l'appui de l'évangile, mais d'un style bien moins charitable que celui de cet apôtre; aussi ne servit-il qu'à irriter davantage Roque-

Scanderberg, après s'être rétabli par adresse dans les états de son pere, défit plusieurs fois les Turcs, & obligea Amurat de lever le siege de Croye capitale d'Albanie. L'affront que le fultan avoit reçu devant cette Croye capitale place, l'avoit fait résoudre à se retirer en Asse Mineure chez les Zechites religieux Turcs, pour y achever tranquillement le reste de ses jours ; mais ne pouvant résifter à la passion qu'il avoit d'en tirer vengeance, & y étant encore animé par ses janissaires, il reprit la con- seanderbry. duite de ses états. Quelques efforts qu'il sit, & quelques artifices qu'il mit en usage pour opprimer Scan- empereur des derberg, il eut toujours du dessous. Enfin plus irrité Turca.

fane, sans produire aucun avantage à la religion.

Chalcond. I. 9.

Xxxii

rebus Turcios

in Amur.

Phranz. lib. 1

que jamais il rassembla toutes ses forces, & vint assieger une seconde fois la ville de Croye : mais ce fut avec encore moins de succès que la premiere. Avant que de se presenter, il fit assembler dans sa tente les genéraux d'armée, & comme s'ils eussent été les seules causes des pertes qu'il avoit faites, il s'exhala en plaintes & en reproches. Il leur parla si long-tems & avec tant de chaleur, que la fievre le saisit. Il mourut le mercredi onziéme de Fevrier 1451. le premier jour de l'an 855. de Leunclav. de l'hégire, âgé de soixante & quinze ans, selon quelquesuns., & de quatre-vingt-cinq, selon d'autres, dans la trente-unième année de son regne. Phranzès rapporte Sagredo , hift. autrement sa mort, & dit qu'il fut attaqué d'apople-Imper. Ottoman xie à Andrinople, après avoir bû du vin avec excès, & qu'il en mourut. Il avoit passé presque tout son regne à faire la guerre aux Chrétiens ; & s'il en triompha souvent, ce sut presque toûjours par leur propre faute. Les Grecs le louent de sa justice & de son equité ; & l'on peut dire à sa louange, que, contre l'ordinaire des In-

Mahomet H. fon fils lui fuc-Sagredo. in Matez qu'il faisoit.

Il eut pour successeur Mahomet II. son fils, qui étoit pour lors en Asie, âgé de vingt-un an, étant né le vingt-quatrieme de Mars de l'an 1430. C'étoit le seul qui lui restoit de tous les enfans qu'il avoit eus de plusieurs femmes. On dit qu'il étoit né de Milizza fille du despote de Servie, dont Amurat avoit eté passionnément amoureux. Cette princesse étoit Chrétienne. Ce prince, la terreur de l'Europe, eut toûjours une haine implacable pour les Chrétiens, & fut le plus heureux d'entre les Infideles qui ayent jamais porté la couronne. Il reçut de la nature un corps extrêmement robuste, & capable de toutes les fatigues de la guerre, dont il fit

fideles, il gardoit avec assez de bonne foi tous les trai-

fon occupation continuelle durant toute sa vie; il avoit un temperamment tout de feu, & un naturelimpétueux; son esprit étoit vif, subtil, adroit, fin & disfimulé, & d'une très-grande étenduë : il étoit hardi, entreprenant, & insatiable de gloire. Il ne dut pas ses conquêtes à son seul courage, quelque grand qu'il fût, sa prudence & sa politique y eurent beaucoup de part, & ce fut plûtôt par-là qu'il renversa deux empires, conquit douze royaumes, & prit plus de deux cens villes sur les Chrétiens.

Il étoit scavant au-delà de tout ce qu'on pouvoit raifonnablement attendre d'un Mahometan, auquel il vaises qualitez semble qu'il ne soit pas permis d'apprendre quelque chose; il parloit cinq langues outre la sienne; sçavoir la grecque, la latine, l'arabe, la chaldéenne & la perfane. Il possedoit les mathématiques, l'astrologie & l'art militaire, où il se rendit très-versé & par étude & par expérience : il sçavoit l'histoire des plus grands hommes de l'antiquité, de la gloire desquels il étoit devenu jaloux. Mais toutes ces connoissances ne le rendirent pas plus honnête homme. Il n'adoroit que sa bonne fortune qu'il reconnoissoit pour l'unique divinité à laquelle il étoit toûjours prêt de sacrifier toutes choses: il se mocquoit de toutes les religions, entr'autres, de la Chrétienne qu'il traitoit de superstition, de celle de Mahomet qu'il regardoit comme un chef de bandits, quand il en parloit à ses confidens : il se railloit de tous ceux qui croyoient qu'il y eût une autre Providence que celle que chacun doit avoir pour soimême. Son intérêt, sa grandeur & son plaisir étoient l'unique regle de ses actions ; & il ne gardoit ni soi , ni parole, ni serment, ni traité, qu'autant qu'il les trouvoit commodes & utiles pour arriver à ses fins.

Xxx iij

AN. 1451

Son cœur étoit aussi corrompu que son esprit; ses débauches & la foule effroyable de ses vices ternirent toute la gloire de ses plus belles actions. Il fit mourir Etienne prince de Bosnie, & le prince de Metelin Jontre la parole qu'il en avoit donnée à David Comnène & à ses enfans, qu'il traita tous avec une extrême rigueur: sa cruauté alla un jour jusqu'à faire éventrer quatorze de ses pages, pour sçavoir lequel avoit mangé un melon qu'on avoit dérobé dans un jardin qu'il cultivoit, & il coupa lui-même la tête à une femme qu'on lui reprochoit de trop aimer. Tel étoit Mahomet I I. que les Turcs ont surnommé Bojuc, c'est-à-dire le Grand, titre qui ne lui convenoit, qu'en ce qu'il n'y eut jamais rien en lui de médiocre en orgueil, en ambition, en avarice, en brigandage, en perfidie, en cruauté, en toutes fortes de dissolutions, & sur-tout en impieté.

LXV. Le pape envoye le cardinal de Cufa légat en

Allemagne.

Æn. Sylv. de

Europ. c. 3. in

fin.

Trithem. in abron. Spanb.

Le pape Nicolas ayant appris la mort d'Amurat, prévit ce que la religion auroit à fouffrit fous fon fuccesseur, & touché du danger qui menaçoir la plûpart des états Chrétiens, & principalement l'empire de Constantinople dont Mahomet avoit résolu de s'emparer à quelque prix que ce fût, exhorta les princes à secourir les Grecs, & tâcha d'y engager les peuples, en animant leur zéle. Il envoya pour cet effet en Allemagne le cardinal de Cusa en qualité de légat; & le chargea d'y rétablir la discipline monastique, d'y ménager une paix solide entre les princes; de publier les indulgences du jubilé, & d'exhorter les Fideles à fecourir de leurs aumônes ceux que le Turc menaçoit. A peine les indulgences furent-elles publiées, qu'elles produisirent des quêtes abondantes; mais le bruit s'étant repandu qu'au lieu de conserver l'argent qui en

provenoit, pour faire la guerre aux Turcs, le ppe s'en servoit pour la faire aux Milanois & à Alphonse roi

de Naples, la charité se réfroidit beaucoup.

Pour engager aussi les Polonois à fournir par leurs aumônes aux frais de la guerre contre les Turcs, le cardinal Sbignée évêque de Cracovie pria le pape d'accorder le jubilé à la Pologne & à la Lithuanie, & de dispenser les Fideles d'aller à Rome gagner les indul- Polonois & gences, à condition que chacun donneroit aux quêteurs la moitié de la dépense qu'il eût faite pour y aller; que des deniers qui en proviendroient, le roi en auroit la moitié pour fournir aux frais de la guerre contre les Infideles; qu'on en donneroit un quart à la reine Sophie, qui en marieroit de pauvres filles, & que l'autre quart seroit employé pour les réparations des églises de Rome. Mais comme en supputant on trouva que la somme qui proviendroit de ces taxes seroit trop considerable, on la réduisit au quart au lieu de la moitié, ce qui ne laissa pas de monter encore à une somme assez haute.

Tout étant ainsi disposé pour soûtenir la guerre, dont les Turcs menaçoient les princes Chrétiens ; le pape écrivit aux Grecs, & les exhorta à penser à leur salut, & à ne point rendre inutile le secours que le Ciel vouloit leur donner. Il les presse de faire pénitence, & de recevoir les decrets du concile de Florence ; & par un esprit prophétique , il mande à Constantin empereur de Constantinople, qui donnoit lieu de croire alors qu'il n'agissoit pas trop sincerement ; qu'il y avoit déja trop long - tems que les Grecs se jouoient de la patience de Dieu & des hommes, en differant toûjours de se réunir à l'église; que selon la parabole de l'évangile, on attendoit encore trois ans,

AN. 1451.

Gennad. in de fenf. v. cap. lib. 5. cap. 14.

que le figuier qu'on avoit jusqu'alors inutilement cultivé, portât du fruit; & que s'il n'en portoit, c'est-àdire, si dans ce tens-là que Dieu donnoit encore aux
Grecs, ils ne recevoient le decret de l'union, l'arbre seroit coupé jusqu'à la racine, & la nation Grecque entierement ruinée par les exécuteurs de l'arrêt que la
justice divine avoit déja porté contre elle. Le pape
écrivit cette lettre en cette année 1451. & la troisséme
année après cette prédiction, la ville de Constantinople sut prise d'assaut par les Tures, & les Grecs-surent ainst punis de leur extrême obstination à resuser
de se réunir à l'église. Le nouveau sultan qui avoit re
folu la conquête de cette ville, ne se vit pas plûtôt sur
le trône, que selon les maxiques de sa politique, &
pour amuser l'empereur Grec, il renouvella avec lui
un traité de paix , qu'il n'avoit envie de garder qu'autant de tems qu'il en saloit pour faire ses préparatifs
de guerre. Constantin qui en eut assez de preuves, ne

Mahomet renouvelle avec les Grecs le traité de paix. Phranz. l. 3.

de se réunir à l'église. Le nouveau sultan qui avoit réfolu la conquête de cette ville, ne se vit pas plûtôt sur le trône , que selon les maxiques de sa politique , & pour amuser l'empereur Grec, il renouvella avec lui un traité de paix, qu'il n'avoit envie de garder qu'autant de tems qu'il en falloit pour faire ses préparatifs de guerre. Constantin qui en eut assez de preuves, ne jugea pas à propos de se fier aux belles promesses du sultan, quoiqu'il lui protestat toûjours qu'il garderoit inviolablement la paix, & qu'il n'entreprendroit rien contre son empire durant sa vie. Il envoya des ambassadeurs au pape pour lui demander du sécours dans l'extrême danger dont il étoit menacé d'avoir bien-tôt sur les bras un si redoutable ennemi, auquel il lui seroit impossible de résister, il lui fit en même tems ses excuses, de ce que dans l'état où il avoit trouvé les affaires à son avénement à la couronne, il n'avoit pu encore obliger les Grecs à se soumettre aux décisions du concile de Florence ; il protesta qu'il étoit fort réfolu de le faire au plûrôt, & de rappeller le patriarche Gregoire dans ce dessein, car ce saint homme voyant l'obstination des Grecs, avoit abandonné Constantinople,

nople, & s'étoit retiré à Rome où il mourut quelque tems après. Ce n'étoit pas là toutefois le sentiment de tous les Grecs, puisque quelques-uns écrivirent cette année au nom de l'église de Constantinople, aux BohémiensHussites, pour les louer de ce qu'ils n'avoient point reçu les nouveautez des Romains, & qu'ils étoient demeurez fermes dans la veritable foi, les exhorter d'y perseverer, & de s'unir avec eux, non pas, disoient-ils, Telon l'union feinte de Florence qui s'éloigne tout-àfait de la verité, mais suivant les sentimens des anciens peres, que les Grecs soutiennent. Cette lettre en grec & en latin se trouve dans la collection des auteurs de l'histoire de Bohême, qui est dans la bibliothéque du college de Prague.

Cependant les ambassadeurs que Constantin avoit envoïez à Rome prierent le pape d'envoïer quelque habile homme, pour travailler efficacement avec leur empereur à la réduction des Schismatiques. Sur ces remontrances, sa sainteté envoya le cardinal Isidore Grec, archevêque deKiovie en Russie, & qu'Eugene IV. avoit à Constantino honoré du chapeau de cardinal au concile de Florence. Ple Il partit en effet, & sa légation réussit assez heureuse- de Europ. c & ment en apparence, soit que l'acceptation que les Grecs firent du décret de l'union fût feinte ou qu'elle fût ve. ritable. L'empereur lui fit beaucoup d'accueil, & reçut le décret de l'union avec quelques-uns de sa cour, & un petit nombre d'ecclesiastiques, le douzième de Décembre; mais les suites de cette acceptation ne confirmerent que trop la grande opiniâtreté des Grecs dans leur schisme.

Nicolas V. étant chanoine regulier de saint Georges en Alga, isle qui est au couchant de Venise, à deux milles de la ville, avoit connu Laurent Justinien, de Tome XXII. Yyy

An. 1451.

LXX. Le pape fait patriarche d'Aqui'ée Laurent Juftnien. Baillet, Vies des Saints, 5. Sept.

l'illustre famille des Justiniens de Venise, qui y étoir aussi religieux. Eugene IV. instruit de son merite l'avoit élevé malgré lui à l'évêché de Venise. Sa vertu & sa capacité brillerent encore plus dans cette place. Le pape Nicolas plein d'estime & de vénération pour ce grand homme, cherchoit l'occasion de l'élever à quelque autre poste, d'où cette lumiere pût se répandre dans l'église avec plus d'étenduë. Il crut l'avoir trouvé à la mort de Dominique Micheli patriarche de Grade, ville maritime du Golfe, à laquelle on avoit annexé le patriarchat d'Aquilée par une bulle d'érection datée du huitième d'Octobre, il en transfera cette année le titre au siège de Venise à la seule consideration de Laurent, qui se vit ainsi le premier patriarche de cette église. Cette nouvelle dignité à laquelle on l'avoit élevé par force, comme on avoit fait de l'épiscopat, n'apporta aucun changement dans sa maniere de vivre pauvrement. Elle lui fut seulement un sujet de redoubler son application à ses devoirs, & une matiere de plus grande édification pour tous ceux qui le voyoient si humble & si mortifié dans tous ses sens.

LXXII.
Le pape veut
ménager la paix
entre la France
& l'Angleterre.
Monfirelet, 3.

Gagnin, l. 10. Bellefort. 3. c. Le pape voulur aussi s'employer pour ménager la paix entre le France & l'Angleterre. Il envoya pour cet esset le cardinal d'Estouteville légaten France, & l'archevéque de Ravennes, de la maison des Ursins, avec la même qualité en Angleterre. Charles VII. répondit au cardinal qu'il étoit très-disposé à finir la guerre, qu'il ressent vivement les maux dont l'églisé étoit affligée, qu'il étoit prêt de traiter avec l'Angleterre, pour employer ensuite ses armes contre les ennemis du nom Chrésten, mais Henri roi d'Angleterre ne se trouva pas dans les mêmes sentimens. Le légat eut beau lui exposer la déroute des Anglois en Normandie, les emposer la déroute des Anglois en Normandie, les emp

barras des guerres civiles dans son royaume; il répondir toûjours fierement que losqu'il auroit reconquis fur le roi de France tout ce que ce prince lui avoit enlevé depuis deux ans, il seroit alors tems d'entrer en négociation, mais que jusques là il n'y falloit pas penser. Ainsi la guerre continua en Guienne.

Le comte de Dunois ouvrit la campagne par le siège de Montguyon. Il en reçut les ordres du roi qui étoit mente la came alors à Tours. Le comte d'Angoulême frere du duc pagneenGuica d'Orleans, Jean Bureau trésorier de France, & Pierre de Louvain se joignirent à lui avec quatre cens lances, & plus de trois mille francs-archers. Cette place dans laquelle un Gascon nommé Renaud deSaint-Jean commandoit pour les Anglois, ne tint que huit jours, & se rendit par capitulation le sixiéme jour de Mai. Huit jours après le même comte de Dunois alla affiéger Blaïe, pendant que Jean Boursier la tenoit bloquée par mer avec sa flotte. Cinq gros vaisseaux des Bourdelois étant venus pour secourir les assiégez, furent battus & mis en fuite. La ville étant ainsi assiégée par mer & par terre, & le canon ayant fait de grandes breches, on Jean Chartler, donna un assaut qui rendit les François maîtres de la ville. Les Anglois ayant perdu plus de deux cens hom- Juiv. mes se retirerent promptement dans le château, où manquant de vivres, & ne voyant aucun lieu de s'é- Guyon & B aye. chapper, ni par mer, ni par terre, ils en vinrent à composition. On leur accorda la vie, maistoute la garnison fut faite prisonniere, & tous les effets laissez dans la place : le traité fut signé le vingt-quatriéme de Mai. Et comme le sieur de Montferrand puissant seigneur de ce pays, se trouvoit parmi les assiégez, on sit avec lui un traité particulier, par lequel il s'engageoit à donner dix mille écus pour sa rançon, s'il n'aimoit mieux faire

bin. de Charles VII. p. 111. 0

Yyyij

40 HISTOIRE ECGIRSIASTIQUE.

An.1451. derment de fidelité au roi, & lui remettre cinq places qu'il possession. Il accepta ce dernier parti : & des cinq places, on lui en rendit genereusement trois, & on le laiss jouir du revenu des autres; que l'on promit encore de lui rendre, aussi-tot qu'on auroit soumis la ville

LXXV. Bourg, Libourne, Acqs, Fronfac& autres places fe rendent

de Bourdeaux à l'obéissance du roi. Après ces conquêtes, l'armée s'avança vers l'embouchure de la Dordogne, & alla affiéger Bourg qui se rendit cinq ou fix jours après, le vingt-neuviéme jour de Mai. Le gouvernement en fut donné à messire Jacques de Chabannes grand maître d'hôtel du roi. On prit ensuite Libourne, qui n'attendit pas qu'on l'assiégeât; Rion se rendit au comte d'Armagnac, & Castillon au comte de Penthievre. Pour Acqs; on l'affiégea dans les formes, aussi-bien que Fronsac. Et les Bourdelois, perfuadez que ces deux villes prises, on viendroit fondre sur , parce qu'il n'y avoit plus rien qui couvrît leur ville, ils députerent au comte de Dunois, pour le prier d'envoïer quelqu'un avec lequel ils pussent traiter. Saintrailles fut chargé de cette commission, & s'en acquitta avec beaucoup de succès. On permit aux Bourdelois de sommer le roi d'Angleterre de leur envoyer du secours, qu'autrement ils seroient obligez de se rendre: on leur accorda des sauf-conduits pour cela; mais avec cette condition, que si le vingt troisième de Juin les Anglois n'étoient pas en état de faire lever le siège de Fronfac, Bourdeaux se rendroit au roi avec toutes les dépendances, & lui prêteroit serment de fidelité, ou à les généraux en son absence; que moyennant cela, on conserveroit tous les privileges des habitans, qui ne seroient su ets à aucune taille, ni gabelle, ni subside; qu'on établiroit dans la ville une justice souveraine & une cour des monnoyes. Les Anglois n'ayant

LXXVI Les Françoi fe rendent mai tres de Bousdeaux.

pû donner assez-tôt du secours, le traité sut exécuté; la seule ville de Baïonne ne voulut pas être comprise dans ce traité, flattée de l'esperance que le roi d'Angleterre lui-même viendroit promptement la secourir. Les généraux François firent leur entrée dans Bourdeaux avec beaucoup de magnificence, le vingt-neuvieme de Juin, jour de la fête des Apôtres saint Pierre & faint Paul.

On fit aussi un traité particulier avec Gaston de Foix. captal de Buch, qui en qualité de chevalier de la Traité partieu-Jarretiere, avoit droit de se retirer en Angleterre. On tal de Buch le lui permit, s'il le vouloit, même d'emporter tous ses les ritages fean biens, meubles, or, argent, vailfelle & autres, dont on theriter, on lui accorderoit un sauf-conduit; & on convint encore que le seigneur de Candale son fils qui n'avoit que trois ans, auroit la jouissance de toutes les terres, seigneuries, châteaux, forteresses, que le pere possedoit dans le duché de Guienne: que les biens immeubles passeroient du fils à ses descendans; que le comte de Foix son cousin se chargeroit d'administrer ces biens, jusqu'à ce que le seigneur de Candale fût en âge, en faisant au roi la soi & hommage, en la maniere accoûtumée; que les vassaux du même seigneur feroient serment entre les mains des officiers du roi, d'être bons François & obéissans. Et parce que le jeune seigneur de Candale n'étoit pas encore en âge de se déterminer sur le parti qu'il avoit à prendre, le roi lui donna un terme suffisant pour se déclarer François, si bon lui sembloit, lorsqu'il seroit en état de lefaire : ce traité fut conclu & figné le dimanche treizieme jour de luin.

Comme la ville de Bayonne n'avoit pas voulu entrer, Leroiatrive à ni être comprise dans le traité fait avec les Bourdelois, le roi en quittant la Touraine s'avança en Guienne, jus-

Yyyiii

An. 1451.

qu'au château de Taillebourg, où il congedia une partie de son armée pour qu'elle pût se délasser de ses fatigues, & il employa l'autre à faire le siège de cette ville. Les comtes de Dunois & de Foix furent chargez de cette expedition ; & dès le sixiéme d'Août ils investirent la place. Les assiegez firent d'abord une sortie dans laquelle Bernard de Bearne fut blessé à la jambe. Le lendemain on redoubla les attaques, on dressa des batteries, on emporta un fauxbourg, & comme on s'approchoit toûjours de la ville, les assiégez craignant d'être pris d'assaut, demanderent à capituler un vendredi vingtième du mois d'Août : ce qui les y détermina fut que ce jour-là même un peu après le foleil levé, dans un tems clair & serein, ils virent en l'air au dessus de la ville, une croix blanche qui fut apperçue pendant plus d'une demie-heure de tout le monde. Ils conclurent de là que cette croix sembloit leur dire, que Dieu demandoit d'eux qu'ils quittassent la croix rouge du parti d'Angleterre pour prendre la croix blanche du parti François. Sur ce phénoméne réel ou imaginaire, les Bayonnois se rendirent; le gouverneur Jean de Beaumont avec toute la garnison demeura prisonnier de guerre, & il en couta quarante mille écus d'or aux habitans, pour n'avoir pas obéi à la premiere sommation,

Jean Chartier, Matthieu de Coucy, bist. de Charles VII.

•

LXXIX. Les Fr ançois fe rendent maîtres de Bayonne,

Ce fut ainsi que le roi de France réduisit sous son obésse fance en moins de deux ans, les deux provinces de Normandie & de Guienne, & généralement tout le royaume excepté Calais & le comté de Guines dans le Boulonnois. Les causes d'un si subite & si étonnante révolution surent, du côté des Anglois, leur négligence à bien nunir & fortisser leurs places; & la haine que tous les peuples portoient à leur domination trop interprése.

perieuse & trop fiere; & de l'autre côté l'union & le zele de toute la noblesse & de tous les officiers François, le bon ordre & la discipline exacte des troupes; la grande provision de canons & de toutes sortes de machines de guerre, le soin de bien munir les villes, & la nouvelle maniere d'attaquer les places inconnuës aux Anglois, & par dessus tout cela la guerre civile qui étoit allumée en leur pays. Richard duc d'Yorck ne sçut que trop profiter du mécontentement que les Anglois avoient du gouvernement de la reine Marguerite qui étoit Françoise, dans la vûë de trouver dans ces brouilleries quelque chemin qui pût le conduire au trône, qu'il prétendoit lui être dû plûtôt qu'à Henri, vû qu'il descendoit, mais du côté des femmes seulement, de Lyonnel de Clarence, qui étoit fecond fils du roi Edouard III. au lieu que Richard ne venoit que du troisiéme fils de ce roi, qui étoit Jean duc de Lancastre son bisaïeul paternel. Ces differentes prétentions causerent dans la suite beaucoup de maux à cette nation.

La faculté de théologie de Paris censura cette année plusieurs propositions avancées par Jean Barthelemi, de l'ordre des Freres mineurs, dans les sermons qu'il positions conprêchoit à Rouen contre les droits des curez, princi- des curez. palement touchant la confession; entre autres que les paroissiens peuvent se confesser librement aux reli- blise, des Aut. gieux mendians, sans en demander permission aux cu- tom. x11, 10-4, rez. Le promoteur de l'archevêque fit informer contre ce prédicateur; & l'affaire ayant été portée à l'univerlité de Paris, le religieux comparut dans l'affemblée du quatrième Décembre de cette année. Il ne voulut pas reconnoître que les paroissiens fussent obli-, gez de le confesser une fois l'an à leur curé; & pour

AN. 14 5 1. D'Argentré , collett. judic. 20. 1. p. 2. pag.

le punir de son obstination, il fut résolu qu'on ne lui accorderoit point le dégré de licentié; & le fonds de la question fut renvoïé aux facultez de théologie & de droit. Cette affaire se renouvella cinq ansaprès, à l'occasion d'une bulle du pape Nicolas V. en faveur des Mandians.

AN. 1452. LXXXII. Frederic va en Italie pour recevoir la cou-

Dès le premier jour de Janvier de cette année l'empereur Frederic entra dans l'Italie pour se rendre à Rome, & y recevoir des mains du pape la couronne im-Naucley. gene-

rat. 49- P. 434-

Platina. in Noal. V.

periale. Il étoit accompagné du jeune Ladislas roi de Hongrie & de Bohême, d'Albert son frere, & d'un grand nombre de seigneurs. Il ne menoit point de troupes à sa suite, afin de ne point effrayer les Italiens, qui se souvenoient encore de la maniere dont ses prédécesseurs s'étoient comparez en pareille occafion : cependant fon arrivée épouvanta plusieurs personnes, & le pape qui de son naturel étoit fort timide, appréhendant beaucoup Frederic, & craignant que le peuple ne se soulevat à son sujet, fit fortifier le Capitole, le château Saint-Ange, les tours & les murs de la ville, & y mit une bonne garnison. Toutes ces précautions n'empêcherent pas néanmoins qu'on ne le reçût bien par-tout, & qu'on ne lui sit beaucoup d'honneur. Un auteur rapporte un fait assez particulier, qui arriva pendant son sejour à Venise. Il dit que l'empereur étant sur le point de partir, les Venitiens avoient préparé sur une table un magnifique buffet de crystal, dont ils vouloient lui saire present; que Frederic l'ayant apperçu, fit signe à un fou qui étoit à sa suite, de renverser la table sur laquelle étoit le buffet, qui fut aussi-tôt en pieces. L'empereur en rit, & dit assez haut pour être entendu de tous les assistans, que si le buffet avoit été d'or où d'argent, il ne se seroit pas ainsi LIVRE CENT-DIXIEME.

ainsi brisé; voulant par-là témoigner le méptis qu'il faisoit de leur present, & leur faire sentir qu'ils eussent AN. 1452.

dû lui en faire un plus solide.

. L'empereur étant patti de Venise, vint à Fetrare, LXXXIII. & de-là à Boulogne, où le cardinal Bessarion le reçut passe par Venise. avec beaucoup de magnificence. Il y fut harangué par ne, &c. Nicolas Perrot, dont il fut si content, qu'il lui donna lui-même une couronne de laurier; mais il ne traita pas de même les ambassadeurs de François Sforce, parce qu'il étoit brouillé avec ce prince. Il les renvoya, & sur les instances qu'ils lui firent de passer par Milan, pout y recevoir la couronne de fer, il les refusa, prenant pour prétexte de ce refus, que la peste étant dans ce païs, il ne vouloit pas ainsi s'exposer. De Florence ciacen in Nicol il vint à Sienne où il trouva l'imperatrice Eleonore ". son épouse, qu'on y avoit amenée de Portugal, & avec laquelle il arriva à Rome accompagné de deux cardinaux qui l'étoient venu trouver à Florence de la part du pape. Il & son entrée dans Rome le neuvième de Mars, selon Platine, & selon quelques autres, le qua- Rome & y fair torziéme ou le dix-septiéme. Treize cardinaux avec tout le clergé & les Magistrats de la ville vinrentaudevant de lui, & le conduisirent sous un dais magnique jusqu'aux degrez de l'église de saint Pietre, où le pape l'attendoit revêtu de ses habits pontificaux & assis fur une chaise d'yvoire. L'épée nue étoit portée devant la majesté imperiale qui baisa les pieds du saint pere, & lui presenta une masse d'or, suivant la coûtume. Æneas Sylvius qui accompagnoit l'empereur harangua le souverain pontife: Le jeune Ladislas lui baisa aussi les pieds, & lui récita un discours composó par son maître à la louange du pape, auquel il promit une soumission entiere, qu'il pria de prendte ses Tome XXII.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. royaumes fous sa protection. Cochlée nous a conservé la harangue de ce jeune prince dans son histoire des

AN. 1452. Mn. Sylv. com. Co. blio , biff.

ment. l 1. Haffit, lib. 11. LXXXV. Il reçoit la conronne des mains du pape-

Huffites. La cerémonie du couronnement de l'empereur se fit le quinzième de Mars, suivant la supputation de Platine. Le pape de sa pleine puissance & autorité, donna à l'empereur, felon la priere qu'il lui en avoit faite, la couronne du royaume de Lombardie, vis-àvis le grand autel de l'église de saint Pierre; quoiqu'il dût la recevoir à Milan; confirmant néanmoins les droits de ce royaume & de l'archevêque de Milan; & pendant la messe le mariage que les ambassadeurs de Frederic avoient contracté entre lui & la princesse Eleonore, fut ratifié. Le dimanche suivant dix-neuviéme de Mars, selon les termes de la bulle du pape, le même empereur, après avoir prêté le ferment accoûtumé, revétu d'une aube, fut reçu chanoine de faint Pierre, facré & couronné folemnellement empereur des Romains, ayant le manteau, l'énée, le sceptre, la pomme & la couronne de Charlemagne, qu'on avoit exprès apportée de Nuremberg pour cette cerémonie. Son épouse Eleonore reçut aussi du pape la couronne qui avoit été mise sur la tête de l'épouse de Sigifmond par Martin V. Frederic ensuite servit d'écuyer au pape, depuis saint Pierre jusqu'à sainte Marie au-delà du pont; & à son retour il sit chevaliers son frere Albert & plusieurs ducs & comtes. Enfin le pape le conduisit au palais de Latran, & le traita magnifiquement.

LXXXVI. L'empereur va à Naples vificer Alphonfe. Naucler. genet. 49. PER. 474. delen. L.

L'empereur partit le lendemain de son couronnement pour Naples avec son épouse, afin d'y rendre visite à Alphonse qui étoit oncle de l'imperatrice. Ils y passerent la Semaine-sainte & les fêtes de Pâques; & LIVRE CENT-DIXIEME.

le roi de Naples n'oublia rien pour marquer sa magnificence, & répondre à l'honneur qu'on lui faisoit. Fre- AN. 1452. derics'en retourna ensuite à Rome, où Æneas Sylvius fit au pape un beau discours en actions de graces de ses bontez. Il harangua aussi les cardinaux sur les grands bienfaits qu'il avoit reçus d'eux. Enfin il fit un troisiéme discours pour exhorter tous les princes à la guerre contre les Turcs. L'empereur partit de Rome dans le mois d'Avril, & se rendit à Ferrare, où étant informé du rare mérite & des vertus hero ques du marquis d'Est, nommé Borso, fils naturel de Nicolas marquis d'Est, il le créa duc de Modéne & de Reggio, & com- 475. te de Rovigo, & lui permit de joindre à les armes l'aigle de l'empire. Le pape Paul II, qui le créa duc de Ferrare en 1470. lui permit aussi de porter dans ses armes les clefs de saint Pierre. Borso ne voulut jamais se marier, pour ne pas faire de tort aux fils légitimes de son pere. En effet, Hercule d'Est né en 1433, en légitime mariage de Nicolas III. avec Richarde fille du marquis de Saluces , lui succeda.

Frederic étant encore à Ferrare, Galeas fils de Fran-'çois Sforce duc de Milan vint l'y trouver avec beau- quitte l'Italie & coup d'appareil de la part de son pere, & lui fit de s'entreourn grands presens. L'empereur adouci par cette démarche, rendit son amitié à François, & créa son fils chevalier. C'étoit là le foible de ce prince, de se laisser aisément fléchir par les presens. Aussi ne laissa-t-il pas une grande estime de lui dans l'Italie. On l'y regarda comme un bon prince qui aimoit beaucoup plus la paix que la guerre. En effet, il ne se plaisoit qu'aux bâtimens & aux jardins; il s'occupoit à ramasser des choses précieuses, & préseroit le repos à sa gloire. C'est # 5/10. 10 le jugement qu'en a porté Aneas Sylvius son secre-face.

An. 14

22. 6. 12. 5. 3.

taire, qui cependant lui rend justice sur ses bonnes qualitez: il louë son grand air digne d'un empereur, son esprit posé & tranquille, sa memoire excellente, son zele plein d'ardeur en certaines choses, & l'estime particuliere qu'il faisoir du ménte & de la vertu. Saint Antonin archevêque de Florence n'a pas dissimulé ses défauts; il rapporte que l'ayant reçu à la tête de son clergé, il eût quelques entretiens avec lui, & qu'il ne remarqua tien en lui qui ressenti la majesté imperiale; il ajoûte, qu'il n'étoit point liberal, qu'il parloit toûjours par la bouche des autres, & qu'il recevoit vo-lontiers les presens. Les Venitiens lui ensirent de magnisques, lorsqu'il repassa par leur ville pour s'en

L X X X V I I I.

Il est forcé de

rendre la liberté au jeune Ladif-

retourner en Allemagne. Après son retour d'Italie, on lui demanda la liberté du jeune Ladislas, qui dès l'Italie avoit tenté plus d'une fois de s'échapper, mais toûjours inutilement. Frederic se glorifioit d'un tel captif, & rejetta ceux qui lui demanderent de le relâcher. Sur son refus les Autrichiens l'affiégerent dans la Ville - neuve. Frederic voyant bien qu'il ne pouvoit retenir davantage le jeune prince, lui laissa la liberté de se retirer ailleurs, & d'aller prendre possession de ses royaumes. Mais comme Ladislas étoit encore trop jeune pour les gouverner par lui-même ; il laissa le gouvernement de Hongrie à Huniade ; celui de la Bohême à Progebrac ; & celui de l'Autriche à Ulis comte de Ciley son oncle. L'empereur & son parti s'opposerent à l'administration du comte ; & le firent chasser sous prétexte, qu'ayant le roi en sa puissance, il pourroit disposer de tout à sa fantaisse. Le pape appuya Frederic, & sit tout ce qu'il put pour le maintenir dans la tutelle du jeune Ladislas, il défendit qu'on l'inquiétât sur ce sujet, il

ménaça ceux qui le troubleroient; mais l'université de Vienne qui étoit pour les Autrichiens, décida qu'on pouvoit suspendre l'execution des ordres du pape par un appel au futur concile. Le jeune Ladislas instruit par Gaspad son gouverneur, qui étoit dans les mêmes sentimens, écrivit lui-même au pape, qu'il avoit ap- à la délivrance. pris les ordres qu'il avoit donnez de proceder contre ceux qui avoient travaillé en Autriche à sa délivrance, Bohem e 600 c qu'il en étoit surpris, & qu'il le prioit de les révoquer, 61. Europ. 1. 22. selon qu'il est ecrit; vous assisterez le pupille & l'orphelin: Il proteste qu'il ne les révoque pas, il sera

contraint d'en appeller à des plus grands Juges. Ainsi malgre les oppositions de l'empereur & les ménaces du pape, Ladislas conserva sa liberté, & le comte de Ciley fut rétabli presque aussi-tôt dans le gouvernement

AN. 1452.

de l'Autriche. Le cardinal d'Estouteville que le pape avoit envoyé en France l'année précedente en qualité de légat, pour d'Effoutevile reménager la paix entre le roi Charles VII. & Henri, forme l'univ n'ayant pu réussir, à cause de l'opiniatreté du roi d'Angleterre à continuer la guerre, quoiqu'elle ne lui fût pas fort avantageuse, employa ses soins par l'ordre exprès du roi de France à purger l'université de Paris des abus qui l'avoient défigurée. Il fit un grand nombre de beaux réglemens qui se conservent dans ses archives, & fulminá même une excommunication le premier jour de Juin contre tous ceux qui violeroient les loix qu'il avoit établies. Ce cardinal étoit fils de Jean II. du nom , seigneur d'Estouteville, & grand bouteiller de France, & de Marguerite de Harcour dame de Longueville. Il fur doyen du facré college & camerlingue de la sainte église; & le roi le sit archevêque de Rouen, lui donna les abbayes de

Gaguin , L'10. Monfirelit . (10 HISTOTRE ECCLESIASTIQUE

An. 1452. Michel & de Montébourg, qu'il posseda avec les prieurez de Saint-Martin-des-Champs, de Grammont

& de Beaumont en Auge.

Eugene VI. l'avoit fait cardinal en 1437, ou, selon quelques auteurs, le dix-huitième de Decembre 1439. Il prit alors le titre de Saint Martin-des-Monts, qu'il changea depuis pour l'évêché de Porto, & opta ensuite celui d'Ostie & de Velitre. C'étoit un homme intrepide & exact observateur de la justice. On dit que le barigel de Rome ayant surpris un voleur, & voulant le faire mourir sur le champ; comme il ne trouvoit point de bourreau, il obligea un prêtre François qui passoit par ce même endroit, de faire cet office indigne de son caractere. Le cardinal l'ayant sçû & n'ayant puen tirer raison\*, envoya chercher le barigel, & le fit pendre aussi-tôt à une des fenêtres de sa maison. Lorsqu'il alla en France, il assembla les évêques du royaume à Bourges, où l'on y traita des moyens de bien observer la pragmatique-sanction, malgré les instances que les députez de l'église de Bourdeaux, & Pierre leur archevêque firent, en faveur du pape, à qui ils vouloient qu'on laissat une pleine puissance; mais ils ne furent point écoutéz, & ne purent engager dans leur parti qu'Elie évêque de Perigueux.

X C I
11 affemble les
évêques de
France à Boutges pour la Pragmatique Sanction.

XCII. Le cardinal d'Eftouteville ménage la paix entre le roi de France & le due de Savoïe.

Dans le même tems Charles VII. étant à Bourges; envoya déclarer la guerre au duc de Savoie, qui avoit exercé plusieurs violences sur les frontieres du royaume, & conclu, sans la participation du roi de France; le mariage de sa fille Charlotte, qui n'étoit encore qu'un enfant, avec le dauphin. Le traité en avoit été signé à Geneve dans le mois de Février de cette année. Le cardinal d'Estouteville ayant appris

LIVRE CENT-DIXIEME.

cette nouvelle, comme il s'en retoutnoit à Romé, ne balança point à revenir sur ses pas, pour tâchen d'accommoder ces deux princes. Après s'être abouché avec eux, il ménagea si bien les interêts de l'un & de l'autre, que la paix sur concluie entr'eux à Feurs en Foréts. Il engagea aussi quelques seigneurs des états de Savoie qui s'étoient liguez contre Jean de Compeis ministre du duc, à se soûmettre à leur prince. On yarrêta encore le mariage entre Yolande de France sille du roi, & le prince de Piémont sils aîné du duc de Savoïe. Une des plus puissantes raisons qui obligea le roi à consentir si promptement à la paix, sut la nouvelle qu'il apprit de la descente des Anglois à Bordeaux, où ils avoient été appelloz par les habitans, qui se plaignoient qu'on les surchargeoit d'impots.

Les chefs de cette entreprise étoient les seigneurs de Duras de l'Esparre, de Rosan, de la Lande, de Montferrand & de Langlade, avec quelques-uns des principaux citoyens. Ces deux derniers seigneurs firent un voyage en Angleterre, & exposerent au roi que les Bourdelois étoient tout disposez à secouer le joug de la domination Françoise, si on vouloit les soûtenir. L'offre fut acceptée, & l'on donna ordre au genéral Talbot de partir incessamment avec quatre mille hommes, qui firent une descente dans le Medoc, & se faisirent de quelques places; de-là ils furent introduits dans Bourdeaux le vingt-troisiéme d'Octobre par les bourgeois qui se révolterent contre Olivier de Coitivi, senéchal de Guienne, qui commandoit dans la ville; & comme il n'avoit pas affez de troupes pour s'opposer aux rebelles, il fut fait prisonnier avec toute la garnison Françoise.

Le roi de France, n'apprit cette nouvelle qu'avec

An. 1452.

Jean Chatter, hift. de Charles VII. ag. 1600

CXIII.

Les Bourde.
is traitent ace les Anglois
our fe remettre
us leur donné

XCIV.

beaucoup de chagrin, & donna ordre aussi-tôt au ma? AN. 1452. réchal de Jalogne, au sieur d'Orval, Joachim Rouaut, voye des trou-pes en Guicene. & beaucoup d'autres officiers, d'aller avec six cens lances & leurs archers, garder les places des environs de Bourdeaux, & de suivre les ordres du comte de Clermont, qui commandoit en ce païs-là, jusqu'à ce qu'on pût prendre des mesures plus efficaces à l'ouverture de la campagne suivante. Cependant les Anglois recurent un renfort de quatre mille hommes, fous la conduite du fils du genéral Talbot, avec quatre-vingt vaisseaux, tant grands que petits, chargez de toutes sortes de munitions; & avec ce secours, ils se rendirent maîtres de Castillon, Cadillac, Libourne, Fronsac, & quelques autres petites places, dont Fronsac, où commandoit le sieur de Gamache, étoit la plus importante.

ontre l'union.

Les Grecs n'étoient pas plus tranquilles à Constantinople au sujet du decret quoiqu'ils eussent beaucoup à apprehender des desseins de Mahomet II. dont les démarches ne tendoient qu'à se rendre maître de leur ville & de leur empire. Et quoique Constantin eût assez bien reçu le cardinal Isidore légat du pape, & qu'il lui eût fait de belles promesses; cependant lorsqu'on y celébra la liturgie dans sainte Sophie, & qu'on y fit mémoire du pape & du patriarche Gregoire, toute la ville s'émut & courut en tumulte consulter le moine Gennadius. Celui-ci au lieu de répondre de bouche afficha à la porte de sa cellule un écrit, par lequel il annonçoit les derniers malheurs à tous ceux qui recevroient l'impie decret de l'union, fait à Florence avec les Latins. Alors les prêtres, les abbez, les moines, les religieuses, les soldats, les bourgeois; tous enfin, à la réserve d'une partie du senat, des gens de la cour, & d'un petit nombre du clergé qui suivoient l'empereur

l'empereur, se mirent à crier tous d'une voix, anathême contre tous ceux qui s'étoient unis avec les Latins. On ne voulut plus entrer dans fainte Sophie qu'on regarda comme une églife profanée; on évita comme autant d'excommuniez tous ceux qui avoient assisté à la liturgie en présence des Latins; on leur refusa l'absolution & l'entrée des églises.

Ducas rapporte que les personnes qui firent plus de . bruit, & qui témoignerent plus ouvertement leur haine contre les Latins, furent les dévotes & les religieuses qui étoient sous la conduite du moine Gennadius chef du parti déclaré contre l'église Romaine. Ces filles qui étoient en réputation de mener une vie innocente, & de servir Dieu dans une grande pureté d'esprit, en vinrent jusqu'à ce point d'orgueil & de présomption de prononcer hardiment anathême contre tous ceux qui avoient approuvé le decret, & qui l'approuveroient à l'avenir. Ce qui fait conclure à cet auteur qu'il ne croit pas qu'aucun Grec schismatique, non pas même l'empereur se soit soumis sincerement au decret de Florence; en quoi cependant il se trompe, puisqu'il est constant que quelques uns les reçurent de bonne foi.

Pendant que les schismatiques mettoient ainsi le comble à leur opiniatreté, le fultan Mahomet que le prépare au fiège de Con-Dieu avoit choisi pour être le ministre & le fleau de sa flantinople, justice, se mettoit en état de venir fondre sur eux avec une formidable armée, à laquelle il pensoit qu'il leur seroit impossible de résister. Pour cet esfet, après avoir foûmis en Asie le Caraman, qui reçut la loi de son vainqueur, & fait en Europe une tréve de trois ans avec Huniade qui gouvernoit en Hongrie, il fit construire vers la fin de Mai de cette année sur le rivage du Bosphore, du côté de l'Europe à lendroit où il est le plus Tome XXII. A222

Phrant. L. 30 Ducar . c. 344 culier dans ce concile. Krantzius, Cassander & Sponde disent que ce fut celle de tous les jeudis de l'année, que le légat ordonna qu'elle seroit supprimée, de même que la procession, & qu'on réduiroit cette cérémonie à deux expositions & processions seulement, le jour de la fête-Dieu, & le jour de l'octave, afin qu'en rendant ces devotions plus rares, on y assistat avec plus de pieté & plus de religion.

Diebus Foots

confult. art. 116 tit. de circum geft. Euchar.

Spond. ad anni

XCVIII. Mort d'Améi

Æn. Sylu. omm. Pii II. L

Amedée duc de Savoie, qui avoit été élu pape dans le concile de Basse sous le nom de Felix V. mourut cette 1451. #. 8. anné à Geneve le dix-septiéme de Janvier à l'âge de soixante-huit ans, en odeur de sainteté. Sa cession fut si édifiante après un schisme qui avoit duré plus de quarante ans, qu'on chantoit par tout ce petit vers à la facon du tems. Fulsit lux mundo, cessit Felix Nicolao. Il fut enterré à Ripailles, & son corps fut depuis transporté à Turin dans l'église de saint Jean. Il avoit épousé Marie de Bourgogne, fille de Philippe surnommé le Hardi duc de Bourgogne, & de Marguerite comtesse de Flandres, dont il eut plusieurs enfans, sçavoir Amedée prince de Piémont mort à la fin d'Août 143 1. Loüis qui fut son successeur, Philippe comte de Geneve mort sans posterité en 1452. & deux jumeaux nommez Antoine morts, l'un en 1408. & l'autre en 1409. Les filles furent Marie, qui épousa en 1427. Philippe Visconti duc de Milan, après la mort duquel elle se sit religieuse à sainte Claire de Turin, & y vécut jusqu'en 1458. Bonne qui mourut, étant fiancée au fils de Jean duc de Bretagne ert 1427. Marguerite morte sans alliante en 1418. Une 'autre Marguerite mariée d'abord à Louis d'Anjou III. du nom roi de Naples & de Sicile, ensuite en 1444. à Louis électeur Platin mort en 1451. & enfin à Ulric comte de Vittemberg qui lui survéquit; elle mourut en 1468.

XCIX:

AN. 1452. des Grecs fur les préparatifs de Mahomets

Mahomet. Phranz. l. 3. eap. 8. O 17.

Chalcond 1.8.

Lounclav. in
Pand. n. 118.

Turco-grac.

Antonin 5. 14.

Æn. Sylv.

Platin in Nicol. V,

En. Sylv. : Juprà. Quoique le sulan Mahomet ne se sût découvert qu'à un petit nombre de personnes de confiance sur le description pu'il avoir d'afficer C. P. l'emparage de Confiance sur le confia

fein qu'il avoit d'assieger C. P. l'empereur des Grecs ne laissoit pas que de mal augurer de tant de mesures & de préparatifs qui l'occupoient depuis un an. Pour tra-

verser ses desseins autant qu'il étoit en lui, il se mit en devoir d'empécher la construction du fort que ce sultan faisoit élever sur le rivage du Bosphore, comme nous l'avons dit: mais le peuple s'y opposa dans la crainte

d'irriter le sultan, & sur même si aveuglé, que de contribuer à l'avancement de l'ouvrage, & de sournir ce qui étoit nécessaire pour cela; ils se persuadoient par une

sotte vanité qu'ils pourroient aisément ruiner ce fort, lorsqu'ils en seroient incommodez. Quelques auteurs,

ont dit cependant que les Grecs se défiant de leurs sorces, s'étoient adressez au pape Nicolas pour lui deman-

der du secours; & qu'il ne le leur accorda pas, tant il étoit indigné contre eux. Platine dit que le saint pere avoit résolu de leur envoyer une flotte, mais qu'il sur

déconcerté par la promptitude avec laquelle agit le sultan; & Æneas Sylvius assure que celle des Venitiens,

tan ; & Æneas Sylvius affure que celle des Venitiens , des Genois & des Catalans étoit toute prête. Au commencement du printems de l'année fuivan-

te 1453. Mahomet ayant rassemblé toutes ses troupes d'Asie & d'Europe, & ne craignant rien du côté des princes Chrétiens qui étoient occupez à d'autres guer-res, envoya d'abord une partie de son armée pour abattre toutes les fortifications des dehors de Constantinople, & pour s'emparer de toutes les petites places qui étoien aux privios. Il vint ensuite lui-même

tinopie, se pour s'emparer de toutes res prices praces qui écoient aux environs. Il vint enfuite lui -même l'affiéger par mer se par terre avec deux puilfantes armées, se parut à la vûë de cette importante ville le fecond jour d'Août. Celle de terre écoit d'environ trois

An. 1453.

C. Mahomet paroît avec deux armées devant Constantinople. Chalcondyl. L. S. LIVRE CENT-DIXIEME.

cens mille hommes; & celle de mer, quand tous les vaisseaux furent assemblez, étoit plus de cent galetes, & cent trente autres moindres navires. Avec ces deux armées il bloqua la ville qui avoit alors treize milles de circuit; une double muraille très-forte, & des fos. Chalennoj. I. S. sez profonds. Les Turcs en commencerent le siège par terre, & le continuerent jour & nuit avec beaucoup de vigueur. Les habitans de leur côté ne se défendirent pas avec moins de courage. Ils étoient à couvert du côté de la mer, parce que la flotte des Infideles étoit arrêtée par une grosse chaîne qui fermoit l'entrée du port, & par quelques navires qui étoient en deçà de cette chaîne. Mais une flotte plus nombreuse que la premiere, étant arrivée aux Turcs, les auteurs rappor- conduitent des tent une chose que j'avancé ici seulement sur leur bost- navires par ne foi, sans la garantir; c'est que les Infideles entreprirent de transporter soixante & dix de leurs navires audelà d'une colline, & leur firent faire le chemin de huit mille pas dans une seule nuit; ce qui effraya tellement les Grecs, qu'ils se crurent entierement perduse, avec 16, 8. d'autant plus de raison, qu'on avoit construit de ce côte-là un pont pour battre la ville.

Constantinople étant ainsi investie & attaquée de tous côtez, l'empereur pour la défendre, fut obligé de diviser son armée. Phranzes, témoin de tout ce qui se passa dans ce siège, rapporte qu'elle n'excédoit pas le nombre de cinq mille hommes tant laïques que moines capables de porter les armes, & environ deux mille étrangers. Il est surprenant que dans une ville aussi grande & aussi peuplée que celle-là, & dans toute l'étenduë de son empire. Constantin averti depuis longtems des préparatifs de Mahomet, n'eût pu ramasser une armée plus capable de lui en disputer la conquête.

Phranz. l. s.

Chacondyl.

AN. 1453 Phranz. lib.

Ainfi quand on lit dans les Auteurs qu'il y eut quarante mille habitans de tuez, & près de foixante mille faits prisonniers, cela doit s'entendre sans doute des personnes inutiles & incapables de supporter les fatigues de la guerre. Il est vrai que d'autres sont monter le nombre des combattans jusqu'à six mille Grees, & trois mille étrangers, tant Venitiens que Genois; mais tout cela étoit fort peu de chose pour résister à une armée de trois cens mille Tures, & même quatre cens mille selon Chalcondyle, & à plus de trois cens vaisforme de la consecución de la consecución.

Chalcondyl.

tout cela étoit fort peu de chose pour résister à une armée de trois cens mille Turcs, & même quatre cens mille selon Chalcondyle, & à plus de trois cens vaisfeaux de guerre. Cependant on ne laissoit pas, de se défendre dans la ville avec beaucoup de valeur; & si Mahomet n'avoit pas eu auprès de lui un Hongrois habile canonier, qui lui fondit des canons d'une longueur & dane grosseur prodigieuse, capables de lancer des boulets de pierre de deux cens livres, ce siége lui auroit donné beaucoup plus de peine. On dit que cet ingénieur lui construisit entr'autres une machine qui étoit tirée par deux mille hommes, & soixante & dix paires de boufs, & que le bruit qu'elle faisoit en la tirant, s'étendoit à cinq mille pas à la ronde ; qu'elle avoit neuf pieds d'ouverture, & que la pierre qu'elle lançoit, pesoit douze mille livres. Mais un récit si merveilleux est un peususpect, étant rapporté par des Grecs accoutumez à outrer tout ce qu'ils racontent.

L'inventeur de cette machine étoit Chrétien, & s'étoit d'abord offert au fervice de l'empereur Grec, mais n'en ayant pas été reçu favorablement, il alla se présenter à Mahomet, qui lui fit d'abord de grands avantages, & lui en fit esperer de plus grands dans la suite. Cette machine ayant été mise en œuvre, vint à creyer, & enveloppa son inventeur dans ses ruines avec beaucoup de monde. Le sultan ordonan qu'on

LIVRE CENT-DIXIEME.

la refondît, & fit tirer pendant ce tems toutes les autres pieces avec tant de furie, sans cesser ni jour ni nuit, qu'il eut bien-tôt abattu toutes les défenses, & fait par-tout de grandes bréches. Il fit combler en même tems les fossez, donnant en personne ses ordres pour hâter l'ouvrage; de sorte que les Turcs excitez par sa présence, se porterent à ce travail avec tant d'ardeur, que se poussant les uns les autres en tumulte, il y en eut beaucoup d'accablez & d'ensevelis sous la terre : une horrible grêle de fléches, de pierres & de bales tomboit cependant de tous côtez sur les assiégez pour les écarter, & les contraindre enfin d'abandon-

ner les postes qu'ils défendaient.

Les Genois qui avoient un très-grand intérêt à défendre la ville, parce qu'ils étoient maîtres du château & de la perite ville de Galata au de-là du port, avoient envoyé un vaisseau de guerre avec cinq cens bons sol- te de Justinien, dats, pour défendre ce qu'ils possedoient; & Jean Justinien de Genes étoit arrivé au commencement du siège avec deux grands navires : l'empereur informé de la valeur & de l'expérience de ce capitaine, lui avoit donné le commandement des troupes. Les Grecs timides auparavant, devinrent furieux comme des lions, aussitôt qu'ils eurent à leur tête un si brave homme, & repousserent par tout l'ennemi; tandis que leur canon donnant dans cette multitude confuse de Turcs qui accouroient en tumulte au fossé, en faisoit un horrible carnage. Ils firent même des sorties très à-propos sur les Infideles, brûlerent une partie de leurs machines, éventerent les mines par l'adresse d'un ingenieur Allemand qui étoit au service de Justinien ; & après avoir foûtenu l'assaut durant tout le jour, ils tiroient du fossé pendant la nuit une partie de ce qu'on y avoit

An. 1453.

CIII. Les Turcsattaquent avec fureur Constan-

fous la condui-

AN.1453

CV. Quatre vaiffeaux arrivent de Chio pour fecourir la ville. jetté, & réparoient si bien leurs brêches, que le sultân qui pensoit recommencer l'assau le lendemain, s'écria un jour, tout épouvanté de voir le prodigieux travail qu'ils avoient fait, que quand mille & mille prophetes lui eusent prédit ce qu'il voyoit devant ses yeux, il ne l'auroit jamais cru.

Ducas, c. 38. Phranz. 4 3.

cap. 10.

Mais ce qui augmenta le courage & l'esperance des assiégez, furent quatre navires qui arriverent de l'isle de Chio pour secourir la ville, entre lesquels il y en avoit un qui appartenoit à l'empereur, & qui étoit chargé de froment de Sicile. Ces vaisseaux entrerent comme en triomphadans le port de Constantinople sur la fin du mois d'Avril; après avoir soûtenu tous les efforts de la flotte des Turcs, qui fut enfin mise en déroute. Au premier bruit de ce combat toute la ville étoit accourue sur les remparts, du côté que les Turcs n'avoient pu l'attaquer, à cause du peu d'espace qu'il y avoit entre la mer & la muraille, & on en attendoit le fuccès avec impatience. La cavalerie des Turcs étoit rangée en bataille sur le rivage, ayant Mahomet & ses bachas à la tête du premier escadron. La mer presque toute couverte de vaisseaux étoit dans un si grand calme que ces quatre navires ne pouvant ni avancer ni reculer, eurent à combattre durant la plus grande partie du jour. Les Turcs étoient animez par la vûc du sultan, qui crioit qu'on lui amenat les quatre navires, ou qu'on les coulât à fond. Mais comme les Chrétiens qui étoient sur le tillac, tiroient à coup sûr de haut en bas sur le rivage, & que leur canon faisoit beaucoup de fracas parmi les Turcs qui commençoient à lâcher le pied , & à vouloir fuir ; Mahomet entra dans une si grand fureur, qu'écumant de rage de voir ses gens qui plioient, & qui étoient fort maltraitez, il poussa

CVI, Combat entre ces quatre navires & les Tures,

fon

empêché par quelques-uns de ses courtisans. Cependant le fultan eut le chagrin de voir les quatre navires entrer dans le port : un vent de midi s'étant torieux dans le levé fort à props sur le soir, enfla leurs voile, & avec Port. ce secours ils passerent au travers des vaisseaux Turcs 6-10. effrayez & tout en désordre, & bien-tôt après ils furent reçus dans la ville avec de grands cris de joie. Cette victoire fut d'autant plus heureuse, que les vainqueurs n'y eurent point de soldats tuez, quelques Genois seulement furent blessez & moururent peu de jours après de leurs blessures. Pour les Turcs, on sçut d'eux qu'ils y avoient perdu plus de douze mille hommes. Mahomet en fremissoit de rage, & vomissoit mille blasphêmes contre le ciel. Mais étant revenu de son emportement ; il ne pensa plus qu'aux moïens de se venger de l'affront qu'il venoit de recevoir. Fatigué du peu de progrès qu'il faisoit devant cette ville, & voiant avec douleur que les bréches étoient aufli-tôt reparées que faites, & les fossez aussi tôt nettoïez que comblez, il tenta de corrompre Justinien dont la valeur lui étoit siredoutable ; & n'ayant pû en venir à bout , il feignit de souhaiter la paix, mais à des conditions qu'il sçavoit bien que les Grecs n'accepteroient pas. Il fit proposer Greca, à Constantin qu'il lui cedat la ville imperiale, au lieu de laquelle il lui abandonneroit le Peloponnèse, promettant de donner à ses freres qui en jouissoient, d'autres terres en récompense. Ces conditions qui ne tendoient qu'à se rendre maître de Constantinople, ne furent point acceptées: & l'empereur Grec voyant qu'il n'y avoit plus d'esperance de faire la paix, prit Tome XXII. вььь

AN. 1453.

C1X. Les Turcs penf-nt à lever le fiège fur une fiusse nouvelle. Phranz. lib. 3. une genéreuse résolution, s'il ne pouvoit garder la ville de ne la perdre qu'avec la vie, afin de mourir empereur.

Peus'en fallut qu'un si beau dessein ne sût couronné d'un heureux succès; car le bruit s'étant répandu qu'une puissante flotte des princes Chrétiens venoit au secours de la ville, & que Jean Huniade amenoir une armée de Hongrie; h plupart des Turcs furent tout à coup saiss d'une si grande terreur, qu'ils vouloient qu'on levât le siège sur le champ, & s'emporterent fort contre le sultan, qui sembloit, disoient-ils, être d'intelligence avec les Chrétiens pour les perdre. Mahomet lui-même, tout intrepide qu'il étoit, craignant les suites de cette sédition, fut sur le point de ceder, comme le bacha Haly, chef de son conseil le lui conseilloit. Ce bacha qui avoit été gouverneur de Mahomet n'avoit jamais été d'avis qu'on fît ce siége, & favorisoit secretement les Chrétiens. Mais Zagan Bassa rassura Mahomet & lui fit comprendre que le bruit de l'arrivée d'une flotte & d'une armée étoit faux, qu'il se dissiperoit dans peu avec la frayeur des troupes qui auroient honte d'avoir seulement pensé à se retirer. Ces remontrances affermirent si bien le sultan dans sa premiere résolution, qu'il ne pensa plus qu'à donner un assaut genéral : & il promit aux soldats le pillage d'une ville si opulente, & le principal gouvernement à celui qui monteroit le premier sur la muraille.

CX. Mahomet prépare les troupes à donner un affaut genéral. il ordonna dans toute son armée un jeûne de trois jours, depuis le matin jusqu'au soir; il fit allumer beaucoup de slambeaux, & commanda des prieres publiques, afin d'obtenir la victoire. Il dit aux Janislaires, que la fin de la guerre étoit venuë, qu'il ne leur restour qu'à sure un dernier esfort pour en recueillir le fruit & en recevoir la récompense, qui ne leur seroit pas fort

difficile d'acquerir dans une ville déja toute ouverte. Qu'il abandonnoit à son armée toutes les richesses de Constantinople, dont il ne vouloit que l'enceinte & les maisons, qui serviroient encore pour les recevoir après leur victoire. Il ajoûta qu'une lumiere qui avoit paru sur la ville durant trois nuits, étoit un présage assuré du malheur de cette ville, & que Dieu qui l'avoit protegé jusqu'alors, montroit par ce signe visible qu'il vouloit l'abandonner. Ce discours du sultan accompagné de la promesse du pillage, dissipa tellement la crainte des soldats, que tous s'écrierent qu'on les menât promptement à l'assaut, & quelques momens après on envoya sommer Constantin pour la derniere fois de rendre la ville, en lui promettant la vie & la liberté, sinon qu'on alloit l'y forcer. Sur la réponse qu'il fit, tout le camp parut le jour de la Trinité, vingtseptième de Mai éclairé de flambeaux, pour se préparer au jeûne que le sultan avoit ordonné.

L'empereur Constantin, déja averti sous main par le bacha Haly, qu'il seroit attaqué dans deux jours par terre & par mer, donna tous les ordres nécessaires pour foûtenir l'assaut; d'autant plus que le bacha lui mandoit que si les Grecs pouvoient soûtenir cet effort, le Phrant. Chr. siège seroit bien-tôt après levé. Il ordonna des procesfions publiques. Il communia & plusicurs autres avec lui dans l'église de sainte Sophie. Il assembla le vingthuitième du mois tous les officiers de les troupes, & leur dit tout ce qu'il put employer de plus fort pour animer en cette occasion de braves gens, deja fort résolus d'eux-mêmes à bien faire. Ensuite il prit ses armes, & s'étant mis à la tête d'une troupe de gens choisis, il alla visiter les quartiers, pour voir si tout étoit en bon état, & se campa l'épée à la main sur la brêche Bbbb ij

après avoir découvert les Turcs, qui commençoient à As. 1453. fortir de leur camp, & se disposoient à l'attaquer. Le fultan au milieu de dix mille janissaires étoit monté fur un superbe cheval; il étoit suivi de cent mille spahis ou cavaliers qui s'étendoient derriere lui à peu de distance, tout le long des murailles jusques à la mer, pour soûtenir l'infanterie qui occupoit le même espace aux côtez du sultan.

de Constantino

Tout étant disposé, & les machines avancées jusques sur le bord du fosse, l'attaque commença le vingtneuvième de Mai dès les trois heures du matin, par les plus foibles foldats, & les plus inutiles; afin que les Chrétiens lassez du carnage qu'ils en feroient, préparassent un chemin à ceux qui les suivoient, & qui marcheroient plus facilement fur les monceaux de leurs corps. Cette premiere attaque dura deux heures, & les fossez de la premiere enceinte étoient presque tous comblez des corps de ces malheureux, qu'on avoit contraint d'avancer à grands coups de bâton & de cimeterre. Ensuite Mahomet jugeant que les assiégez seroient las & fatiguez, fit fonner la charge, & fit mettre le feu aux canons pour écarter ceux qui défendoient les murailles. Dans le même instant, des soldats tout frais & aguerris monterent tête baissée à l'assaut du côté de la terre & de la mer; & tous animez par la crainte, ou par l'esperance, ou même par l'amour de la gloire, firent ce jour-là des prodiges étonnans de valeur ; mais du côté des Chrétiens la rélistance ne fut pas moins vigoureuse. L'empereur & Justinien combattirent en vrais heros durant plus de deux heures, sans relâche, & avec tant de valeur, que les Turcs furent contraints de plier malgré les cris & les menaces du sultan.

Les janissaires accoururent alors pour soûtenir ceux

qui plioient ; ils furent animez par ce secours , monterent au travers des feux, des dards & des pierres sur les corps entassez de leurs compagnons, & gagnerent enfin le haut des tours & des murailles malgré la résistance des affiégez. Un janissaire y monta le premier, & planta l'enseigne turque sur le rempart, où il sut suivi de trente autres aussi déterminez que lui. Ceux qui combattoient sur le port, eurent le même avantage, s'étant déja rendus maîtres d'une des tours qu'ils attaquoient ; & la fortune commença à se déclarer ouvertement contre les Grecs, ausli-tôt que Justinien, qui avoit reçu deux coups, l'un de fléche à la cuisse droite, traite de Justi-& l'autre d'une arquebusade à la main, eût abandonné lâchiement son poste, & se fût retiré sans mettre quelqu'un en sa place pour commander en son absence.

L'empereur qui voloit de tous côtez au secours des plus pressez survint par hazard dans tems que Justinien faisoit sa retraite; il lui representa vainement que le salut d'une ville, dont il avoit entrepris la défense, dépendoit de lui, que cette action alloit ternir sa réputation, & le couvrir pour toûjours de honte : mais ce capitaine sans vouloir écouter ses remontrances se retira à Pera, puis dans l'isle de Chio, où il mourut de ses blessures, & peut-être-de chagrin d'avoir ainsi pris la fuite; au lieu qu'il se seroit acquis une réputation immortelle, s'il eût perdu la vie dans Constantinpole.

La fuite de Justinien mit aussi-tôt le désordre parmi fes gens : se voyant abandonnez de leur chef, dans le dent courage en tems qu'ils étoient plus pressez par l'ennemi, ils ne songerent plus qu'à se sauver. Les Turcs voulant profiter de ce désordre dont ils s'apperçurent, & animez par la vûë de leurs compagnons qui combattoient sur le rempart, & qui commençoient à faire reculer des Bbbb iii

Phranz. 1.b. 3i cap. 16.

An. 1453.

gens qui n'avoient plus de chef; ils monterent en si grand nombre sur la brêche & sur les murailles, que les Janissaires se rendirent en peu de tems maîtres de tout le quartier par où Mahomet avoit fait son attaque, & que Justinien avoit entrepris de défendre. Aussi - tôt on arbora l'étendard Ottoman . & tous criant, Victoire, Ville gagnée, la terreur se mit tellement parmi les Grecs, que jettant leurs armes, & se précipitant du haut des remparts, ils ne songerent plus qu'à se sauver dans la ville par les portes de la seconde enceinte. Mais les Turcs s'étant mis à leurs trousses, les presserent si vivement, & en sirent un si grand carnage, que les portes de ce côté-là furent bien-tôt remplies des corps de ceux qui se précipitant & tombant les uns sur les autres, surent partie écrasez, partie étouffez.

CX IV. L'empereur Constantin est tué dans le com-

Ducas c. 39.
Phranz. l. 3.
6. 18.
Nauchr. genevat. 49. p. 478.
Sagredo. in
Mahum. II.
Chalcond. l. 8.

L'empereur Constantin cependant accompagné de Theophile Paleologue, de François Comnène, de Demetrius Cantacuzène, de Jean de Dalmatie & d'autres, faisoit entre les deux enceintes des murailles des efforts extraordinaires, mais inutiles, pour s'opposer à cette horrible inondation de Barbares qui entroient par toutes les brêches. Il se jetta vingt fois au milieu d'eux l'épée à la main, mais accablé par la multitude, il fut percé de plusieurs coups, & mourut les armes à la main. Chalcondyle dit, qu'il fut blesse à l'épaule, & qu'il expira à la porte de la ville. Leonard écrit que voyant tout déseiperé, il s'écria d'une voix triste, craignant de tomber vif entre les mains des Infidéles : Ne trouverai - je pas un Chrétien qui me passe son épée au travers du corps, afin que la majesté imperiale ne soit point exposee aux insultes des Turcs. Plûtôt, dit cet auteur, pour encourager ses gens à l'a vûe du peril où il se trouvoit,

ou par un de ces premiers mouvemens, dont on n'est pas maître en de semblables occasions, que par desespoir. Ducas ajoûte qu'un Turc dont il n'étoit pas connu, lui donna un coup de sabre au travers du visage, & lui en déchargea un autre sur le derriere de la tête, qui le fit tomber mort sur les corps des siens & des ennemis. Constantin XV. du nom fut le dernier des empereurs Grecs & de l'empire d'Orient, qui, à compter depuis la dédicace de Constantinople faite par Constantin le Grand dans le quatriéme siécle, le dix-neuviéme de Mai de l'année 330. avoit duré 1123. ans. Ce prince, selon Phranzès, n'avoit que quarante-neuf ans trois mois & vingt jours quand il mourut. Mahomet fit soigneusement chercher son corps, & lut fit rendre tous les honneurs funebres dûs aux empereurs.

Après sa mort, il n'y eut plus de résistance dans la ville. Les Turcs y entrerent du côté du port, en même tems que ceux qui étoient entrez du côté de la terre, vinrent prendre par derriere ce qui étoit resté de Grecs, & en firent un horrible carnage. Ils y exer- off. 131.155. cerent pendant trois jours tout ce qu'on peut imaginer de plus abominable en toutes fortes d'excès. Rien de 141. 49. 1. 477. saint, rien de profane ne fut épargné sans aucune distinction de qualité, d'âge, de fexe, de conditions. Ces Barbares dans les premiers transports de leur fureur, tuerent plus de quarante mille personnes; & après que la cruauté du soldat eut fait place à son avarice, on sit plus de soixante mille prisonniers qui furent vendus & dont plusieurs se racheterent. Il ne leur restoit plus que de brûler la ville, mais Mahomet qui vouloit la posseder entiere & sans ruine, leur avoit défendu tout incendie.

Les Turcs fe

Naveler gene-

Le cardinal Isidore fut du nombre des prisonniers. Nous avons dit ailleurs qu'il avoit été envoyé à Conftantinople par le pape Nicolas V. pour s'employer à faire recevoir le decret de l'union. Comme il y trouva beaucoup d'opposition, il étoit demeuré auprès de Chalcondyle, l'empereur jusqu'au siège de la ville, se flattant toû-22.6. 13. 5. 14. jours qu'il pourroit faire recevoir le decret. Voyant

la ville assiégée, il se revêtit de méchans habits & se mêla parmi les suyards, dans la pensée qu'on le meneroit à Pera, où il pourroit travailler à sa rançon qui ne seroir pas considerable, parce que les Turcs ne le reconnoîtroient pas pour cardinal. Chalcondyle dit, qu'ayant été pris sans être connu, il fut vendu à Pera, d'où il se refugia dans le Peloponèse. Æneas

Aneas Sylv.

Sylvius particularise davantage ce fait; il dit qu'Isidore ayant trouvé parmi les morts un homme qui lui ressembloit, le revêtit de ses habits de cardinal, & laissa son chapeau rouge auprès de ce corps, dont les Turcs couperent la tête, & la porterent par toute la ville au bout d'une pique avec le chapeau rouge, croyant que c'étoit la tête du cardinal Isidore. D'autres ont écrit qu'il se racheta moyennant cinquante ducats à Pera, que de-là il vint en Perse sur une galere Turque, seignant d'être un pauvre prisonnier qui cherchoit ses enfans faits captifs dans le siège de la ville, pour les racheter: qu'ayant été recconnu en chemin par quelques Genois, la crainte qu'on ne le découvrît, l'obligea d'entrer dans un petit vaisseau; qui le mena dans l'isle de Chio, d'où il vint en Candie, & ensuite à Rome trouver le pape.

CXVII Le sort de Notaras sur beaucoup plus malheureux. Mort de Notaras grand ami- Il étoit un des plus considérables du senat, & posseral de Constan- doit la chage d'amiral, qui lui donnoit beaucoup d'au-

torité;

pour le decret de l'union, que quand il vit toute la ville dans la consternation à sa vue de l'armée innombrable du fultan, il dit hautement qu'il valoit beau-

coup mieux voir le turban dominer dans Constantinople, que le chapeau d'un cardinal Latin. Avant Duest, esp. 50. trouvé moyen d'échapper à la premiere fureur du soldat , il s'alla rendre lui-meme avec ses deux fils au sultan Mahomet, il lui présenta un très-riche trésor en

pierreries, en or & en perles, qu'il avoit caché dans Ion palais; & il fut même affez lâche pour découvrir à "18. ce prince l'intelligence qu'il y avoit eu entre le bacha Haly & Constantin, croyant gagner par-là les bonnes graces du sultan, & obtenir des charges pour ses fils. Mais ce prince, après lui avoir reproché avec colere, qu'il devoit lui offrir ce trésor, avant qu'il en sût le maître, ou plûtôt le présenter à Constantin son empereur, qui s'en seroit servi durant la guerre, lui fit couper la tête, & à ses deux fils, dans la grande place de la ville, & fit mettre Haly en prison, où ensuite on le fit mourir.

Le même jour que la ville de Constantinople sut prise, qui étoit le mardi d'après la fête de la sainte Trinité vingt-neuvième de Mai; les Genois, qui depuis long-tems possedoient Pera, ville située vis-à- Ducas, cap. 391 vis de Constantinople, & bien fortifiée, la rendirent à Mahomet, sans attendre même qu'il la leur demandât, & d'âlliez qu'ils étoient auparavant, ils devinrent ses tributaires. On leur reproche d'avoir pû secourir plus efficacement Constantinople, & de ne l'avoir pas voulu faire. Le bien des fugitifs fut confifqué; on pilla celui des autres; les femmes & les enfans furent traitez avec ignominie; les tours & les mu-

rendent Pera 3

railles furent abbatus, les cloches fonduës pour faire AN. 1453. du canon ; & on établit dans cette ville un Turc pour gouverneur, qui fit abattre la tour au haut de laquelle il y avoit une croix. Quelques auteurs disent cependant que Mahomet conferva aux Genois de Pera, & leurs biens & la liberté de vivre selon leurs loix . de négocier avec les étrangers, en payant le tribut ordinaire, excepté qu'ils n'auroient point de cloches, & qu'il ne leur seroit point permis de bâtir de nouvel-

les églifes. Phranzès ou Georges Phranza, maître de la garderobe des empereurs de Constantinople, & spectateur du sac de cette ville, dit qu'il fut fait esclave comme

c. 18. in fin,

Phrane, L 3. les autres, & qu'on lui fit souffrir tous les maux de la fervitude paprés quoi il fut vendu & racheté à Lacédemone, où il avoit été conduit, & devint domestique du prince Thomas, frere du défunt empereur Constantin, qui lui donna une terre, & qui se servit de lui en differentes ambassades. Il ajoûte que sa femme sut aussi captive avec ses enfans, seavoir un fils & une fille, que les Turcs vendirent à un des écuyers de Mahomet, qui les acheta cherement, parce qu'ils étoient beaux & bien-faits; que cet écuyer étrangla lui-même le garçon; que la fille mourut de la peste dans le palais, & que sa femme fut enfin rachetée. Ce Phranzès, à la priere de quelques gentilshommes de Corfou, composa une chronique de ce qui se passa de plus remarquable de son tems, & où il ne rapporte rien dont il n'ait été témoin. Son histoire finit en 1461.

vient favorable aux Chrétiens.

Mahomet qui voyoit que les Chrétiens faisoient la principale force & le plus grand revenu de fon empire, & s'appercevant que la ville étoit dépeuplée par le grand nombre de ceux qui s'étoient retirez, ou qui

avoient été tuez, il fit publier que tous ceux qui s'étoient cachez, grands & petits, pouvoient paroître librement, & fit défense de leur faire aucun mal; il sit scavoir la même chose aux sugitifs, il en sit revenir de tous côtez; & pour les mieux attirer, il travailla à embelir Constantinople, où il établit le siège de son empire. Ayant appris que le siège patriarcal étoit vacant par la renonciation volontaire de Gregoire Protosyncele, qui s'étoit retiré à Rome, il voulut qu'on fit l'élection d'un nouveau patriarche, qui demeureroit dans Constantinople : & pour agir en empereur, il ordonna qu'elle se feroit de la même maniere que fous les derniers princes. Ceux-ci, suivant l'exemple de plusieurs de leurs prédecesseurs, sans s'arrêter ni aux anciens canons qui ordonnent que cette élection foit tout à-fait libre, ni à la coûtume qui fut observée durant quelque tems, de nommer trois sujets à l'empereur qui en choisissoit un, nommoient eux-mêmes celui qu'ils vouloient qu'on choisît seulement par cérémonie, & pour garder les formes. Suivant cette coûtume, Mahomet fit assembler quelques évêques qui élire un patriarfe trouverent alors aux environs de Constantinople, noble avec le peu d'ecclessastiques qui y étoient restez, & les principaux d'entre les bourgeois : ils élurent selon ses ordres, le célebre sénateur Georges Scolarius, cehui-là même qui s'étoit déclaré si hautement pour l'union dans le concile de Florence, & qui passoit pour un des plus sçavans d'entre les Grecs ; & il prit le nom . de Gennadius.

.Comme c'étoit l'ancienne coûtume que l'empereur instalat le nouveau patriarche, & lui donnat l'investi. l'investiure ture, Mahomet voulut observer les mêmes cérémo- nies accoursnies. Le patriarche étant élu fut conduit par les élec. méet.

Cccc ij .

AN. 1453. Turco-Grac

teurs dans la grande salle du palais imperial, qui étoit magnifiquement ornée, où le sultan sortant de sa chambre avec ses ornemens impériaux, s'alla mettre sur une estrade couverte d'un grand tapis de pourpre. Alors l'élu vint prendre sa place vis-à-vis, & fut conduit devant Mahomet, qui lui mit en cérémonie le bâton pastoral entre les mains, en prononçant tout haut ces paroles: La très-saint Trinité qui m'a donné l'empire, te fait par l'autorité que j'en ai reçu archevêque de la nouwelle Rome & patriarche ocumenique. Le sultan fit plus, il voulut le conduire jusqu'à la porte du palais, où l'ayant fait monter fur un beau cheval blanc richement enharnaché, il ordonna à tous ses visirs, & à tous ses bachas de l'accompagner, comme ils firent, en marchant à pied de suite au travers de toute la ville jusqu'à l'église des douze apôtres qui avoit été assignée à Georges pour être sa patriarchale, à la place de sainte Sophie dont le sultan avoit fait sa principale Mosquée.

CXXIII.

Il rend vifite

Il Gregoire Scolarius nouveau
patsiarche.

> tion, & que ce prince le pria de lui expliquer les principaux points de la religion Chrétienne; ce que Scolarius fit avec tant de force & de solidité, que Mahomet en parut touché, & qu'il commença depuis ce tems à traiter plus doucement les Grecs; il souhaita que ce patriarche lui redigeât par écrit tout ce qu'il lui avoit dit dans cet Entretien. On trouve cet ouvrage dans la bibliotheque des peres, il est divisé en deux parties, dont la premiere qui est en sorme de dialogue entre un Chrétien & un Mahometan, est toute employée à faire comprendre à cet Insidéle le mystere

> Ce patriarche obtint quelque tems après la permission

de changer d'église, & alla demeurer dans celle de No-

tre-Dame appellée Pammacariste. Ce sut là que Mahomet lui alla rendre visite quelque tems après son élec-

Crncii Tures-Erac, lib. 2. ne crût que les Chrétiens adoroient trois Dieux. Ce nouveau patriarche n'oublia rien pour réduire son peuple à l'obeissance de l'église Catholique, & pour l'engager à recevoir le decret de l'union : il fit pour cet effet une excellente apologie des articles du decret de Florence, & comme il l'écrivit peu de tems après les ett. P. 5600 la prise de Constantinople, cela lui donna occasion d'y dépeindre avec les traits de l'éloquence la plus vive & la plus touchante, l'état où cette malheureuse ville se trouvoit réduite. Mais voyant que nonobstant tout cela les Grecs rélistoient toûjours au Saint - Esprit, il renonça, après cinq ans detravail inutile, au gouvernement d'une église si rebelle, & se retira dans un monastere de la Macédoine, dans lequel il acheva le reste de ses jours.

Outre ces deux ouvrages dont nous venons de parler, nous en avons beaucoup d'autres de sa composition, dont une partie a été imprimée & le reste est demeuré manuscrit : les principaux sont ; une lettre adresfée aux évêques Grecs touchant l'union ; trois discours prononcez dans le concile de Florence, sur les moyens de procurer la paix ; un traité de la procession du Saint-gener. tom. xxvx. Esprit contre Marc d'Ephese, qui est demeuré imparfait ; un de la predestination , adresse à Joseph moine ? S. Bastili ,

retire. Ses ou-

Biblioth. PF.

Labbe, conc. Aprendix ad

Cccc iii

de Thessalonique; plusieurs discours & homelies; entr'autres une sur l'Eucharistie ; une oraison adressée à la sainte Trinité, & plusieurs autres traitez dont M. p. 217. Gennadda bemilia p.

Bibliother IP. Renaudot a donné le catalogue détaillé.

loco cit. p. 608. Quelques auteurs prétendent que le Saint-Suaire Genn. b m. pag. CXXV. qui est à Turin, sut apporté dans cette année de Con-Translation stantinople en Savoie par Marguerite de Charni, de du Saint-Suaire de Constantinol'ancienne maison des rois de Jerusalem, qui le laissa ple en Savoie. Spend. contin. entre les mains de Louis duc de Savoie & de Charlotte ad an. 1455. de Chypre son épouse, & qui sut déposé dans une cha-Gautter chronolog. l. 15. pelle de marbre qu'ils firent construire à Chamberi. On

trouve des médailles de ce tems-là, où l'on voit d'un côté le Saint-Suaire porté par un Ange en maniere de trophée, avec ces paroles autour : Sancla Sindon D. N. Fesu Christi, & au bas 1453. & de l'autre côté est le portrait du prince avec cette inscription autour : Ludovicus D. G. dux Sabaudia Max. in Italia. Cependant Camusat dit que dès l'an 1352, cette relique sut donnée par Godefroi de Charni chevalier natif de Bourgogne à l'église de Lirey diocese de Troyes en Champagne,

d'où elle fut transportée dans la suite à Chamberi, à cause des troubles que Jean duc de Bourgogne excitoit en France; que ces troubles appailez, elle fut renduë à Lirey où elle demeura jusqu'en 1453. auquel tems Marguerite de Charni la donna au duc de Savoie. On place sa translation à Turin l'an 1572. mais tout ce qu'on peut dire pour prouver que cette relique ait été tirée de Constantinople pendant le siège, est très-incertain ; puisque le pere Adorne Jesuite Genois assure qu'un Amedée comte de Savoie ayant secouru l'isle de Rhodes assiégée par les Turcs, le grandmaître de cette isle lui fit présent de cette relique comme un témoignage de sa reconnoissance, pour le si-

ptuar faer. antig. Tricaf. dicecofis.

gnalé fervice qu'il venoit de rendre à la religion.

M. Baillet traite fort au long ce transport du saint-Suaire; mais par ce qu'il en dit, il ne paroît pas qu'il ait été tiré de Constantinople l'année de la prise de fisse mississer cette ville; puisque Geoffroi de Charni qui avoit déja le vendech. cette relique, ayant fondé l'église de Lirey en 1353. l'y déposa pour s'acquitter d'un vœu qu'il avoit fait, & fit entendre à ses chanoines que c'étoit une conquête qu'il avoit fait sur les infidéles. Aussi tôt qu'on l'eut exposée, elle attira à cette église un grand concours de dévotion. Henri de Poitiers évêque de Troyes ne voyant point de preuves de son autenticité, défendit qu'on l'exposat : mais Geoffroi de Charni le jeune, fils du fondateur, obtint du légat de Clement VII. \* la permission de faire rendre à ce Suaire, sans le consentement de l'évêque, la véneration qu'il méritoit : & les chanoines ne manquerent pas de l'exposer Sainte Susanne, ausli-tôt avec des cierges & des ornemens ; après l'avoir tenu enfermé près de vingt-quatre ans. Pierre d'Arcies alors évêque de Troyes défendit cette exposition. On se pourvut devant Clement V I I. à Avignon. Ce prélat fit voir par un écrit l'artifice dont on se servoit pour en imposer au peuple. Le saint perc écouta ses raisons, & par un bref du sixième Janvier 1390. il permit d'exposer le Suaire, mais sans ornemens & fans cierges, avec un écriteau qui marqueroit que ce n'étoit pas le vrai Suaire, mais une simple représentation, comme les autres tableaux. Il n'en fallut pas davantage pour obliger les chanoines à tenir leur relique renfermée.

Elle demeura dans cet état jusqu'en 1418, que les mêmes chanoines la déposerent, à cause des guerres civiles, chez Humbert comte de la Roche, seigneur

AN.1453.

de Villers - Seyssel, qui avoit épousé Marguerite de An. 1453. Charny: mais cette dame garda le Saint-Suaire, malgré un arrêt du parlement de Dole en Franche-Comté, qui l'obligeoit de le rendre, quoiqu'un autre arrêt lui permit de le garder encore trois ans, en donnant une certaine somme d'argent aux chanoines de Lirey. Sur ces entrefaites elle alla à Chamberi en 1452. & donna sa relique à Anne de Chypre-Lusignan duchesse de Savoie, par un acte du vingt - deuxième Mars; & ce fut à cette occasion que Louis duc de Savoie sit frapper l'année suivante ces médailles dont nous avons parlé. Les chanoines de Lirey ayant appris cette donation intenterent procès à Marguerite de Charni devant l'official de Bezançon, qui prononça excommunication contre cette dame en 1457. sans qu'elle se rendit pour cela. Ce ne fut qu'en 1464, que le duc de Savoie se trouvant à Paris, s'accommoda avec les chanoines ausquels ce prince promit cinquante francs d'or de petits poids, de rente annuelle, à condition qu'il garderoit la relique. Le duc Amé son fils lui fit bâtir dans le château de Chamberi une chapelle qui fut érigée en

château de Chamberi une chapelle qui tut érigee en églife collegiale par Paul II. en 1467. Le Saint-Suaire fut depuis transporté à Verceil, puis à Nice, ensuite rapporté à Verceil, & vingt-six ans après, c'est à-dire l'an 1562. il sur remis à Chamberi. Enfin en 1578. Emmanuel Philippe duc de Savoie voulant épargner à saint Charles la peine d'aller à pied honorer cette relique à Chamberi, la fit apporter à Turin où elle est toujours demeurée depuis ce tems dans l'église mé-

tropolitaine.

Pour ne rien omettre de ce qui regarde la prise de Constantinople, nous trouvons dans Chalcondyle que Démetrius & Thomas princes du Peloponnese, &

freres

freres de l'empereur Constantin, voulurent après le fac de cette grande ville, se retirer en Italie avec les principales personnes de la Grece, & qu'ils n'exécuterent pas leur dessein à cause de l'alliance qu'ils sirent avec Mahomet, qui leur envoya même du se- Peloponése. cours pour réduire le prince Manuel Cantacuzène, que les révoltez du Peloponese avoient pris pour leur seigneur. Phranzes rapporte cet évenement, & ne le marque que deux ans plus tard.

La perte de Constantinople ne pouvoit que causer beaucoup de chagrin & d'inquiétude aux princes Chrétiens, particulierement à ceux qui devenoient plus ces à la guerre proches voisins du sultan; soit qu'ils envisageassent le bien de l'église, soit qu'ils n'eussent égard qu'à leur propre interêt. Le pape qui jusqu'alors avoit inutilement 155interpolé son autorité pour engager ces princes à faire la paix, commença à les presser davantage; & l'empereur Frederic tint plusieurs assemblées à ce sujet, excité tant par les rémontrances du pape, que par les exhortations d'Æneas Sylvius évêque de Sienne, qui en écrivit aussi le vingt-unième de Juillet à Nicolas cardinal de Saint-Pierre, pour le prier d'engager sa sainteté & tout le college des cardinaux, à n'épargner ni foins ni dépenses, pour remedier à un mal si pressant, & à convoquer les rois & les princes en quelque lieu, afin de leur reprefenter les grands dommages que la religion en souffriroit, de quelle consequence il étoit de chercher les moyens d'y pourvoir, d'établir une paix solide entre les princes Chrétiens; de prêcher par-tout la croisade; enfin de ne rien négliger pour chasser du sein de l'église le plus cruel de ses ennemis. Il ajoûte dans cette même . En sylv 1914 lettre qu'il en avoit déja conferé avec l'empereur; qu'il l'avoit trouvé très-disposé à faire son devoir

exhorte 1 . princontre les Tures.

En. Sylv. caf.

dans cette occasion, de même que tous les princes AN.1453. d'Allemagne, & qu'il ne doutoit pas qu'on ne trouvair les mêmes dispositions dans les cours des autres princes; que la proximité de l'ennemi avertissoit assez les Hongrois, les Bohêmiens & les Polonois, qu'ils avoient tout à craindre; que cependant les Chrétiens étant plus forts que les Turcs, il n'y avoit que la négligence ou la division qui pussent les empêcher de prendre les armes; que s'ils le faisoient non pas par un esprit d'avarice, ou pour l'amour de la vaine gloire, mais dans la vûë du salut de leurs freres, & la conservation de la foi, le seigneur regarderoit savorablement son peuple, désendroit son heritage, & le feroit triompher de ses ennemis

CXXVIII.
Il en écrit au
p. p. en termes
fort pressans,

Æness Sylu,
epift. 155. &

Æneas Sylvius écrivit en même tems au pape, pour lui representer que la perte de Constantinople l'interessoit plus que personne, & nuiroit beaucoup à sa réputation, s'il ne faisoit ses efforts pour en chasser le Turc, & récouvrer cette Ville; que rien ne seroit plus honteux pour sa sainteré, qu'on pût dire un jour que pendant son pontificat la ville de Constantinople eût été prise par les Turcs, quelques efforts qu'il eût fait pour la secourir, & qu'ainsi sa réputation en souffriroit sans qu'il y eût de sa faute. Il l'exhorte ensuite à exécuter promptement ce que l'empereur lui avoit fait representer par le cardinal de Saint-Pierre; Il ajoûte que ce prince étoit tout prêt de son côté d'accomplir ce que sa sainteté jugeroit le plus convenable pour l'avantage de la cause commune. Denys le Chartreux écrivit de même au pape, aux princes, aux évêques & aux grands seigneurs, pour leur demander que la perte de Constantinople étant arrivée en punition des péchez des Chrétiens, ils devoient travailler à se corri-

LIVRE CENT-DIX IEME. ger, à reformer leurs mœurs, & à venger l'église

de l'injure qu'elle venoit de recevoir.

Mahomet fait

Scanderberg eut à soûtenir en plusieurs occasions l'effort de sept ou huit armées sous le regne de Ma- la guerre à Scana homet II. & eut toûjours la victoire de son côté. On dit que, quoiqu'il eût tué plus de deux mille Turcs de sa main, il n'avoit pourtant jamais reçu aucune blessure. Le sultan après la prise de Constantinople, mena son armée contre lui, & prit la ville de Siurige ou Sfetigrade. Il n'est pas toutefois certain si ce sut Mahomet lui-même, parce que Barlet assure qu'il n'alla point en Albanie; il faut donc l'entendre de ses genéraux qui furent souvent battus par Scanderberg, aidé des troupes du roi Alphonse, avec lequel il avoit fait alliance. La révolte d'un des principaux officiers d'Albanie nommé Moise, pensa metre ce royume dans un triste état, mais Scanderberg sçut par sa prudence calmer les mutins, & ayant fait rentrer leur chef dans son devoir, il lui rendit genéreusement son a mitié & sa-confiance. .

Nicolas V. dès le commencement de son pontificar avoit relegué à Boulogne un certain Etienne Porcario, formée contre qui sembloit vouloir troubler l'état de l'église, & il lui avoit enjoint de se presenter tous les jours devant le cardinal Bessarion gouverneur de cette ville. Mais 1. 6, 11. 6, 4. Porcario ayant feint d'être malade pour mieux tromper le cardinal, retourna secretement à Rome, & se joignit au parti qu'il avoit formé, & qui n'attendoit el r. qu'une occasion savorable pour se soulever. Leur dessein étoit de prendre les armes le jour de l'Epiphanie, & d'exciter le peuple Romain à se saisir du pape & des cardinaux lorsqu'il celébreroit la messe ce jour-là dans l'église de faint Paul, & par là se mettre en liberté. Il

le pape par E-

An. 1453

avoit préparé une chaîne d'or pour lier le pape, ne voulant pas qu'on le fît mourir, jusqu'à ce qu'on se suit entre du château Saint-Ange. Le pape ayant eu avis de cette conjuration sit chercher exactement Porcario dans Rome: on letrouva enfermé dans un cosse; on l'arrêta, & sur sa propre consession on lui sit son procès, & il sut condamné à être pendu sur les murailles du château Saint-Ange. Ses complices surent aussi arrêtez dans la maison où ils s'étoient assemblez & punis du même supplice, les uns dans le même lieu, les autres au capitole. Il n'y eut qu'un nommé Bariste Sciecra, qui se faisant jour l'épée à la main à travers les troupes du pape, prit la suite, & se sauva-sans qu'on pût l'arrêter.

CXXXI. Fin malketsenfe d'Alvarez de Lune. Mariana, lib. 32.6,12.013.

Alvarez de Lune favori de Jean roi de Castille reçut cette année la récompense de ses injustices. Mariana le dépeint comme un homme d'un esprit vif, qui parloit bien, mais trop piquant dans ses railleries, rusé & dissimulé, hardi, superbe, ambitieux & fourbe, n'estimant personne, & d'un très difficile accès; se laissant emporter aux mouvemens de sa colere, de sorte qu'il n'épargnoit aucun de ses ennemis. De quarante-cinq ans qu'il passa à la cour, il exerça pendant trente années une autorité si absoluë, que rien ne s'y faisoit que selon ses ordres; & que le prince même ne pouvoit changer de ministres, de domestiques, pas même d'habits, qu'il ne l'eût approuvé. En un mot il ne lui manquoit que le nom de roi, ayant toutes les places du royaume à sa disposition, étant maître de tout l'argent, & s'étant attiré la faveur des sujets par ses liberalitez. Le roi étoit assez informé de la conduite de son favori, mais il n'osoit s'en plaindre, tant Alvarez s'étoit rendu redoutable.

- (1

Enfin comme il abusoit de plus en plus de son pouvoir, on l'accusa d'avoir allumé la guerre dans le royaume, il fut de plus convaincu de s'être enrichi du bien des autres, & d'avoir reçu de l'argent des Maures pour empêcher la prise de la ville de Grenade: sur ces accusations on l'assiégea dans sa maison le cinquiéme d'Avril, & il se rendit sur la parole que le roi lui sit donner qu'on ne lui feroit aucun mal. Mais ce prince ne fut pas le maître de tenir sa parole. Alvarez sut condamné à Valladolid le cinquiéme de Juillet à avoir la tête tranchée, ce qui fut executé. On mit sa tête au bout d'une pique; & son corps fut laissé pendant trois jours sur l'échaffaut, avec un bassin auprès, pour trouver dans les aumômes des fidéles de quoi l'enterrer : triste fin pour un homme qui avoit acquis par une faveur de trente années des biens qui égaloient presque les richesses du'un roi!

Le jeune Ladislas âgé d'environ treize ans, fut reçu cette année à Prague, où Jean évêque d'Olmutz, distas est couou Denys cardinal & archevêque de Strigonie, le sa- hême cra & le couronna le jour de faint Simon, faint Jude Coeble, 1. vingt-huitième d'Octobre, suivant les cerémonies or- Dubrav. L 33dinaires de l'église Catholique, quoique Pogebrac gouverneur de la ville fût Hussite, & que Roquesane qui prenoit la qualité d'archevêque, fût comme le chef de ces herétiques. Ce jeune roj ne voulut jamais avoir aucun commerce avec ceux qui s'éloignoient des sentimens de l'église, refusant d'entrer dans leurs églises, quoiqu'ils l'en priassent avec beaucoup d'instance; jusques-là que Roquesane lui ayant envoyé un prêtre Hussite pour celébrer la messe devant lui, il ne voulut jamais souffrir qu'il celébrât, & commanda même à son capitaine des gardes de le chasser de la chapelle

Dďďdiii

Cochlee , hift.

AN. 1453.

par force, s'il ne vouloir pas en fortir, & de le faire jetter du haut de la forreresse. On ajoûte, qu'il répondit un jour à ses courtisans, qui lui demandoient pour quoi il n'avoit point adoré le Saint-Sacrement porté solemnellement par Roquesane; qu'il apprehendoir qu'honorant Notre-Seigneur entre les mains d'un prètre herétique, il ne parût aux peuples qui seconforment aux mœurs du prince, approuver un prêtre sacrilege; & qu'ils ne devoient point en être scandalisez, puisqu'ils voyoient tous les jours qu'il ne manquoir point de lui rendre ses devoirs, quand il étoit entre les mains d'un prêtre Catholique. Aussi les Bohèmiens Hussiles surent-ils bien-aises de le voir, sur la fin de l'année, partir de cette ville, pour s'en retourner en Autriche.

CXXVIII. Leroi de France le reni à Saint - Jean d'Angely pour recouver Bour-

Jean Chartter,

Dès le commencement du printems le roi de France se mit en campagne, & alla d'abord à Lusignan dans le Poitou, & ensuite à Saint Jean d'Angely, pour le recouvrement du Bourdelois. Jacques de Chabanes grand maître d'hôtel, & le comte de Penthiévre, commencerent par le siège de Chalais, qui fut pris d'assaut & la garnison prisonniere, à qui l'on donna la vie sauve, à la reserve de quatre-vingts habitans qui eurent la tête couppée comme rebelles. Après cette conquête, l'armée s'avança jusques devant Castillon sur la Dordogne, dans le dessein d'en faire le siège. Mais le genéral Talbot ayant appris la marche de l'armée. Françoise, partit aussi-tôt de Bourdeaux avec cinq mille hommes d'infanterie, & parut à la vûë du camp des François le dix sepriéme de Juillet. Il attaqua d'abord une abbaye proche Castillon, où Gamache qui y commandoit, se désendit vigoureusement jusqu'à ce que voyant qu'on alloit forcer ce poste, il se retira en.

les François & les Anglois. Mort de Talbot.

Hill de Char-Chartter, p 164.

Le genéral Talbot n'en demeura pas-là; & voulant profiter de l'ardeur de ses soldats enslez de ce premier fuccès, il alla attaquer l'armée Françoise, sur l'avis qu'il recut de ceux de Castillon; que les François commençoient à fuir; mais il fut bien surpris de les voit les VIL par Jean retranchez dans leur camp, attendre l'ennemi de pied ferme & en bonne contenance. Il ne laissa pas de les faire attaquer, monté sur un petit cheval, dont il ne descendit point durant toute la bataille, parce qu'il étoit fort âgé. L'action dura plus d'une heure, avec beaucoup de valeur de part & d'autre : les premiers bataillons des François étant fatiguez, furent relevez par les troupes du duc de Bretagne que commandoient la Hunaudaye & Montauban, & ils se battirent si vaillamment, que les Anglois tournerent enfin le dos, & furent mis en fuite. Talbot eut son cheval tué sous lui, & ensuite il fut tué lui-même. Telle fut la fin de ce fameux genéral des Anglois, qui depuis long-tems paffoit pour le plus redoutable ennemi de la France. Il eut pour compagnon de son malheur, le seigneur de Lille son fils, & plus de trente chevaliers Anglois qui demeurerent sur la place, avec cinq à six cens hommes. Cette victoire procura la conquête du Bourdelois.

Dès le lendemain Castillon se rendit, & la garnison au nombre de quinze cens hommes sut prisonniere; les autres places ne tinrent pas long-tems: à la vûë des troupes Françoises, Saint Milion, Libourne, Saint-Macaire, Langon, Villandras, Fronsac, Chatillon de Medoc se soumirent aux vainqueurs : on fut

de la capitula-

pourtant quinze jours devant cette derniere ville. Cadillac fit plus de résistance qu'aucune autre, & soûtint le siège jusqu'au mois d'Octobre, que le roi s'en rendit maître : la garnison se rendit prisonniere de guerre, & le gouverneur nommé Gaillardet eût la tête tranchée, en punition de sa revolte. Mais il restoit encore Bourdeaux, dont le blocus étoit formé depuis deux mois par mer & par terre. Le seigneur de Camus commandoit pour les Anglois dans cette ville, où il y avoit une garnison de plus de quatre mille Anglois naturels, & du moins autant de gens du pays: il avoit fait défarmer tous les vaisseaux, & même enfermer les cordages, afin que les soldats n'ayant point de retraite, fuffent obligez de tenir ferme. Le siége dura depuis le premier jour d'Août jusqu'au dix septiéme d'Octobre, que les Anglois voyant qu'ils manquoient de vivres, que toures les villes voisines étoient soumises, & qu'ils n'avoient aucune esperance de secours, deman-

derent à capituler. Le roi eut égard à leur demande, parce que la

maladie qui s'étoit mise dans son armée, avoit déja enlevé beaucoup de seigneurs. Les articles de la capitulation furent, que la ville de Bourdeaux se rendroit au roi; que tous les habitans lui seroient à l'avenir soûmis; qu'ils feroient serment de ne plus se revolter; qu'ils reconnoîtroient Charles VII. pour leur souverain seigneur; que tous les Anglois se retireroient en Angleterre ou à Calais; que parmi les seigneurs du pays, le roi en choisiroit vingt qui seroient bannis du pays: de ce nombre furent de l'Esparre, de Duras & d'autres. Pierre de Beauveau & Jacques de Chabannes moururent dans ce siège & furent fort regrettez. Le comte de Clermont fut fait lieutenant

genéral

& l'autre au bout de la ville, pour tenir les habitans

en respect.

Tome XXII.

Le dix-neuvième jour de Mai le chancelier de France prononça la sentence contre Jacques Cœur en préfence du roi. Voici ce qu'elle contenoit: Que ses biens feront confisquez; qu'on lui donnera la vie; qu'il se- Chartier, pag. ra condamné à racheter des mains des Infidéles le Chrétien qu'il leur avoit livré, s'il est encore en lieu où cela puisse se faire, quelque somme d'argent qu'il en doive coûter; sinon qu'il rachetera un autre Chrétien pour remplacer le premier. Pour ses concussions fur les sujets du soi, il sera condamné à payer la somme de cent mille écus d'or. Le surplus de tous ses biens tels qu'ils soient, confisqué au profit du roi : lui prive de toutes charges & de tous offices, sans pouvoir jamais en posseder aucun, & banni à perpetuité du royaume de France; qu'il fera amende honorable, la tête & les pieds nuds, & tenant une torche de dix livres. Cependant au mois d'Août 1457. le roi lui fit rendre une partie de ses biens, qu'il vendit aussi-tôt, pour se retirer en Orient, où il exposa sa vie pour la défense de la religion, comme on le voit par ces paroles qu'on lit, gravées dans la facristie de l'église de Bourges qu'il avoit fait bâtir : Le seigneur : Jacques Cœur , chevalier , capitaine genéral de l'églife contre les Infideles, &c. Jean l'un de ses fils, fut fait arche-

Monftrelet;

Feee

AN. 1453. vêque de Bourges, & se rendit recommandable par sa pieté, par sa doctrine, & par ses liberalitez envers les églises de son diocése.

CXXXVII. Condamnation d'un docteur qui passoir pour for-

Hift. de Charles VII. de Jean Chartier , pag.

Le P. Mallebranelse, Rech. de la Vérité, l. 2. ahap. dernier,

On condamna dans le même tems un certain Guillaume Edeline docteur en théologie, prieur de Saint Germain - en - Laie, auparavant religieux Augustin, accusé de s'être donné au démon, afin de pouvoir abufer d'une dame, & de s'être souvent trouvé au sabbat avec les sorciers. Sa sentence sut prononcée à Evreux le dimanche vingt-troisième de Décembre, elle le condamnoit à une prison perpetuelle, & à ne vivre que de pain & d'eau. Le premier des crimes de ce docteur méritoit cette punition; mais pour l'accusation de sorcellerie, ne pourroit-on pas dire avec un célebre auteur du siécle passé, que ce n'est souvent que l'esset d'une imagination déreglée, ou d'une humeur noire qui excite ces songes sabbatiques. " Il s'est trouvé, dit il, plu-" sieurs fois des sorciers de bonne foi, qui disoient gené-"ralement à tout le monde, qu'ils alloient au sabbat, & "qui en étoient si persuadez, que quoique plusieurs personnes les veillassent & les assurassent qu'ils n'é-, toient point sortis du lit, ils ne pouvoient se rendre "à leur témoignage ". L'expérience de plusieurs siécles n'a fait que trop voir que le supplice des sorciers n'en diminue point le nombre, & que la crédulité & tous ses tristes suites augmentent, à proportion que l'on multiplie les procès des sortileges. C'est sans doute par cette considération que le Parlement de Paris renvoie absous tous les sorciers qui ne se trouvent pas coupables d'avoir donné du poison ; s'il en condamne d'autres, il évite d'inserer dans ses arrêts aucune claufe, qui puisse donner de l'autorité à l'opinion populaire touchant la vertu des enchantemens & des spectacles nocturnes, où l'on dit que l'on adore le diable. En Flandres le duc de Bourgogne ne sut pas exempt AN. 1453.

de traverses; ceux de Bruges s'étant soulevez, le laisferent ensuite entrer dans leur ville, comme pour lui habitans de Brd. donner satisfaction; mais à peine y fut-il, qu'ils char- ges & de Gand. gerent ses gens, en tuerent plus de cent, entre autres le seigneur de Liste - Adam ; & lui-même courut risque de sa vie, & ne se sauva qu'avec peine en faisant rompre la porte de la ville. Les révoltez se mirent à faire des courses dans le pays, mais leur fureur se modera, quand ils se virent blamez des autres villes, & qu'ils apprirent que le duc venoit les assieger avec une grande armée. Ils eurent recours à sa clémence, & lui demanderent un pardon qu'ils n'obtinrent qu'à de rudes conditions : il leur en couta deux cens mille écus d'or, la perte de plusieurs de leurs privileges, & la vie

à douze ou quinze des plus factieux. Les Gantois lui donnerent encore plus de peine par leurs fréquentes révoltes. La plus dangereuse fut celle du commencement de cette année. La gabelle en fut la cause. Le duc vouloit l'établir en Flandres, & la rendre fixe, imposant vingt-quatre gros, monnoie du pays, sur chaque sac de sel. Ils se résolurent à toutes les extrémitez îmaginables, & à périr plûtôt que de souffrir cer impôt. Ils se fioient en la protection du roi «de France ; & en effet il écrivit fortement en leur faveur au duc de Bourgogne ; mais en ayant reçu une réponse encore plus forte, il ne jugea pas à propos de s'embarquer dans une guerre civile, n'étant pas encore délivré de la guerre étrangere avec les Anglois. Les pertes que les Gantois firent en cinq ou six combats, ne servirent qu'à les animer davantage, & à les rendre plus furieux. Mais la bataille de Ripelmonde,

Eeee ii

An. 1453. Gantois.

& ensuite celle de Grave, où ils perdirent vingt mille hommes, les mirent si bas, qu'ils furent obligez de venir à composition. Deux mille hommes nuds pieds & nue tête, & tous les conseillers, échevins & officiers nuds en chemise allerent une lieue au devant du duc & de son fils, implorer leur misericorde. La porte par où ils étoient sortis pour l'aller combattre à Ripelnionde, fut murée pour toûjours; ils furent condamnez à payer quatre cens mille ducats d'or, à apporter au duc leurs bannieres pour en faire ce qu'il jugeroit à propos, & à souffrir le changement de leurs ulages & privileges.

les Suiffes Fean Chartier . hift. de Charles

WIL.

Le roi de France qui n'avoit plus rien à craindre de la part des Anglois, fit cette année vers le mois d'Avril un traité d'alliance avec les Suisses, dans lequel on comprit le canton de Zurich, qui n'étoit pas entré dans le traité de 1444, parce qu'il étoit alors uni avec le duc d'Autriche & avec les nobles contre les autres cantons. Il ne s'agissoit dans ce traité ni de ligue offensive, ni de lique détensive entre les deux nations. Les Suisses s'engageoient seulement à ne donner passage à aucuns ennemis de la France par leurs cantons, & à permettre. le commerce & le passage libre aux François : & de son côté le roi leur promettoit pour lui & pour ses successeurs, de ne jamais donner de secours aux ennemis des. cantons, de ne point permettre à ses sujets de prendre les armes contre eux. & de leur donner toute liberté de commerce & de passage en France.

Sur les instances résterées du pape à tous les princes. AN. 1454. des'opposer aux grands progrez que faisoient les Turcs, ceux d'Allemagne par ordre de l'empereur Frederic , s'assemblerent à Ratisbonne sur le Danube, afin de pen-Princes d'Allefer aux moyens & de contenter le pape, & de veiller

magne à Ratis-

sur leurs propres interêts, ayant tout à craindre d'un voisin aussi dangereux que Mahomet. Philippe duc de Bourgogne, après avoir réduit les Gantois à leur devoir, ne manqua pas de s'y rendre : mais l'empereur ne put s'y trouver, quoiqu'il l'eur promis, à cause des guerres de Hongrie qui l'arrêtoient en Autriche. Il y envoya deux barons avec deux évêques, sçavoir Ulric & Enée, outre Nicolas cardinal de saint Pierre. Le pape y envoya austi Jean évêque de Pavie, pour offrit tout ce qu'il pouvoit faire de sa part dans une conjoncture si facheuse pour la religion. Enée dans la premiere féance harangua les princes avec tant de feu, qu'il n'y en eut aucun qui n'opinât en faveur de la guerre contre le Turc. Le duc de Bourgogne s'y distingua par son zele, & par l'offre qu'il fit d'aller lui-même en personne à cette guerre, pourvû que quelque prince voulût l'y accompagner. On convint aussi de rechercher le secours des François, qui pouvoient fournir de la cavalerie, & celui des Italiens, qui pouvoient aisément équiper une puissante flotte : il fut arrêté qu'on tiendroit une autre assemblée à Francfort le vingt-neuviéme de Septembre, pour aviser aux moiens de lever des soldats, & trouver l'argent nécessaire à l'entretien d'une armée.

Les auteurs ont fort relevé le zéle & la genérofité du duc de Bourgogne, en condamnant la conduite de l'empereur qui n'étoit pas d'avis qu'on entreprit la guerre contre les Tures, parce qu'il apprehendoit la dépenfe. Son avarice parut encore davantage dans le retus qu'il fit de recevoir la vifite du duc, qui s'en retournoit dans fesétats : il feignit d'être malade, parce qu'il prévoyoir qu'il lui en coûteroit beaucoup pour recevoir un prince aussi grand & aussi magnisquo qu'étoit le duc de Bouraussi grand & aussi magnisquo qu'étoit le duc de Bouraussi de la contra de la

L'empereur refuie la visite du duc de Bourgo-

En Sylv.
epift. 162. &
comment. L 2.

Eeee iij

AN. IASA

gogne. Celui-ci n'eut pas plûtôt appris du pape la perte de Constantinople, qu'il lui envoya quatre galeres. avant même que de partir pour l'Allemagne, & lui promit dans la suite un plus puissant secours. On assure même qu'il fit vœu d'aller combattre les Infidéles . sous le bon plaisir du roi de France son seigneur, pourvu que ses états fussent en paix. Enée doute cependant si ce prince n'eut pas d'autres motifs que ceux de la religion ; il infinue même que le grand zele qu'il fit paroître en cette occasion pouvoit provenir du désir de se venger des Turcs, qui avoient exigé de son pere une rançon très-considerable, ou de quelque désir dacquerir de la gloire; sentiment qui anime, dit -il, la plûpart des grands : ce qui lui fait conclure qu'il n'espere pas plus de l'assemblée indiquée à Francfort, que de celle de Ratisbonne.

CXLIII. Un moine fait faire la paix en

Un moine, ou hermite de saint Augustin appellé Simonet, sans science, mais qui avoit beaucoup d'adresse, & qui sçavoit s'inssinuer dans les esprits, engagea dans ce tems les Italiens à faire la paix entr'eux. Il fit pour cet estet pluseurs courses & plusseurs voyages, tantôt chez les Venitiens & les Florentins, tantôt vers François Sforce; enfin il squt si bien les persuader tous, qu'il les engagea à conclure la pass au commencement du mois d'Avril : tout le mende su timpris qu'un religieux sage & d'une vie reglée à la vérité, mais inconnu, sans naissance & sans appui, sût venu à bout d'une entreprise dans laquelle le pape & les cardinaux n'avoient pu réülsir.

Tous les alliez convinrent d'un jour auquel ils devoient confirmer & ratifier le traité; mais Alphonse fâché qu'on eût transigé sans lui, au mépris, disoit-il, de la dignité royale, refusa de le signer. On lui envoya des ambassadeurs, & le cardinal de Sainte Croix député de la part du pape, fit si bien par ses négociations, que la paix fut arrêtée avec ce prince, & concluë avec certaines modifications qui lui étoient honorables. L'alliance fut faite pour vingt-cinq ans entre les princes d'Italie, à l'exception des Genois, qui ne furent pas compris dans ce traité. Ce n'est pas que le cardinal de font point com-Sainte Croix, & les autres ambassadeurs n'eussent re- pris dans cette présenté à Alphonse, que ces peuples étant puissans fur mer, on avoit besoin d'eux dans la guerre contre les Turcs; mais Alphonse ne voulut jamais les comprendre dans le traité, sans leur imposer des conditions que ceux - ci refuserent d'accepter. Il voulut qu'ils se

désistassent des prétentions qu'ils avoient sur quelques vaisseaux qu'on leur avoit surpris, & qu'ils lui apportassent le bassin d'or qu'ils avoient cesse de lui donner depuis quelques années, parce qu'il vouloit le recevoir en public au milieu de sa cour, comme un tribut, & non en particulier comme un présent. D'autres motifs l'éloignoient encore de faire la paix avec eux : il ne pouvoit oublier sa prison ni les pertes que les Genois lui avoient causées dans l'isse de Corse : de sorte qu'il ne

cessa point de les inquieter par mer & par terre, tant qu'il vêcut, quoiqu'ils se fussent mis sous la protection du roi de France. Jean roi de Castille après s'être défait d'Alvarez de Lune, qui l'avoit dominé si long-tents, mourut d'une Mort de Jean maladie lente à Valladolid le vingtième Joillet de cette Mariana L 12. année, âgé d'environ cinquante ans, après en avoir regné quarante - huit. Il voulut être enterié dans le monastere de Burgos, que son pere avoit fait bâtir, &

qu'il avoit donné lui-même aux Chartreux. Son fils Henry IV. du nom âgé de trenre ans lui fucceda, & ne

fut pas moins vicieux que lui ; il étoit marié depuis AN.1454 quatorze ans à Blanche fille du roi de Navarre qu'il avoit répudiée, parce qu'il ne l'aimoit pas. Chacun fut surpris de la sentence du divorce qui sut prononcée par l'administrateur de l'église de Ségovie, & confirmée avec la permission du pape par l'archevêque de Tolede. Il s'étoit si souvent révolté contre Jean son pere, que ce prince avoit été sur le point de déclarer son fils Alphonse, âgé seulement de sept mois, son successeur, mais ce bas âge, & la crainte que ce choix n'excitât de grands troubles, l'en empêcherent. Henri confirma les anciens traitez d'alliance avec Charles VII. roi de France, que Jean son pere venoit de renouveller, lorsqu'il mourut.

de ce tems.

Æneas Sylvius écrivit le cinquiéme de Juillet une lettre qui contient un état assez exact de l'état où se tion des affaires trouvoient alors les princes Chrétiens; nous en parcourerons les principaux articles, afin de mieux faire connoître la situation des affaires de ce tems. Cette lettre est adressée à Leonard, qui l'avoit prié d'employer tout son zele & tout son crédit pour porter les princes à faire la guerre aux Turcs, & qui lui avoit aussi parlé des affaires d'Italie : mais Enée lui répondit que l'assemblée de Francfort étoit bien d'une autre consequence, parce que les Italiens préparez par les négociations du pape & des cardinaux, & encore plus par les pressantes sollicirations du moine Simonet, étoient sur le point de conclure la paix entr'eux : & qu'étant fatiguez de la guerre, ils sentoient le besoin où ils étoient d'en venir à un accommodement; mais que les Turcs n'étoient pas dans les mêmes dispositions, & que d'ailleurs le roi de France & l'empereur n'étoient point assez persuadez de l'interêt qu'ils avoient d'entrer dans ce pro-

jet

LIVRE CENT-DIXIEME.

iet de guerre ; le premier n'ayant rien à craindre d'ennemis si éloignez, & le second étant d'un naturel fort opposé à l'action.

De plus, ajoûte Enée, le succès de l'assemblée de CXLVII. Francfort ne dépend pas seulement des princes d'Alle- n'a rien à espemagne; il faut de plus y appeller le roi d'Arragon, les blée de Franc-Genois, les Florentins, les Siennois, ceux de Luques, François Sforce, quoiqu'il ne soit point encore investi du duché de Milan, le duc Modene, les marquis de Mantoue, de Montferrat & de Saluces : il faut persua. der aux rois de France, d'Angleterre, de Bohême, de Hongrie, de Pologne, de Dannemarck, de Suede, de Norvege & d'Ecosse d'y envoyer leurs ambassadeurs : il ajoûte encore qu'il étoit vrai que les princes d'Allemagne étant sur les lieux, avoient ordonné aux communautez d'y envoyer leurs députez; mais que quelque celébre que fût cette assemblée, il n'en esperoit aucun heureux succès, parce que l'armée des Chrétiens n'auroit aucun chefauquel elle voulût obéir, & qu'on ne rendoit point au pape & à l'empereur, le respect qui leur étoit dû; qu'on les regardoit comme des chefs sans autorité qui n'avoient de grand que le nom ; que chaque ville avoit son seigneur; qu'il y avoit autant de princes que de maisons, de sorte qu'on ne pourroit perfuader de prendre les armes à tant de chefs, qui avoient des interêts particuliers & si differens; qu'on ne sçauroit parmi tant de rois à qui donner le commandement des armées; qu'onseroit embarrassé sur l'ordre, la discipline, l'obeissance, la diversité des langues & des humeurs de tant de différentes nations; qu'on seroit arrêté par la difficulté de trouver de quoi fournir aux frais; qu'il n'étoit pas aifé d'acorder auparavant les François avec les Anglois, les Genois avec ceux d'Ar-Tonie XXII.

An. 1454.

ragon; les Allemands avec les Hongrois & les Bohêmiens: outre que si l'on envoyoit peu de gens contre les Tures, ils seroient bien-rôt défaits & battus; si l'on envoyoit au contraire une armée nombreuse & considerable, ce ne seroit que desordre & consuson.

Une autre raison sur laquelle Enée insistoit encore étoit que l'Italie n'étoit pas alors assez paisible, malgré la paix qu'on avoit conclue, pussqu'il y avoit en-

CXLVIII.
Alliance des
Veniriens avec

core guerre entre le roi d'Aragon & les Genois. · A tous ces obstacles Enée ajoûte celui des Venitiens, qui aussi-tôt qu'ils eurent appris la perte de Constantinople, avoient envoyé Barthelemi Marcelle à Mahomet, pour lui redemander, au nom de la république, les Venitiens prisonniers, & les biens qu'on leur avoit pris pendant la guerre; ce qui leur fut rendu avec beaucoup de genérolité. Il rapporte aussi que Marcelle avoit fait de nouveau la paix avec le Turc, à condition toutefois, que si les princes Chrétiens s'unissoient pour déclarer la guerre au sultan, ils pourroient prendre les armes & se joindre à ces princes pour la défense de la foi. Mais tout cela prouve, dit Enée, qu'il faudrabeaucoup prier, exhorter & presser les Venitiens pour leur faire rompre les engagemens qu'ils ont déja pris avec les Turcs: ce qui fait douter du succès de cette guerre, avec d'autant plus de raison que dans l'obligation d'attaquer les infidéles par mer & par terre, les Italiens manquant, les Venitiens ayant fait leur paix, les Genois, outre les obstacles qu'y opposoit Al. phonse, payant tribut au Turc, le roi d'Ariagon n'étant pasen état d'équipper lui seul une flotte, & celle du pape étant trop peu considerable, il ne falloit rien esperer du côté de la mer.

Que Mahomet de son côté étant fort paisible du

#### LIVRE CENT-DIXIEME.

côté de l'Hellespont, rien ne l'empêcheroit, si on lui déclaroit la guerre, de faire passer une armée nombreuse de l'Atie en Grece; outre que les rois de Castille, d'Arragon, de Navarre & de Portugal n'étoient point d'accord entre eux.

AN. 14,4

roi de Navarre

viana . lib2

Que si les divisions entre les royaumes de Castille & d'Arragon étoient assoupies, il n'en étoit pas de sons entre Jean même du royaume de Navarre, où Jean qui en étoit roi, & Charles prince de Viane son fils, étoient extrê- fils mement brouillez. Celui-ci avoit l'estime du plus grand nombre des seigneurs, & la faveur entiere de Blanche \*16.15.617. sa sœur ; ce qui irrita si fort le pere , qu'il voulut ceder son royaume au comte de Foix son gendre, pour en priver son légitime heritier. Les Navarrois pour l'empêcher d'exécuter ce dessein, élurent Charles pour roi à Pampelune, & ne laitlerent pas de le proclamer, quoiqu'il fût en Italie auprès d'Alphonse son oncle: ce qui étoit encore de ce côté-là un grand obstacle à la guerre contre les Turcs; aussi-bien que les affaires que Henri nouveau roi de Castille avoit avec les Maures, contre lesquels il avoit levé une armée affez confiderable, qui n'avoit fait autre chose que quelques courses dans la campagne pour ravager le pays, sans faire aucune conquête: ce qui outra si fort les Castillans, qu'ils se seroient saiss de leur roi, s'il ne se fût sauvé promptement & mis en lieu de sûreté. Alphonse se plaisoit si fort en Italie, qu'il ne pouvoit se résoudre à revenir en Arragon, quoiqu'on l'y souhaitat, & que sa presence y fût nécessaire pour réconcilier le roi de Navarre son frere avec son neveu.

Le roi de Portugal plus zelé que les autres, avoit envoyé une flotte considerable en Italie, pour se joindre à celle des princes, ce qui ne servit toutesois de

fotte en Italie pour la guerre. contre les Turcs.

rien à cause du réfroidissement des Italiens & des nouveaux troubles qui survinrent entre les Siennois & ceux Mariana, lib. de Genes. Les Portugais depuis Henri oncle du roi Alphonse, envoyoient tous les ans des vaisseaux au Cap de Bonne-Esperance, qui est à l'une des extrêmitez de l'Afrique, dans la vûë d'y faire prêcher la religion Chrétienne, ou peut-être pour y négocier. Jean roi de Castille voulut s'opposer à ces voyages, sous prétexte que ces ports lui appartenoient, & menaça même Alphonse de lui déclarer la guerre s'il ne s'en départoit. Les Portugais lui remontrerent qu'ils ne pensoient pas avoiragi contre la justice, & qu'ils étoient assurez que le roi de Castille ne les attaqueroit point, fans avoir fait auparavant examiner leur droit : mais ce prince mourut dans le tems de cette dispute, & la paix fut établie entre ces deux royaumes, par le mariage de Henri fils de Jean avec Jeanne sœur du roi de Portugal; mais d'autres differends firent bien-tôt renaître la guerre.

La guerre entre la France & l'Angleterre, eft un obstacle à la guerre contre es Turcs.

En France, il n'y avoit pas d'apparence que le roi, quoique délivré des Anglois, pût se résoudre à envoyer des troupes hors de son royaume, d'autant plus que les côtes de la mer n'étoient pas tranquilles, & qu'il avoit tout à craindre des Anglois qui ne vouloient entendre à aucune proposition de paix, malgré les divisions qui regnoient entre eux par la nonchalance de leur roi, & qui les empêchoient de se mêler des affaires du dehors. Richard duc d'Yorck s'étoit rendu maître du gouvernement du royaume, & afin de parvenir plus ailément à la royauté qu'il ambitionnoit, il avoit fait arrêter & mettre en prison les duess de Sommerset & Glocester, oncles du Roi. Cet attentat réveilla Henri de son affoupissement; il vengea son autorité méprilée,

AN. 1454.

délivra de prison les deux ducs, & donna le gouvernement de son royaume au premier, qui s'en acquitta dignement. Cette conduite fit prendre au duc d'York le parti de se retirer pour se mettre en sûreté. Mais il revint peu de tems après avec une armée, & s'empara du royaume. Tous ces troubles marquent encore qu'il n'y avoit rien à esperer ni de l'Angleterre ni de la France pour la guerre contre le Turc.

Les Ecossois, les Danois, les Suédois, & ceux de Norvege, étant situez, pour ainsi dire, aux extrêmi- rois du Nord faitez du monde, n'avoient aucun interêt à porter si loin obstacle. la guerre, & d'ailleurs ils étoient divisez. Le roi d'Ecosse étoit occupé à réduire ses sujets rebelles; il avoit fait arrêter le comte de Duglas qui en étoit le chef, & l'avoit puni selon ses merites. Les rois de Suede & de Dannemarck étoient en guerre, à cause de l'union de ces royaumes. Les Suedois s'étoient choisi un roi particulier. Christiern roi de Dannemarck avoit écrit à l'empereur Frederic, en réponse à la lettre qu'il lui avoit envoyeée, pour l'inviter à l'assemblée de Francfort; qu'il se feroit un plaisir d'embrasser cette occafion de marquer son zele pour l'église, si ses états joüissoient d'une paix constante; qu'il ne pouvoit rien lui promettre sans avoir auparavant consulté son parlement, qui ne pouvoit s'assembler si-tôt, qu'il étoit sur le point de déclarer la guerre au royaume de Norvege; & que toutes ces raisons l'empêchoient de répondre aux désirs de sa majesté imperiale : l'assurant néanmoins que si dans l'affemblée d'Allemagne on prenoit quelques résolutions favorables aux affaires de la religion, il ne manqueroit pas d'y entrer autant que les affaires de son royaume pourroient le lui permettre. Charles roi de Suede qui fut deux ans après

chasse par Christiern, avoit ruine tout le Dannemark An. 1454. avec une puissante armée composée de Gots & de Suedois; & avoit tellement réduit Christiern à l'étroit qu'il s'étoit vû contraint d'avoir recours aux princes de la basse Allemagne, dont il ne tira pas cependant de grands avantages.

Les princes & les villes d'Allemagne vivoient aussi

Antipathie des Su:ffes contre la maifon d'Autri-

dans une division continuelle: les 'u sses conservoient depuis long-tems une haine cruelle contre les ducs d'Autriche; & cette aversion alloit si loin que ce peuple ne pouvoit pas même fouffrir qu'on les nommât, & si quelqu'un en disoit du bien, ou paroissoit leur être favorable, ils le tuoient sur le champ sans autre forme de procès. Ils ôterent même les armes de ces princes de tous les endroits où on les avoit mises, & parce qu'ils portoient dans leurs armes des queuës de paon pour pannaches, les Suisses ne nourrissoient aucun de ces oiseaux dans tout leur pays, ensorte que si quelqu'un portoit une plume de paon à son bonnet, ils ne lui faisoient aucun quartier. Voilà quelles étoient

Fabr. bift. Suepor I. 1. dec. 19. ante finem.

Les Pruffiens le foumettens au roi de Pololes Turcs.

Eneas Sylv. Europ. c. 19. Krantz. 11.

Les Prussiens se plaignant depuis quelques années du joug insupportable des chevaliers Teutoniques, qui depuis l'an 1450, avoient pour grand-maître Louis Erithusen, se révolterent contre eux pour se mettre fous la domination du roi de Pologne. Le pape Nicolas informé de cette révolte par son légat, leur ordonna sous peine d'excommunication de rentrer dans leur premier état; mais ils n'eurent aucun égard à ces ordres. L'empereur s'interressa aussi pour les chevaliers, & condamna les Prussiens à une amende de six mille

les difficultez qu'Enée proposoit par rapport à la situation des affaires de l'Europe touchant la guerre contre

florins, & à obéir aux chevaliers, qui aux dépens de leur vie avoient, disoit-il, retiré la Prusse des mains AN. 1454. des infidéles. Cette conduite de l'empereur à l'égard des Prussiens les irrita tellement qu'ils prirent les armes contre les chevaliers, en tuerent un grand nombre, ruinerent leurs châteaux, & se rendirent maîtres de cinquante-cinq bourgs. Mais comme ils sentoient le besoin quils avoient de secours, ils vinrent trouver cette année Casimir roi de Pologne pour se donner à lui avec toute la Prusse, la Pomeranie, Culme & tout ce que les chevaliers possedoient. Le senat ne se détermina pas d'abord, & même le cardinal Sbignée évêque de Cracovie, n'étoit pas d'avis qu'on recut leurs offres.

Les Prussiens voyant l'irresolution des Polonois, dirent tout haut qu'ils chercheroient d'autres protecteurs; que Ladislas roi de Hongrie & de Bohême ne les abandonneroit pas ainfi, & ne demanderoit pas mieux que de les recevoir. Ces menaces détermirerent les Polonois à ne pas laisser échapper une si belle occasion d'accroître de beaucoup leurs états, quoiqu'ils prévissent bien qu'en acceptant les offres des Prussiens, ils alloient s'engager dans une guerre furieuse avec l'Allemagne. Le roi Casimir entra donc dans la Prusse; il reçut le serment de fidélité des Prussiens, diminua beaucoup les impôts, & les tributs dont ils se plaignoient, & soutint les chevaliers dans feur guerre, la Pologne & eux n'ayant plus alors qu'un même interêt.

Dans le mois de Février de cette année Casimir épousa Elisabeth, sœur de Ladislas roi de Hongrie & de Bohême; il survint à ce sujet un differend entre l'archevêque de Gnesne & le cardinal Sbignée pour la ce-

logne époule la fœur du jeune

rémonie du mariage. Le premier comme primat de Po-An. 1454. logne prétendoit avoir droit : le second comme cardinal & évêque du lieu avoit la même prétention. Jean Capistran, qui depuis l'année passée étoit à Cracovie, fut pris pour arbitre, & défera au cardinal l'honneur de celébrer le mariage, & à l'archevêque celui de facrer & de communier la nouvelle reine.

quer Georges.

Mahomet entra cette année dans la servie ou Russie, & se rendit maître de Newgrade ou New pirghe, ville considerable pour les mines. Amurat l'avoit déja

Europ. c. 5.

prise autrefois. Après la prise de Constantinople, les Turcs ayant dessein de venir en Servie, Georges qui en étoit prince ou despote alla en Hongrie pour la seconde fois, afin d'en obtenir du secours, & passa jusqu'en Autriche où étoit alors le roi Ladislas. Georges étoit venerable pour son âge, mais il étoit tellement attaché aux erreurs des Grecs, qu'après un entretien assez long qu'il eut avec Jean Capistran, sur la créance de l'église Romaine, il répondit à ce saint religieux, qu'il y avoit quatre-vingt-dix ans qu'il étoit au monde, qu'il n'avoit point connu d'autre religion que cel'e qu'il avoit reçue de ses peres, que Capistran vouloit le rendre fou dans sa vieillesse, & qu'il aimeroit roit mieux se donner la mort que de changer de sentiment. Il quitta ainsi Capistran & s'en retourna chez lui. En chemin il pensa surprendre Michel Zilagtoncle d'Huniade qui gardoit les frontieres de Hongrie; mais peu de jours après il fut arrêté par le même Michel auprès du Danube, où ayant eu deux doigts de la main droite coupez en se défendant, & s'étant ra-

ges despote de

cheté ensuite par une rançon considerable. Il finit bientôt après sa vie, parce qu'on ne pût arrêter le sang de sa playe. Il laissa Lazare le plus jeune de ses fils pour fucceffeur

#### LIVRE CENT-DIXIEME.

fuccesseur de sa principauté, parce qu'Amurat avoit fait crever les yeux aux autres. Il paroit cepen dant par une lettre d'Enée, que Georges ne mourut point avant l'année 1456. & que ses fils se rendirent aux Turcs.

L'assemblée de Francfort se tint au jour indiqué le vingt-neuvième de Septembre. Enée s'y trouva comme ambassadeur de Frederic; on y vit aussi le marquis fort. de Brandebourg , l'évêque de Gourgues , Thierri archevêque de Mayence, Jacques archevêque de Tre- 11. 116. 1. ves, les ambassadeurs de presque toute l'Allemagne, les nonces du pape, les agens du marquis d'Est & de Mantouë : les envoyez d'Alphonse & des Venitiens n'entrerent en Allemagne qu'après que l'assemblée fut finie : ceux de Hongrie demandoient du secours que ceux du duc de Bourgogne offroient d'accorder. Jean Capistran que tous les peuples regardoient comme un prophéte, s'y trouva aussi. On n'écouta point d'abord ceux qui opinioient pour la guerre contre les persuade de fai-Turcs, & on n'eut aucun égard au decret de l'assem- re la guerre aux blée de Ratisbonne, par lequel on avoit résolu cette guerre; néanmoins après le discours d'Enée qui dura comment l. 1. . près de deux heures, & qu'on écouta avec beaucoup d'attention, chacun changea de sentiment. On renouvella le decret de Ratisbonne, touchant la guera. re, & l'on promit aux Hongrois dix-mille hommes de cavalerie, & trente-deux mille d'infanterie; on ordonna de plus que les électeurs de l'empire, & les autres princes d'Allemagne iroient trouver l'empereur pour prendre de justes mesures avec lui.

Charles comte de Charolois, fils du duc de Bourgogne, épousa cette année Isabelle de Bourbon, fille de Charles duc de Bourbon. Dans le même tems on fit le procès au fieur de Lespare, qui, ayant été banni de

Tome XXII.

An. 1454

princes d'Alle-

Comment. Pil.

la Guienne, s'étoit retiré dans le Poitou. Le roi infor-An. 1454. mé que ce traître y formoit de nouvelles intrigues pour

faire revenir les Anglois, & leur livrer une seconde fois Bourdeaux, le fit arrêter. On l'interrogea, il avoua fieur de Lesparre, qui a la tête son crime, & sur son aveu, on le condamna à avoir tranchée. Fran Chartier la tête tranchée : ensuite son corps sut écartelé, & di-Lift. de Charles visé en six parts, qui furent exposées sur differens gibers.

CLXI. Jean V. comte d'Armagnac, fils de celui que le dau-Le comte d'Armagnac trouble la possession de l'arche eque

états furent confiquez.

phin prit à l'Isle Jourdain, & à qui le roi avoit fait grace en lui rendant ses états, voulut empêcher celui qui a oit les provisions de l'archevêché d'Auch, d'en prendre possession, pour mettre en sa place Jean de Lescun son frere bâtard, qu'il avois fait élire par le parti qu'il avoit dans le chapitre. Le roi envoya le comte de Clermont, le maréchal de Loheac & d'autres dans le comté d'Armagnac, & le comte de Dammartin & le bailly d'Evreux, avec des troupes devant Leictoure pour l'affiéger : cette ville se rendit, de même que les autres des états de ce comte. Le pape fut fort irrité de ce procedé, parce qu'il avoit confirmé le premier élu qui étoit neveu du défunt archevêque. · Le comte d'Armagnac fut obligé de s'enfuir vers l'Ar-· ragon, où il avoit encore quelques châteaux, & ses

CLXII. Incefte de ce me avec fa

Belleforet.d. ca 16.

> Mais ce qui scandalisa davantage les gens de bien contre lui, fut l'inceste qu'il commit avec une de ses propres sœurs. Cette sœur nommée Isabelle étoit âgée de vingt deux ans, & une des plus belles personnes du royaume. Le comte en devint amoureux à la fureur, & Isabelle eut le malheur de répondre à un amour si criminele L'inceste étant devenu public, le pape Nicolas V. l'excommunia. Il parut touché de son crime,

il obtint même à la priere du roi l'absolution des censures qu'il avoit encourues. Mais sa passion s'étant bien-tôt après rallumée, il crut qu'en épousant sa sœur il leveroit le scandale. Il s'adressa à un chapelain de sa maifon, auquel il fit accroire qu'il avoit obtenu difpense du pape pour ce mariage : & ce chapelain trop crédule le maria, ce qui causa un scandale affreux dans tout le royaume. Le pape en écrivit au roi de France, qui envoya le comte de la Marche, & la dame d'Albret à ce comte leur neveu, pour l'engager à réparer ce scandale, mais on ne put rien gagner sur lui; &c sur son refus ses états furent sails, & il sut obligé de se retirer hors du royaume.

Alphonse Tostat mourut cette année; l'Espagne le met au nombre de les plus grands hommes. Il fit les phone Toffat. études dans l'université de Salamanque avec tant de fuccès, qu'à vingt-deux ans devenu philosophe, jurisconsulte & théologien, il fut jugé capable d'y enfeigner ce qu'il avoit appris. Son jugement sain, son tione operum esprit wif & penetrant, sa memoire prodigieuse en fi- Toffati. rent un homme universel. Il posseda toutes les sciences, & chacune en particulier aussi parfaitement que s'il en avoit fait l'objet de son unique étude : le grec & l'hébreu lui devinrent aussi familiers que sa langue naturelle. Tant de mérite le fit bien-tôt distinguer, & l'éleva aux premieres dignitez de l'église & de l'état. Il assista au concile de Basse, & fut fait peu après évêque d'Avila. La mémoire encore toute récente de ses services, les marques éclatantes de sa sainteté & le prafat. nombre prodigieux de ses écrits prouvent que tout son tems fut parragé entre les affaires publiques, l'étude & les exercices de pieté. Il mourut à quarante ans. Les ouvrages qui nous restent de ce grand homme sont re-

gretter ceux que nous avons perdus. Il est étonnants qu'en dix-huit années, un homme qui se livroit aux affaires du roi, du peuple & de l'église, ait pû tant étudier, tant dicter & tant écrire.

CLXIV. Ses ouvrages.

Teffati opera , adit. Calon,

Il a composé des sçavans commentaires sur presque tous les livres de l'écriture : il commence par ceux de Moife; il parcourt les livres historiques, & il vient à la nouvelle loi qu'il explique d'une maniere claire & exacte. Il réleve par-tout ce qui paroît le moins confidérable ; il dévoile ce qu'il y a de plus caché ; il découvre de mystérieuses profondeurs; il y trouve do quoi refuter les erreurs, & sur - tout celles des Rabbins, des ouvrages desquels il avoit fait une étude affez particuliere pour faire usage de ce qu'ils ont de bon, & pour combattre leurs reveries & leurs superstitions: enfin il développe les maximes des livres faints d'une maniere digne de leur sublimité: mais son érudition & fon difcernement brillent particulierement dans ce qu'il nous a laissé sur les évangiles. Dans cet ouvrage, ses questions montrent par leur nombre la fécondité de son esprit, & ses solutions en montrent, la justesse & la netteté. Outre ce commentaire nous. avons encore de lui une apologie de quelques propofitions qu'il avoit avancées dans une de ses théles; cinq paradoxes sur le nom de vase que l'on donne à la fainte Vierge, & fur les titres de lion, d'agneau, de serpent & d'aigle qui conviennent à Jesus-Christ; un traité de la fainte i rinité; un autre sur ces paroles. d'Isaie, Ecce Virgo concipiet &c. des conclusions contre: les prêtres concubinaires ; un traité de l'état de l'ame après la mort; & un de la meilleure maniere de gouverner les peuples, sous le titre, de opuma Politia. Tous ces ouvrages sont imprimez en treize volumes

nom. XII.

Billim: de Swift, ecclef.

chronique d'Eusebe. L'église se vit privée dès le commencement de cette année d'un de ses principaux ornemens par la mort de AN. 1454. Laurent Justinien premier patriarche de Venise, qui

mourut aussi saintement qu'il avoit vécu, le huitieme rent Justinien jour de Janvier, âgé de soixante & treize ans, & six patriatche de mois. Il fut gratifié du don de prophétie de son vivant, & sa sainteté fut attestée par divers miracles après sa mort. On fut obligé d'exposer son corps pendant quelque tems à la vénération des peuples, qui accoururent en foule de toutes parts à la nouvelle qu'on eut de sa mort : mais une contestation survenue touchant son inhumation entre le chapitre de l'églife patriarchale & les Religieux de faint Georges chez lesquels le faint avoit destiné sa sépulture, sut cause qu'il demeura ainsi découvert dans la sacristie de la grande église pendant soixante sept jours, sans qu'au bout d'un si longtems il y parut aucune marque de corruption. Les chanoines alléguoient pour eux les faints canons, qui ordonnent que les prélats soient enterrez dans leurs propres églifes; les religieux de faint Georges foutenoient qu'on ne pouvoit refuser au Saint l'exécution de s'esdernieres volontez. Les premiers l'emporterent, & le corps du Saint fut inhumé dans l'églife patriarchale le

Après la cérémonie de ses obseques, son tombeau ne fut pas moins glorieux, que l'avoit éré la longue le met au nomexposition de son corps. Le pape Sixte IV. commença à faire faire les procedures de la canonitation, Leon X. &

seizième de Mars.

Palmar. in

Baillet , Vies des Saints , 5.

Adrien VI. les continuerent; & enfin Clement VII. contant le decret de fa béatification l'an 1 § 2.4. avec permiffion d'en faire la fète & l'office public dans toutes les églifes de la république de Venile, remettant à un autre tems plus commode l'exécution du deffein qu'il avoit de le canonifer. Ce projet ne fut exécuté qu'en 1690, par le pape Alexandre VIII. & la fète du faint, qui eft femi double dans l'office Romain, se trouve placée le cinquiéme de Septembre. Il a écrit plusfeurs ouvrages de pieté, dans lesquels on voit les fruits d'une vertu solide, plûtôt que d'une étudition acquife par l'étude des lettres, ayant beaucoup plus profité à l'école du Saint-Esprit qu'à celle des hommes. Sa vie a été écrite par son neveu Bernard Justinien, & on la trouve dans Surius.

CLXVII.
On traite avec
l'empereur de la
guerre contre
les Turcs.

Æn. Sylv.
comm. Pit II. I.

Comme par le decret de l'assemblée de Francfort on avoit résolu la guerre contre les Turcs, il ne s'agissoit plus que de travailler aux moyens de réunir les princes, de leur fournir à chacun ce qu'ils voudroient, & de lever une armée. Quelques électeurs, avec d'autres princes d'Allemagne, les ambaffadeurs des autres seigneurs, les évêques & les principaux barons de Hongrie, allerent en Autrichetrouver l'empereur Frederic; Jean évêque de Pavie, légat du saint siège s'y rendit aussi avec Michel Pithius ambassadeur d'Alphonse roi de Sicile & d'Arragon, & Jean Capistran : ce dernier par ces prédications exhortoit les peuples à prendre les armes, ou à contribuer par leurs aumônes aux frais de la guerre qu'on vouloit entreprendre. On étoit prêt de conclure, & il y avoit lieu d'esperer qu'au commencement de l'été on seroit en état de mettre une nombreuse armée en campagne, lorsque la nouvelle qu'on apprit de la mort du pape Nicolas V. renversa tous ces grands projets.

Ce pape mourut le vingt-quatriéme de Mars de cette année 1455. après avoir gouverné l'église huit AN. 1455. ans & dix-neuf jours. La goute dont il avoit presque toujours été tourmenté depuis son élevation au pon- Nicolas V. tificat, jointe à la fiévre qui survint, & au chagrin qu'il avoit toûjours eu depuis la prise de Constantinople, lui ôterent la vie en peu de jours; & il sembla que. l'armée qu'il avoit déja mile sur pied pour envoyer contre les infideles, ne fut destinée que pour rendre sa pompe funebre plus magnifique. Il fut heureux dans son pontificat, principalement dans la paix d'Italie à laquelle il travailla beaucoup ; il embellit la ville de Rome de superbes édifices qu'il ne put pas à la vérité achever. Comme il étoit sçavant, & qu'il aimoit les belles lettres, il fut très - liberal envers les hommes doctes, les attirant à Rome par ses bienfaits & par ses caresses. Il eut grand soin de recuëillir les plus beaux manuscrits grees & latins pour enrichir sa bibliotheque. Il fit rechercher par toute la Grece ce qu'il y avoit de bons livres en toutes sortes de sciences, & récompensa liberalement ceux qui les traduisoient en latin. Il en faisoit autant pour les auteurs latins. Sa générofité alla si loin, qu'il promit cinq mille ducats à celui qui lui appomeroit l'évangile de saint M. tthieu en hebreu. Il enrichit les églifes de vases d'or & d'argent, d'ornemens & de tapisseries magnifiques. On a toûjours remarqué en lui un parfait délimeressement, ne vendant jamais aucun office, & mariant de pauvres filles de ses épargnes. Platine lui reproche d'avoir été sujet à la colere : mais il ajoute qu'il retournoit bientôt après à sa bonté naturelle, ensorte que sa piété Ciacon. corrigeoit ce défaut. La mort le surprit dans le tems qu'il avoit cité Sigismond duc d'Autriche à paroître

Les obseques du pape Nicolas étant achevez, les

devant lui, parce que ce prince contestoit au cardinal de Cusa l'execution de sa jurisdiction dans son évêche de Brixen.

C.L X I X. Entrée des cardinaux àu con-

cardinaux au nombre de quinze, après avoir donné tes ordres nécessaires pour la sûreté de la ville & du palais, entrerent dans le conclave : & après la messe du Saint-Esprit célebrée par le cardinal doyen, on fit entrer les ambassadeurs & les députez des princes Chrétiens, aufquels on donna audience jusqu'à cinq heures du foir. Ensuite les cardinaux chefs - d'ordres firent fermer les portes, & en prirent les cless. Le conclave se trouva partagé en deux factions; ce qui rendit les deux premiers scrutins inutiles : Dans le troisième on proposa le cardinal Bessarion. Ceux du parti contraire voyant que c'étoit un sujet d'un grand mérite, & qu'il avoit affez de voix pour être élu, cabalerent avec le cardinal d'Avignon pour empêcher son élection. Ce cardinal reprefenta avec beaucoup de vivacité à fes confreres affemblez, qu'il n'y avoit pas d'apparence de donner pour chet à l'église Romaine un néophite séparé depuis peu de l'église Grocque; qu'il y avoit du danger à l'élever au pontificat, puisqu'on pouvoit douter que sa conversion sût veritable ; qu'on ne devoit pas confier le gouvernement de la barque de faint Pierre à celui qui, peu de tems auparavant, s'étoit efforcé de la submerger; & que cette élection donneroit lieu de croire qu'on n'auroit pas pu trouver parmi les Latins un sujet capable de les conduire. Il tâcha encore par d'autres raisons de faire changer de sentiment à ceux qui étoient portez pour Bessarion, & parla avec tant de solidité & d'éloquence, qu'il en gagna la plus grande partie.

CLXX. On penic a cardinal Beffi sion, mais il oft exclus.

Les deux partis n'ayant pu s'accorder, on élut celui auquel personne ne pensoit : ce fut Alphonse Borgia né à Valence en Espagne; cardinal du titre de Santi quatro. Il étoit d'une illustre maison, d'un esprit solide, & grand politique; mais d'un âge fort avancé, ayant toixante & dix - huit ans. Lorsque Nicolas V. Espagaolo fut mort, il disoit à tout le monde qu'il seroit pape, mais comme il étoit fort vieux, on le prenoit pour un rêveur. Après que la messe du Saint-Esprit eut été célebrée, on commença le scrutin; & ayant été élu tout d'une voix le huitieme d'Avril, les cardinaux l'adorerent, & il prit le nom de Callixte III. Son élection fut auffi-tôt annoncée au peuple par le cardinal premier diacre. Il fut porté en chaire à saint Pierre, " III. & ayant fait sa priere devant l'autel du Saint-Sacrement, il s'assit sur l'autel des SS. Apôtres, où tous les cardinaux vinrent lui baiser les pieds. De - là on le porta à son palais, où on lui fit saire serment d'exécuter certains articles, qui avoient été arrêtez par le sa-

An. 1455. Comment, Pi

cré college trois jours avant son élection. Chacun ensuite s'en retourna à sa maison. Le nouveau pape fut couronné le vingtième d'Avril avec les cerémonies ordinaires. On a vu dans le nouveau pape vingt unième tome, comment il avoit travaillé à éteindre le schisme auprès du successeur de Pierre de Lune, par l'ordre d'Alphonie roi d'Arragon, dont il étoit alors secretaire, chanoine de Lerida, & docteur en droit. Martin V. l ayant fait évêque de Valence, il vint en Italie, où s'étant fait connoître au pape Eugene, dans le differend qu'il y eut entre le même pape & le roi Alphonse touchant le royaume de Naples, il en fut crée cardinal prêtre du titre des Quatre-Saints-couronnez, ou de Sani-quatro. Platine dit qu'il étoit si

Tome AXII.

Platin in vite

Hhhh

grave & si sincere en opinant dans les assemblées, qu'il

ne lui échappa jamais de dire aucune parole de flaterie, ciaconius shid. & Ciaconius ajoûte qu'étant évêque ou cardinal, il ne voulut jamais accepter aucun bénéfice en commende, disant qu'il étoit content de son épouse qui étoit vierge ; il appelloit ainsi l'église de Valence. Aussi-tôt après son exaltation, il s'appliqua à faire réuffir les desseins de son prédecesseur, il accorda des indulgences à tous les soldats qui s'étoient croisez, & envoya des légats en France, & en Hongrie pour y obtenir du secours.

CLXXIV. Callinte III. fait voca de pouefuirre les

Europ. c. 18. 6 Platin, in vita Callinti, III. Ciaconius ibid.

Dès qu'il fut élu, il dit, qu'il déclareroit la guerre aux Turcs. Il en avoit fait le vœu avant son élection, & en avoit signé une formule, où il prenoit le titre de souverain pontife & le nom de Callixte, tant il avoit de confiance ou de desir d'être élevé à la papauté. Son premier soin fut donc d'envoyer le cardinal de Carvajal en Hongrie, & des prédicateurs par toute l'Europe, pour engager les Fidéles à contribuer de leurs biens pour cette guerre contre les Turcs. Il envoya de même Loüis de Boulogne cordelier, avec beaucoup de presens, aux rois de Perse, d'Armenie & de Tartarie, afin de les animer contre un si redoutable ennemi, mais ils n'entrerent dans la ligue que sous le pontificat de Pie II. son successeur. Le pape Callixte sut le premier qui établit des havres à Rome; & il fit conftruire seize galeres de l'argent qu'on recueillit de la croifade; il en donna le commandement à Louis patriarche d'Aquilée, qui pendant trois ans poursuivit les Turcs, prit quelques isles fur eux, & fit d'autres conquêres. Le roi Alphonse & le duc de Bourgogne firent d'abord affez bien leur devoir ; mais l'amour du plaisir rallentit bien-tôt leur ferveur.

Les Florentins

Aussi - tôt que les Florentins eurent appris qu'il y

avoit un nouveau pape, ils envoyerent lui promettre fidélité & obéissance. Antonin archevêque de Florence, chef de cette ambassade, fit un excellent discours au députent S. Anfouverain pontife de la part de ses diocésains. L'empereur Frederic envoya aussi à Rome Æneas Sylvius & Jean Hinderbak célebre jurisconsulte. Ce fut Enée qui porta la parole avec le même honneur qu'il s'étoit acquis en pareilles occasions. Cette députation avoit été faite malgré l'avis contraire de ceux qui ne vouloient pas que Frederic rendît obéissance au pape, jusqu'à ce qu'il eût révoqué l'accord fait avec le pape Eugene, & rendu à la nation Allemande ses priviléges & sa li- vius harangue berté touchant la collation des bénéfices. Enée dans la le pape de la part de l'empes harangue qu'il fit au pape & aux cardinaux , fit voir reur. la nécessité où l'on étoit de s'opposer aux Turcs, qui étoient sur le point de se rendre maîtres de toute la Hongrie ; il représenta que les forces des Chrétiens seroient de beaucoup supérieures à celles des Infidéles, pourvu que sa sainteté fit observer le bon ordre ; que l'empepereur y étoit ien résolu d'y employer toutes ses forces, qu'Alphonse roi d'Arragon étoit tout prêt ; que le duc de Bourgogne le souhaitoit fort; que plusieurs princes d'Allemagne en avoient fait le vœu ; que Charles roi de France imiteroit certainement le zéle de ses prédécesseurs ; que les Anglois pleins de courage ne manqueroient pas d'y contribuer; que les Castillans, les Portugais, enfin tous les peuples n'attendoient que les ordres du pape afin de prendre les armes pour la défense de la religion; que c'étoit donc à sa sainteté à seconder les vœux de tous les Fidéles en ouvrant les trésors de l'église, & en envoyant les ouvriers dans la moisson. Mais toutes ces belles promesses des princes demeurerent sans exécution, & il n'y Hhhhii

## 612 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. eut que le pape qui s'y employa dignement.

AN. 1455.

CLXXVIII.
Division entre
le pape & le roi
Alphonfe.

Zen. Sylv.
Europ. c. 58.

Le premier qui commença à reculer, fut Alphonse roi d'Arragon, qui étoit en possession du royaume de Naples. Comme il vouloit traiter de pair avec le pape, & le rendre en quelque maniere dépendant de lui , il lui fit demander par ses ambassadeurs comment sa sainteté vouloit vivre avec lui. Qu'il gouverne son royaume, répondit le pape un peu faché de cette demande, & qu'il me laisse gouverner l'église sans s'en mettre en peine. Depuis ce tems-là le pape & Alphonse furent toûjours divisez; & celui-ci ne laissoit echapper aucune occasion de marquer à Callixte sa haine & son ressentiment. Les uns blâmoient le pape de ne pouvoir pas souffrir ce roi dont il étoit né sujet, & à la recommandation duquel il avoit été fait cardinal, après avoir été son domestique. Les autres donnoient le tort à Alphonse, qui paroissoit n'avoir pas assez de respect pour le vicaire de Jesus - Christ; & ces derniers peut - être n'avoient pas tant de tort, si l'on examine les motifs qui engageoient le roi d'Arragon à prendre des manifes si hautes : Alphonse vouloit que le souverain pontife lui confirmât le royaume de Naples, non-seulement pour lui-même, mais encore pour son fils naturel Ferdinand, que les papes Eugene & Nicolas avoient légitimé à ce sujet; & qu'il lui donnai encore la Marche d'Ancone, & beaucoup d'autres places qui appartenoient au patrimoine de l'église.

CLXXVIII. Sujet d'inimitié entre le pape & Aiphonie.

Comment. Pil II. lib. 2. Antonin. tit. Mais ce qui irrita davantage Alphonfe, fur que le pape Callixte retira beaucoup de places, & retrancha plufieurs droits de ces deux royaumes de Nafres & de sicile qu'Alphonfe s'attribuoit, & qui appartenoient au faint fiége; qu'il y rétablit enfin la juntifichton de l'églife, voulant avoir la difposition des benéfices que le roi faisoit donner, ou donnoit lui-même à des sujets, qui souvent étoient incapables de les posseder, soit par leur âge, soit à cause de leur ignorance, ou de leurs mœurs peu réglées ; se souciant peu de ceux qui se préfentoient, pourvû qu'il y trouvât son compte, & qu'on lui donnât de l'argent, car on l'accusoit, & le bruit étoit public, qu'il n'accordoit aucun bénéfice à personne, qu'il n'en fût auparavant payé. Voilà ce qui fit la division, & ce qui justifie entierement le pape, dont le devoir essentiel étoit de s'opposer à ces desordres, & de ne pas permettre le honteux trafic des choles faintes.

En France le roi crut qu'il y alloit de son honneur de justifier la mémoire de la Pucelle d'Orleans qui avoit de la Pucelle autrefois chasse les Anglois du royaume, & qu'ils avoient fait condamner au feu à Rouen. Charles VII. voulut donc que ses parens demandassent des juges au faint siège pour revoir le procès : & sur leur requête le pape Callixte nomma des commissaires, scavoir l'archevêque de Reims, & les évêques de Paris & de Coutances, qui s'étant assemblez à Rouen, examinerent les procedures & entendirent plusieurs témoins. Ils firent d'abord un mandement qui ordonnoit que tous ceux qui seroient instruits de ce qui s'étoit passé dans la suite de ce procès, se rendissent le vingtiéme Décembre dans la salle de l'archevêché de Rouen, pour être ouis sur ce qu'ils sçavoient pour & contre. Il se trouva encore plusieurs personnes vivantes qui avoient eu connoissance des procedures; on fit des informations de la vie qu'avoit menée la Pucelle, & après beaucoup de témoignages honorables rendus à sa vertu, sa memoire fut rétablie, & toutes les procedures faites contre elle annullées. Il fut ordonné dès le jour même qu'on feroit à Rouen une procession genérale dans la Hhhh iii

rétablie.

Bellifr Lift. Franc 1 15 c. Monfirelet,

An. 1455.

place de Saint Ouen; le l'Éndemain une autre au vieux marché où elle avoit été exécutée, & dans lequel on éleva une statuë de la Pucelle en habit de femme, qu'on voit encore aujourd'hui, placée dans une niche au deffuis d'une sontaine. On ne rechercha point ses juges, parce que la plûpart étoient malheureusement péris,

CLXXX. Le dauphin fe joint au duc de Milan contre Alphonfe,

Le dauphin demeuroit toûjours dans ses états du dauphiné sans vouloir revenir à la cour, la guerre étant alors en Italie, entre Alphonse roi d'Arragon & les Venitiens d'une part, & François Sforce & les Florentins de l'autre ; le dauphin gagné par ceux-ci leva destroupes qu'il joignit à celles de René d'Anjou, & les fit marcher vers les Alpes : mais la paix d'Italie ayant été rétablie par les foins du pape, le dauphin vit ses mesures rompues. Il y avoit dix ans qu'il resusoit opiniatrement d'obéir aux ordres réiterez & pressans que le roi son pere lui donnoit de se rendre auprès de lui, lorsque Charles pour l'y contraindre prétexta un voyage en Bourbonnois & en Auvergne, & fit marcher des troupes vers le dauphiné, sous la conduite de Louis-Antoine de Chabannes seigneur de Dammartin, avec ordre d'enlever le dauphin, & de le lui amener. Ce fut alors que ce prince prit le parti de se cantonner dans le Dauphiné, & de demander un secours d'hommes & d'argent au duc de Savoye son beau-pere; mais ce duc n'ayant point voulu le soûtenir dans sa révolte, ni rien entreprendre qui fût préjudiciable au roi, le dauphin prit sa résolution sur le champ, se sauva dans la principauté d'Orange, de-là en Franche Comté, & ensuite en Brabant dans les états du duc de Bourgogne; mais il n'y arriva qu'au mois de Septembre de l'année suivante.

CLYXXI. Revolte de Richard dus La retraite de Richard duc d'York dont nous avons parlé l'année derniere, ne dura pas long-tems. Comme il ne pouvoit voir tranquillement le duc de Sommerset rétabli dans ses honneurs, & occuper les premieres charges du royaume, il alla lever des troupes d'Yorck contre dans le pays de Galles, & revint vers Londres avec terre. son armée, protestant qu'il n'en vouloit point au roi, mais à son ministre. Le roi & le duc de Sommerset furent bien-tôt en état de le recevoir, & ils allerent mê- Naveler. gener. me au-devant de lui jusques sous les murs de Saint Alban avec une armée égale à la sienne. On en vint aux mains : le comte de Varvick fils de Richard mit d'abord l'armée du roi dans un tel désordre qu'il sut impossible au genéral & aux officiers de le réparer ; quoique les soldats combattissent avec beaucoup de valeur. Huit mille soldats des royalistes demeurerent sur le champ de bataille, & avec eux le duc de Sommerset, de Sommerset le baron de Clifford, les comtes de Stafford & de Northumberland : le duc de Bukingham , quoique blessé se fauva avec quelques autres seigneurs. Le roi abandonné des siens, se retira dans une petite maison, où il se vit bien - tôt investi, & à la discrétion du vainqueur. Richard affecta en cette occasion des manieres respectueuses envers cet infortuné monarque ; il le consola fur la perte de son ministre, & l'assura que cette mort lui procuroit l'affermissement de son trône. Il le fit monter à cheval, & le réconduisit à Londres.

Le pape Callixte, peu de tems après être monté sur le saint siège, écrivit trois lettres au roi de France : Par la premiere dattée du huitiéme d'Avril de cette année, il apprend à ce monarque, que Dieu l'a élevé sur la chaire de saint Pierre, & que ses freres les cardinaux lui ont imposé une charge qu'il ne peut porter ; si le Seigneur qui se plaît à choisir les foibles pour confondre les forts, ne le soûtient; & il demande à sa majesté le secours de ses prieres auprès de Dieu. Il lui représente

les VIII. par Fean Chartier, + 18 t.

Bataille dans laquelle le due

Lettre du pape Callixte au roi de France,

Collett. concil. Labbe, tom.

AN. 1455

ensuite la triste situation des affaires de la religion opprimée par l'entemi du nom Chrétien; & l'exhore à se joindre aux autres princes, pour chasse le Turc non seulement de Constantinople, mais même des frontieres de l'Europe. Il le prie de n'être point surpris s'il n'a point apposé le sceau à son bref, ce qu'il n'a pu faire n'étant pas encore couronné. Dans la seconde lettre, le pape rend graces au roi de son attachement au saint siége: & la troisseme qui est du premier Mai 1456. ne contient qu'un remerciement que le pape lui fait d'avoir permis qu'on levât la dixme dans son royaume, pour aider aux grandes dépenses qu'on est obligé de faire en faveur de la guerre contre les Turcs.

CLXXXIV. Demêlé entre Signimond d'Autriche & le cardinal de Cu-

M. Dupin, Bibliot. des Ant. tom. X I I. ig-

Mr. Dupin met dans cette année le commencement de la contestation entre Sigismond duc d'Autriche comte de Tirol, & le cardinal de Cusa touchant l'exécution de la jurisdiction de ce cardinal dans son évêché de Brixen; mais il faut que ce soit dès le commencement de l'année, puisque ce prince sut cité par Nicolas V. qui mourut dans le mois de Mars. Voici dequoi il s'agissoit. L'évêché de Brixen dans le comté de Tirol étant vacant, les chanoines de la cathédrale avoient nommé Leonard Wifmer chancelier de Sigifmond qui étoit comte de Tirol. Le pape Nicolas refusa de confirmer cette élection ; ce qui fut cause que Sigismond fit arrêter prisonnier le cardinal de Cusa qui avoit été nommé à cet évêché par le pape, depuis deux ans, sans avoir égard ni à sa dignité de cardinal, ni à l'autorité du faint siège. Cette affaire auroit eu des suites fâcheuses, si elle n'eût été appaisée & par la modération du cardinal lui- même, & par les soins de l'empereur Frederic.

CLXXXV. Réconciliation parfaite enAlphonse roi d'Arragon ayant appris que Jean duc de Calabre fils aîné de René duc d'Anjou, qu'on ap-

pelloit

pelloit en France roi de Sicile, étoit passé en Italie, & qu'il y faisoit des sourdes pratiques contre ses interêts, jugea à propos de confirmer la paix déja faite avec Sfor- tre le duc de Milan & Ale ce duc de Milan, & de s'unir plus étroitement avec lui, Phonse. quoiqu'il ne l'eût jamais regardé de bon œil, & qu'il cût été son ennemi déclaré. La réconciliation toutefois parut entiere & fincere par le double mariage qui fut proposé, celui d'Hipolyte-Marie fille du duc de Milan, avec un Alphonse fils aîné de Ferdinand, fils naturel du roi d'Arragon; & l'autre de Leonore fille du même Ferdinand, avec Marie Sforce fille du duc. Néanmoins ces mariages ne s'exécuterent pas, & Leonore fut donnée depuis à Hercule d'Est duc de Ferrare, fils du marquis d'Est, le même qui étoit allé au-devant des Grecs jusqu'à Venise, lorsqu'ils arriverent à Ferrare.

La division qui a causé tant de maux à la Navarre, commença vers ce même tems. Blanche heritiere de d'Arragon son mari. Cette princesse étant morte l'an file. ce royaume avoit eu un fils nommé Charles, de Jean 1441. Jean époufa en secondes nôces Isabelle de Portugal, & continua à jouir du royaume de Navarre, qui veritablement appartenoit à Charles, qui avoit alors trente ans, & qui n'avoit que deux sœurs, l'une mariée à Gaston comte de Foix, & l'autre à Henri infant de Castille. Cette détention de la Navarre arma le fils contre le pere, & chacun avoit ses partisans dans le royaume. La maison de Grammont qui étoit très-puissante, tenoit le parti du pere ; celle de Beaumont qui ne l'étoit pas moins , tenoit celui du fils. La belle-mere qui , eût voulu être défaite de Charles, augmenta la division, & aigrit l'esprit du pere : d'où suivirent des haines irreconciliables, & des guerres très-cruelles. Le prince Charles ayant donné bataille à son pere, la Tome XXII.

perdit & demeura prisonnier; mais quelque tems après An. 1455 il fut mis en liberte par un accommodement que les Arragonois négocierent. Cependant la joye fut courte.

de Paris prive l'évêque de Nantes de fon évéché.

ol. du P. Romuald Feuillant, en cette année 3455

à cause des nouveaux troubles qui arriverent par la trop grande avidité du pere, & l'impatience du fils. Nous avons cette année une preuve éclatante du zele Le Parlement que le parlement de Paris à toûjours eu pour maintenir les libertez de l'église Gallicane. Guillaume de Malétroit évêque de Nantes avoit appellé à Rome d'une ordonnance du roi Charles VII. e parlement à la requête du procureur genéral rendit un arrêt, qui saisit le temporel de cet évéque à cause de son appel, parce qu'il avoit en cela viole les privileges de l'église Gallicane, & les loix fondamentales du roïaume, qui défendent d'interjetter de semblables appels, parce que le roi ne tient fon temporel que de Dieu seul, & ne reconnoît point en cette matiere d'autre superieur sur la terre. Le même arrêt déclaroit que quoi qu'il soit vrai que le saint siège puisse juridiquement excommunier le roi, il n'a pas cependant le pouvoir de le priver de ses états, ni de les donner au premier qui s'en saisira; ni de dispenser ses. sujets du serment de fidelité : Que les droits du prince, ne doivent ître plaidez qu'en sa cour; & que loin que les évêques puissent appeller de ses ordonnances & de ses édits, pour les faire casser & annuller par les papes, ils ne peuvent pas même fortir du royaume fans la permission, ni les papes citer devant eux aucun de ses sujets. Telles furent les remontrances du procureur gené. ral. L'évêque se démit de son évêché de Nantes en faveur d'un de ses neveux, & le pape lui donna le titre d'archevêque de Thessalonique; mais ce ne fut qu'en l'année 1426. fous Pie II.

Fin du Vingt-deuxiéme Tome.



# T A B L E DES MATIERES

Contenuës dans le vingt-deuxiéme Tome.

.

A BDALA, député du patriarche des Syriens, page

Eneas Sylvius. Sa légation en Ecosse, 140. L'Empereur députe au pape Eugene, 442. Le même empereur l'envoye en ambassade au roi d'Arragon , 510. Il cit fait Eveque de Sienne la meme. Defcription qu'il fait des Thaborites, 128. Ses entretiens avec Pogebrac , 519. Il exhorte les princes à la guerre contre les Turcs, 577. Il en écrit au pipe en termes fort pressans, 578. Sa lettre touchant la situation des affaires de son tems, où il montre la difficulté de faire la guerre aux Turcs , 592. Il prouve qu'on ne doir rien esperer de l'assemblée de Francfort, 593. Il perfuade la guerre contre les Tures, 601. Il harangue le nouveau pape Callixte.,

Agnes Soreau. Son histoire & fa mort,

Albergait (cardinal) fait Powerture du concile de Ferrare, 176. Il va complimenter l'empercur des Greces à Venile de la part du pape, 184. Il effit député du pape à la diete de Nuremberg en Allemagne, 19.8, 52 mort, 39. Albert (duc d'Auriche) Inccelleur de Sigifinond à l'empire, 773. Il efficouronne roi de Hongrie &

de Sigifinond à l'empire, 173. Il eft couronné roi de Hongrie & de Bohême 196. Il eft êtur oi des Romains, 197. Samort, 312. Les Bohêmiens ne veulent pas élirefon fils pour roi, 315 [Jerust (1001)] Cardinale d'Aleite

Alleman (Louis) cardinale d'Arles
préfide au concile de Bafle après
le départ du cardinal Julien. V oyez
Arles.

Allomande. Les princes s'affemblent à Francfort pour la réformation de l'empire, 113, Reglements de ces princes touchant le concile de Bufle, 198. Députez de électeurs d'Allemagne au pape Eugene, 199, Ils s'affemblent une autre affemblée de ces princes à Mayence, 267, ils refutent le dé-

liiiij

outé du concile de Basse comme légat , 153. Ils s'affemblent à Nuchant Four le pape Eugene, 367. Ils députent vers ce pape, 451. 6

(uiv. fonnier par les Genois, 104. Mis en liberté par le duc de Milan, 105. Refusé par le pape pour l'inveftiture de Naples, 125. Il s'adresse au concile de Basle, 126.11 est chasse de l'Italie par Vitelesqui, 134. Il reconnoît le concile de Basse, 323. Il se soumet à l'obédience du pape Feliv, 361. Il se rend maître de Naples, & oblige René d'Anjou de retourner en France, 182. Propositions qu'il fait au pape Felix, 393. Le pape Eugene lui écrit 194. Traité entre ce pape & lui , 395. Il rappelle ses prélats de la ville de Bafle, 197. Il écrit aux cardinaux après la mort du pape Eugene, 458. Nicolas V. veut l'accommoder avec les Florentins, 466. Il cede fon droit au duché de Milan, 468. Ses divisions avec le pape Callixte III. 612.. Le dauphin de France se joint au duc de Milan contre lui , 614. li se réconcilie avec ce duc , 616.

Alvarez de Lune, favori de Jean roi de Castille, 490. Sa fin malheureule , 580. Il perd la tête fur un échafaut.

Ambassadeurs de Chypre & du duc de Bourgogne à Baile, \$4. Consestation entre les ambassadeurs de ce duc & ceux de Savoye, la même. Autre disputé qu'ils ont avec les électeurs,

Ambrofien, ( office.) Les Milanois

ne veulent pas qu'on le change ; remberg, 208. & 413. Leur pen- Amedée, (archevêque de Lyon) va trouver le pape Eugene comme député de l'afferablée de Bourges,

Alphonse roi d'Arragon , est fait pri- Amedie (duc de Savoye) quitte ses états . & va le faire hermire à Ripailles, 94. Il se plaint au concile de Basse, 119. Informations faires à Basse sur sa vie & ses mœurs, 209. Il yestélu pape en la place d'Eugene dépose, & prend le nom de Felix V. 102. Il crée quatre cardinaux , 319. Son arrivée à Balle , La même, 11 est reconnu par beaucoup de princes, 324. Autre création de huit cardinaux , la même. Les Anglois & les Ecoffois ne veulent pas le reconnoître, 325. Le duc de Milant your traiter avec lui, 3 58. Ses differends avec les cardinaux, 260. Demandes on'il fait au concile de Basse, la même. Alphonse roi d'Arragon & de Naples se foumer à fon obeiffance . 161. L'évêque de Cracovie le reconnoît pour pape, la même. Son entrevuë avec l'empereur, 179. Il part de Bafle, & vient à Laufanne, 380. Propositions qui lui sont faites par le roi Alphonfe , 191, Il ne veut point retourner à Bafle . 3 98. Il fait une promotion de cardinaux, 402. Le pape Nicolas V. écrit contre lui à tous les Fideles. 465. On lui députe de l'assemblée de Lyon 473. Articles qui lui font propofez par les ambaffadeurs du roi de France, 474. Ses demandes avant fa cellion, 475-Il renonce entierement au fouverain pontificat, 491. & Suiv. Ses cardinaux font confervez dans

Leur dignité , 495. Il fe retire à Ripailles , la même. Sa mort,

Ami ( Nicolas ) promoteur du concile de Basse,

Amurat ( empereur des Turcs ) demande à faire la paix avec les princes Chrétiens, 411. On la lui accorde à certaines conditions, & il l'accepte, 412. Les princes Chrétiens violent le serment qu'ils avoient fait de maintenir cette paix , 416. Il vient au devant de l'armée Chrétienne, 417. Il l'attaque & la défait entimens sur la mauvaise foi des Chrétiens qui avoient violé leur ferment, 420. Il accorde la paix à Jean Paleologue empereur des Grecs , 422. Il est consulté sur le choix d'un empereur des Grecs, après la mort de Jean Paleologue, 436. Il bat l'armée d'Huniade, & la met en fuite, 484. Il affiege Croye capitale fils Mahomet II. his fuccede, la meme.

André ( archevêque de Colosse ) légat du pape Eugene à Basse, 32. Il affifte au concile de Ferrare, & parle long-tems fur l'addition Fi-

Angelot , ( cardinal ) est assassiné par fon valet de chambre, Angers, concile tenu dans cette vil-

Anglois. Ils sont fort irritez de la paix faite à Arras, 110. Ils sont chassez de Paris , 139. Ils assiéla liberté au duc d'Orleans , Tartas, 391. Leur roi époule la fille deRené d'Anjou roi de Sicile. 430. Ils rompent la treve avec la France , 497. Conference entre eux & les François à Louviers, 598. Ils font battus par l'armée de France à Fourmigny, 519. Ils perdent la Guyenne en partie , (41. Ils perdent ausli toute la Normandie, 522. Ils font beaucoup d'autres pertes par leur faute & leur imprudence , 543. Leur guerre avec les François est un obstacle à celle qu'on veut faire aux Turcs .

tierement à Varne, 419. Ses sen- Annates. Decret du concile de Basse pour les condamner , 111. & (niv. Ceux qui les exigent sont déclarez simoniaques , 206. Les légats du pape Eugene s'opposent fortement à ce decret, 112. Raisons de Bachenstein, pour l'appuyer & le foutenir, 113. La réponse du pape & la replique que le cardinal Julien fait à ses plaintes,

d'Albanie, [31. Il meurt, & fon Antonin (faint ) est nommé archevêque de Florence, & la maniere dont le pape Eugene le choisit, 443. Il propose à ce pape fort malade de recevoir l'Extrêmeonction, 454. Il lui administre ce Sacrement, 456. Les Florentins le députent au pape Calliste III.

414. Appels. Decret du concile de Basse qui les concerne, 485. Aquilée ( patriarche d') légat à latere aupres de l'empereur, de rois de Pologne de Hongrie, de Bohême & d'autres, gent Harfleur, 316. Ils rendent Arein (Leonard Bruni.) Sa mort & L's ouvrages. 337. Ils se retirent de devant Artes ( cardinal d' prés de au con-

cile de Baffe en la piace du car-Lili ni

dinal Julien, 179. Ses foins pour appaifer les troubles que les partifans d'Eugene caufoient à Baile, 276, fon discours en faveur de dient pour rendre nombreuse la fession trente - troisième de ce concile, 282. Sa constance dans la peste qui affligeon la ville de Bafle , 288. Il s'oppose aux demandes de l'empereur pour la furféance de l'el ction d'un pape, 293. Il arrive à Mayence en qualité de légat du concile de Basse, 154. On ne veur ni le recevoir, même. Il va à l'affemblée de Lyon de la part du pape Felix, avec le prevôt de Montjou & Articles de la Pragmatique-Sancd'autres, pour mettre fin au schisme, 473. Il se réconcilie avec le de Felix, 495 Ce pape lui conferve fes titres, & l'envoye légat dans la basse Allemagne, 311. Sa mort & fon éloge, la même. Le pape Clement VII. 1'a déclaré bienheureux, 512. Justification de sa conduite dans le concile de Baflamême.

Armagnac ( comte d' ) s'empare du comté de Comminges, & le dauphin l'en chasse, 409. Il est arêté, & mis en prison avec sa femme & ses enfans, la même. Il tronble l'archevêque d'Auch , 602. Il épouse publiquement une de fes fœurs. La même.

Armeniens. Leurs députez arrivent à Florence , 266. Leurs affaires avec le pape Eugene, 301. Decret pour leur union avec l'églife Romaine, 304.

Arondel general de l'armée Angloife, prend plusieurs villes - en

France, 41. Il est battu & faie prisonnier par Ponton de Saintrailles, & meurt de ses blessures, la même.

la conclusion, 281, Son expe- Arras. Assemblée dans cette ville pour la paix entre la France & l'Angleterre, 106. Sur le refus des Anglois on fait la paix avec le duc de Bourgogne, 107. Articles du traité, 108. On y convient du mariage d'une fille de France avec le fils du duc de Bourgogne , 109, Les Anglois font fort irritez de cette paix,

ni l'écouter en cette qualité, la Articles des Bohémiens discutez en plufieurs conferences , 44. & luiv.

tion; en quoi conformes aux décrets du concile de Basle, 204. pape Nicolas, après la démission Auch. L'archevêque de cette ville est trouble dans sa possession par le comte d'Armagnac, 602. Avignon. Le concile de Basle en donne le gouvernement au oardinal de faint Eustache, 31. Il est le premier vice légat d'Avignon depuis le départ des papes, la meme. Garantie que certe ville demande au concile de Basse pour un emprunt, 146. Le pape lui fait défense de livrer au concile la fomme convenue. 150. O' fuiv. On ne laifle pagd'agir contre cette d'fense, la même. Le concile de Basse defend à ce pape d'aliener la ville d'Avignon. Avranches, Cette ville est asliegée

> par les François, Azyme. Difpute avcc les Grecs fur le pain azyme au concile de Florence, dans la célebration du facrifice de la messe 249. & suiv.

B Achemfein ( Jean ) est porteur du decret contre les annates au pape Eugene, 113. La réponse que lui sit le pape, 114. Barbe ( Louis ) Venitien fait une réformé des Benedichisses et laile, etc.

Bafle. Concile indiqué, & affemblé dans cette ville, L Le cardinal Julien y doit présider, 3. Il en envoye deux autres pour tenir fa place jusqu'à son retour de Bobême, all arrive à Balle, & écrit aux Bohémiens, 3. Le pape Eugene commence à vouloir diffoudre ce concile, la même, Arrivée nombreuse d'évêques & d'abbez, 4. Motifs qu'on se proposoit dans ce concile, 6. Ordre qu'on v observoit pour, la décision des matieres & des questions, la même. Les peres écrivent des lettres circular s pour fa continuation, 10. Preniere f fion de ce concile, 5. Seconde feffion, 10. Le pape Eugene fait une bulle pour le diffoudre, 16. Réponte synodale de ce conc.le aux légats de ce pape, :1. Troisième session, :5. Le concile (crit au ros de France, 27. Quatriene fession, 28. Lettres des peres du concile aux Bohémicns, 29. Cinquieme feffion, 31. Réponse du concile aux légats du pape Eugene , 13. Siviene seffion , 34. Septiene seffion , 35. Fluitieme session, la mene. Decret pour montrer qu'il ne peut y avoir qu'un concl. gen ral , 36. Les députez des Bohémiens arri-

tent à Bafle; 42. Ils présentent leurs articles au concele, 44. Ils y font examinez , 45. Réponfe du concile aux Bohemiens, 46. Le concile prend la résolution de députer en Polême, 47. Départ des députez du concile pour Prague, 48. Le concile met l'empereur fous fa protection , 49. Nenvieme seffion , la même. Dixieme session, où l'on députe au pape, la meme. Onzieme feffion, à laquelle le pape envoye des prêstdens qui sont refusez : gt. O suiv. La réponse que les peres leur firent, la même. Succès des députez à Prague, 57. Ils y permettent la communion fous les deux especes, 18. Douzième session, où l'on fait un decret pour cirer le pape Eugene, 60. Autre decret touchant les élections, 61. Eugene calle le pr mier decret . 63. Tresziene Seffion, où deux évêques comparoissent de la pare, du pape, 66. On lui accorde un délai de trente jours, 66. Quator-Zieme feffion, où l'on preferit des formules au pape pour révoquer la dissolution . 69. Quinzieme seffion . 71. Le concile depute au pape pour le porter à la paix ,72. Bulle par laque le le pape se déclare en faveur du concil., 73. Seiziene seffion , où lon fait lecturc de la révocation que fait Eugene des hulles porrées contre le concile, 76 Dix fep teme feffion, 77. Dix buitteme fession, \$2. Le concile envoye deux cardinaux au pape, 83. Dix neuvième seffion, la même. On y confirme le traité avec les Grecs, 85. Decret de ce concil. contre l. s Juifs, 86. Sa députation à l'affemblée de Ra-

tisbonne ; 92. L'empereur fe plaint de la conduite du concile, la meme. Le concile continue ses négociations avec les Grecs, 98. Vingtieme feffion, où l'on fait des decrets fur differentes matieres, 99. O fuiv. Vingt-unieme feffion. Decret contre les Annates , & opposition des légats du pape 110. O Juiv. Ce decret eft envoyé au pape, qui y répond, 113. Replique du cardinal Julien au pape ,114. Autres decrets , 115. O' fuiv. Vingt - deuxième feffion. 120. Le concile condamne les propolitions d'Augustin de Roma, 121. Decret contre les Venitiens, la même. Le roi Alphonfe s'adresse au concile pour l'investiture du Royaume de Naples, 126. Vingt - troisième session , où l'on traite la question de la réformation de l'église, 127. Le concile regle le nombre des cardinaux , 129. Vingt - quatrieme fellion touchant les Grecs . 132. Députation du concile au pape Eugene, pour lui faire part des déliberations, 143. Réponse de ce pape aux députez, 144. Arrivée d'un ambassadeur Grec à Basle, la même. Le concile n'a aucun égard à ce qu'il propose, 149. Acte du concile sur la garantie d'Avignon, la même, Les légats du pape s'opposent à cet acte , 143. Vingt - cinquieme feffion , où l'on fait un decret pour le lieu du concile avec les Grecs. 152. Division parmi les peres du concile, & grande contestation fur le sceau du decret, 153. Les légats du pape font un autre decret qu'on scelle par artifice . 156. Le pape confirme par une bulle

le decret de ses légats, 157. Ara rivée des ambassadeurs du concile à Constantinople, 158. Vingtfixieme (effion , où l'on fait un decret contre le pape Eugene, 160. Le pape diffout le concile de Baffe, & en indique un autre à Ferrare, la même. Vingt-septiéme feffion , où l'on défend au pape l'alienation d'Avignon, 165. O fuiv. Vingt-buitième session , où le pape est déclaré contumace, 166. Vinge - neuvième fession , où l'on refute la bulle de ce pape, 167. Trentième seffion. Decret de la communion fous les deux especes, 171. Le cardinal Julien quitte Basse, & se rend à Ferrare, 177. Treme - unième fession , où l'on fait un decret en faveur des graducz, 178. Le cardinal d'Arles préside en sa place, 179. Trente - deuxième fession, où l'on casse l'assemblée de Ferrare 182. Reglemens faits en Allemagne touchant le concile, 198. Les electeurs d'Allemagne y députent, 199. Le concile envoye les decrets au roi de France Charles VII. 202. Les députez de ce prince portent au concile la Pragmatique, 204. On continue à Baste le procès du pape Eugene 207. Les peres établissent huit propolitions contre lui , 270. Troubles que caufent à Bafle les partifans du pape, 275. Ot tient une congrégation pour recevoir les huit conclusions, 279. Tremetroisième session, peu nombreuse, 282. Les trois premieres conclufions y font reçues par un deeret , 283. Trente - quatrieme feffion, où l'on dépose le pape Eugene, 287. Plaintes que le roi de

France

France fait du concile , 286. Trente - cinquieme fession où l'on résout d'élire un pape dans deux mois, 287. Peste à Basse, 288. Les députez du concile ne font pas bien reçus des princes, 189. Trente - sixième session, où l'on fait un decret sur l'immaculée Conception de la fainte Vierge, 291. Les peres répondent au decret d'Eugene , 191. On fait des reglemens pour élire un pape, 293. Trense - Septieme feffion , où l'on nomme des électeurs du pape futur , 194. Trente - huitiémt fellion, où l'on répond au decret d'Eugene contre les peres de Bafle , 297. Les électeurs entrent au conclave, la même. Ils élifent Amedée duc de Savoye, qui prend le nom de Felix V. 300. Trente · neuvième fession , où l'on confirme cette élection , la même. Le concile kui envoye des députez, 301. Les peres demandent aux Allemands qu'ils reconnoissent le nouveau pape. 316. Quarantieme foffion ., 327. Quarante & unième fession , 318 Le pape Felix arrive à Basle 319. Quarante - deuxième session, 320. Quarante - troisième fession .. Decret pour la fête de la Visi tation de la fainte Vierge, 357. & 358. Demandes que le pape Felix fait au concile de Basle, 360. Les peres députent à l'em- Bernardin de Sienne, sa mort, 425. pereur pour traitter de la paix. 968. Quarante - quatrième fession, où l'on ratifie les decrets précéeent à la tenue d'un autre concile 377. Réponfe précise qu'on fait à l'empereur qui arrive à Bafle, & y fait fon entrée , 178.

Tome XXII.

& 179. Felix part de Bafle . & va à Laufanne, 380. Affaires particulieres qu'on traite à Bafle, 187. Diverles congrégations qu'on y tient, 398. Quarante cinquieme & derniere fession , qui est la fin du concile , 400. Le dauphin jette la consternation parmi les peres de Basse, 428. Ces peres confentent à la célébration d'un autre concile pour la paix de l'églife , 445. Decret de ces peres assemblez à Lausanne pour donner la paix à l'églife,

Bataille de Varne, où l'armée des prices Chrétiens est engierement défaite par les Turcs, Bataille de Fourmigny gagnée par

les François fur les Anglois, 519. Autre entre les mêmes dans la Guienne,

Baviere [ Henry duc de ] refule le royanme de Bohême, 315. Mort de ce duc de Baviere, Christophic de Baviere, élu roi de Dannemarck à la place d'Eric,

Betford, [ duc de ] fa mort, Bellarmin , ( cardinal ) fon fentiment fur l'ouvrage de Panorme, touchant le concile de Basse,

Bentivoglio , [ Annibal ] affaffine dans les troubles de Boulogne

Sa canonifation, 509. Le roi Louis XI. lui fait faire une chaffe d'argent, la même. dens , 370. Les peres confen- Beffarion , [ cardinal ] dispute contre les Latins à Ferrare , 112 Son discours fur l'addition Filieque au symbole , 218. Un autre

> discours dans le concile de Flo-KKKK

rence touchant l'union des Grecs avec les Latins, 240. Il se dé-On penfe à le faire pape : Raifons qui lui donnent l'exclusion.

Blaye, ville de Guienne prise par les François fur les Anglois, 539. puter au concile de Basle, 27.

> 28. Les peres du concile de Baffe leur écrivent , 29. Leurs Bourdeaux. Les François prennent députez arrivent à Balle , & on leur donne audience , 42. Difcours du cardinal Julien à ces députez, la même. Articles des Bohémiens présentez au concile de Bafle , 44. Réponfe du concile à ces articles, 46. Les députez du concile de Prague travail-Grandes divisions en Bohême, 87. Les Catholiques Bohêmiens s'emparent des deux villes de Prague , 88. Nouveau traité des peres de Bafle avec les Bohémiens, 102. On s'assemble à Inlaw pour l'accord , 135. Le traité est ratifié par l'empereur, 116. On les absout des censures, d'Albert d'Autriche, 196 Ils ne veulent point du fils de ce prin-

137. Hs font battus par l'armée re pour leur roi , 315. Ils offrent la couronne au duc de Baviere qui la refuse, la même. Nouvelles demandes qu'ils font au concile de Passe, 316. Autres Hemandes, 361. Carvajal leur Elt envoyé en qualité de légat; Be leurs demandes à ce légat, 476. Ils demandent les bulles de l'archéveché de Prague pour Roque-

fane , 478. Le legar peu fatis-

fait quitte la Bohême & s'en rea tourne à Rome, clare en faveur de l'union, 254. Bonne, époufe de Brunoro, fon courage & ses grandes actions mili-184.0 185. taires . 608. Borgia, [ Alphomfe ] élu pape sous le nom de Calixte III. Voyez Ca-

lixte. Bohémiens. Ils s'affemblent pour dé- Bonlogne, (cardinal de ) élu pape;

Voyez Nicolas V. Sauf-conduit qui leur est donné, Troubles arrivez dans la ville de Boulogne.

> cette ville fur les Anglois , (40. Les habitans traittent avec les Anglois pour se mettre sous leur domination , s (1. Le roi de France se met en campagne pour recouvrer cette ville , 182. Elle demande à capituler , & se rend à la France,

lent à défunir les Bohémiens , 59. Bourges. Allemblée des évêques de France dans cette ville, 9. Raifons fur lesquelles on y appuye la nécessité du concile de Basse, la même. Motifs qui animerent cette affemblée, 18. Autre affemblée à Bourges où l'on dresse la Pragmatique - Sanction, 200. Suite de cette assemblée, où les députez du pape Eugene & du concile de Bafle font envoyez & écoutez, 111. Réponfe qu'on y fait à tous ces députez,

Bourgogne. ( duc de ) Ses amballadeurs disputent de la préséance avec ceux de Savoye, & les électeurs de l'empire, 54. 0 552 Ils l'emportent fur ceux du duc de Bretagne, la même. Leur duc demande au concile de Baile la canonifation de Pierre de Luxembourg, qu'on lui refuse, 138. Il leve honteufement le fiege de Calais , 140. Ses ambassadeurs quittent Bafle, & vont à Ferrare où ils font reçus, 121; Ils y entrent au concile fans faluer l'empereur des Grecs qui en est fort piqué, la même. L'empereur par avarice refuse la vilire de ce duc. (89,

Bourgogne, (ducheffe de) travaille à la paix entre la France & l'Angleterre, 126. Elle n'y peur réuffir, 227.

Bretagne, (Jean duc de) sa mort, 489. François I. lui succede, & rend homage au roi de France, 448. Mort de ce dernier. Pierre II. lui succede, 523. Hommage que Pierre rend au roi de France pour ses états, 526.

Brezé, senéchal de Poitou fait gouverneur de Roüen par Charles VII. 505. Le dauphin l'accuse, mais il se justifie sur routes les accusations formées contre lui

Brice ( Jourdain de ) fon écrit en faveur du pape Eugene, 96. 0

Bruges. Ses habitans de révoltent contre le duc de Bourgogne, 187. Bruni. Voyez Aretin.

Branoro, fameux capitaine, fait prifonnier par Alphonfe, 384. Son mariage avec Bonne, & fes grandes actions. Voyez Bonne.

Buch , [ captal de ) fon traité particulier avec la France dans la guerre des Anglois , (41.

Bule du pape Eugenepour la diffolution du concile de Bafle & la convocation de celui de Ferrare, 161a Seconde bulle de ce pape qui confirme la translation à Ferrare, 170. Autre bulle pour le même fujet, 175. c

Ain, ville prife fur les Anglois par le connétable de France,

Calabre (duc de ) reconnoît le concile de Basle & le pape Felix, 381. Calais est assiegée par le duc de

Bourgogne, qui en leve honteufement le fiege,

Calixte III. elu pape, 609, 50n voru
de faire la guerre aux Tures, 610.
Les Florentins lui députent faire
Antonin, 611. Éneas Svlvius le
h arangue, la même. Divisions en-

tre ce pape & le roi Alphonfe, 612. Sa lettre au roi de France, 615. Canut (Charles) roi de Suede, 486. Capifran (Jan) est envoyé par le papeen Allemagne, 330. Roque-

lane lui écrit pour conferer avec lui fur la religion, 531. Capranica [ Jean ) fa promotion &

Capranica [ Jean ) fa promotion & fon histoire, 96.
Captal d: Buch. Voyez Buch,

Carraccioli, (Jean) grand senéchal de Naples, son ambition, sa vie déreglée, & sa mort, 37. & 38. Cardinalas. Eloge que le pape Eugene en fait dans un conssissoire,

Cardinaux. Leur nombre reglé par le concile de Balle, & les qualitez qu'ils doivent avoir, 129. Carifius; on cite son symbole à Fer-

carre, 220.

Carmagnole, (François) les Veni
tiens lui font trancher la tête, 42.

Carmes, mitigation de leur regle,

rare, 170. Autre bulle pour le Carvajal, député du pape Eugenc à même sujet, 171. la diete de Francfort, 372. Légat

du pape Nicolas V. en Bobiene, 476. Sa 1900nf aux Bobieniers, Ia même. Ce qu'il répond à Roquefane qui demandois des bulles pour l'archevèché de Prague, 487. Il reprend un difcours que Roquefane ne peut achever faure de memoire, 480. Il quiter la Bobiene & revient à Rome, 481. Cafémir ett ful roid e Pologne, 481. Il accepte le royaume, & fe fair Il accepte le royaume, & fe fair

Castriot. Voyez Scanderberg.
Catherine, reine d'Angletetre, fon

fecond mariage est fort désaptouvé, 141. Censure d'une proposition contre les

monitions des évêques, 40. Autre censure en faveur des curez contre les religieux mendians, 543. Censures des propositions d'Augustin de Roma, 121 Cessimique taix Amedie d'Savore du

fouverain pontificat, 491. Poyez.

Amedée.

Chaldéens de l'ille de Chypre, se fou-

mettent à l'Eglife Romaine, 433.

& fuiv.

Chapeaux. En quel tents leur ufage a
commencé en France. 104.

Charier VII. roi de France, défend aux véoques de fon royamme d'aller à Ferrare, 164, Il lair fon chrefe à Pair, 175, Il affenible fon clergé à Bourges. Fryez Bourges, Le concile de Balle lui envoye fes decrete, qui font examiner dans cette affenible; par des ains cette affenible; par des ains cette affenible; par des beinen du pape Eugene, 286. Son ditt rouchant les divisions de l'églife, 313, Il prend cerci de Poncife, 363, Il reprend aufii Evreux fur les Anglois, 364, Il pateours une partic de fon royaupateours une partic de fon royau-

me , 189. Demandes que lui fone les seigneurs de France, & leurs plaintes, la même. Sa réponse à ces plaintes, 390. On lui cede le comté de Comminges , 408. Il occupe fes troupes hors du royaume, après sa paix avec l'Angleterre , 427. Traité d'alliance qu'il fait avec les Suisses, & ceux de Metz. 428. Il établit des compagnies d'ordonnance, 429. 11 va de Nancy à Châlons fur Marne, 479. Il reçoit des lettres du nouveau pape Nicolas V. 465. Il lui envoye des ambassadeurs, 464. Ses foins pour procurer la paix de l'églife , 491. Ses ambaffadeurs conviennent de la cession avec Amedée de Savoye , la même. II fait fon entrée dans la ville de Rouen, 504. Il recouvre toute la province de Normandie fur les Anglois , 519. Il affemble les grands du royaume à Tours, 524. Il envoye une armée en Guienne la même Il déclare la guerre au duc de Savoyes mais le cardiffal d'Estouteville menage austi - tôt une paix entre-eux, 550. Il fe rend à Saint Jean d'Angely, pour recouvrer la ville de Bourdeaux, 582. Le papelui écrit, Chami (dame de ) donne le faine

Suaire au duc de Savoye, 574-Chérillon. [ cardinal de ] Ce qui lui arriveà Milan , pour avoir voulu changer l'office Ambrossen, 344. Cherbourg. Siege de cette ville par

les François, 522.
Chevaliers de l'ordre du Croislant
de la Lune, 487. Chevaliers Teutoniques, en guerre avec les Polonois. Veyet Teutoniques.
Christiern, roi de Dannemarca, &

de Norvége. 486.

629

Cypre. Les ambassadeurs du toi de certe isle arrivent au concile de Bafle,

Cilly, (comte de ) vient a Rome, pour le Jubilé. Son caractere, &

fes qualitez, C'e nangis. [ Nicolas de ] Sa mort, & fes ouvrages, 339. & Suiv. Coapchon , lieutenant de Procope

dans l'armée des Bohémiens , 89. Il vient se jetter aux pieds de l'empercur, 116.

Cœur, ( Jacques ) député vers le pape par le roi de France Charles VII. 574. Est accuse d'avoir empoisonné Agnès Soreau, aimée de Charles VII. 515. On confisque tous ses biens, & on le condamne, la même. Sentence mémoire est rétablie,

Cologne. Concile tenu dans cette Comminges ( comté de ) cedé au roi de France, 409. Le comte d'Ar-

magnac, s'en empare, & le dauphin l'en chasse, 408. Communion fous les deux efpeces. Les députez du concile de Prague la permettent à Prague en Bohême, à certaines conditions, 58. Elle est accordée aux Bohémiens par

le concile de Basle, 135. Son decret là-dessus, Compagnies d'Ordonnance, établies en France par le roi Charles VII.

Conception de la sainte Vierge. Decre t du concile de Bafle fur ce myfte-

re, Concile. Réglement à Basse pour la tenue des conciles , s. J'ulqu'où va l'autorité des conciles, felon les peres de Basse, 78. Leur preuve tirée du concile de Calcedoine, 79. Il ne peut y en avoir qu'un saul genéral assemblé, 36. Sa superiorité au dessus du pape, 20. 80. 270. O fait.

Concile d'Angers, Conclave pout l'élection de Felix V.

au concile de Baste, 297. - Pour l'élection de Nicolas , V. 459. -Pour celle de Caliste III. 608. Concordat entre le pape Nicolas V.

& les Allemands, Concubinaires. Decret du concile de Bafle contre eux,

Condelmer, neveu du pape Eugene, fait prisonnier par les Romains, 82. Le pape le déclare general de ses galeres, pour aller à Conftantinople, & amener les Grecs

en Italie. prononcée contre lui , 185. Sa Connestable de France, Conspiration contre lui , 334. Le dauphin s'en déclare le chef, 335. Le roi la diffipe, & oblige les conjurez à lui venir demander pardon , la même, Ses conquêtes en Normandie,

520. O Suiv. Consecration. Examen des paroles qui la font, dans le concile de Florence , 251. Déclaration des Grecs, 214. Leur réponse à la demande du pape là-dessus, la

Conspiration contre le pape par Por-Conftantin, dernier empereur des Grecs, est tué à la prise de Conf-

tantinople, Constantinople. Mahomet se prépare a en faire le fiege , 553. Petit nombre de ceux qui defendoient la place, 557 Fureur des Tures à l'attaquer, 559. Quatre navires de Chio viennent au secours de la ville, 560. Ils entront victoricux dans le port, après un rude con-

KKKK iii

bat, 361. Les Tures fon prêts d'en lever le fiege fur une fauise nouvelle, 1a même. Ils se préparent à donner un assau genéral, 662. Dernier assaur donné à cetet ville, 564. Elle est prise & abandonnée au pillage des Tures, 567. Mahomet y fair élire patriar-

che, Georges Scolarius, 571.
Conflantinople (parriarche de ) arrive
à Ferrare pour le concile. Voyez.
Joseph.

Constance. Les decrets de la quatriéme & derniere session du concile de cette ville, sont construez dans le concile de Basse. II.

dans le concile de Balle , 11. Corario (Antoine ) cardinal. Sa more,

Corcellis, (Thomas de) Son difeours contre le pape Eugene, 273. Corvin., Voyez Huniade.

Coska, [Guillaume] un des députez des Bohémiens à Bafle , 28.

Contances. Ville prife par le duc de Bretagne pour les François, 501. Comillier, forte de foldat, ainfi nom-

mé, parce qu'il portoir une épée appellée coutille,

Creil. Prife de cette ville par les François, 363. Croissant de la Lune. Ordre de Che-

valerie institué par René d'Anjoù roi de Sicile , 487.

Croix. ( cardinal de fainte) Il meurt de l'operation de la pierre, 394. Crois. Comment Scanderberg y ren-

tre, & s'en rend maître, 406. Cette ville est ensuite assiegée par Amurat, qui est obligé d'en lever le siège, 534.

Curez. Cenfure de quelques propofitions, qui concernent leurs droits.

Cuja, (Nicolas de) député du pape Eugene à Mayence, 266. & à Fracfort, 271. Il est fait cardinal;
482. Il est envoyé par le même
pape légat en Allemagne, 514.
Son démèlé avec Sigismond duc
d'Autriche, 616.

Cypriots. Ils ne veulent pos recevoir l'archevêque de Nicofie, qui va les trouver de la part du pape, &c font empoisonner celui qui vouloir l'instaler, 434. La femme du gouverneur accommode cette affaire, la même.

D Affrica

D Annemarck. Affaires de ce royaume, 141. & 486. On élit pour roi Christophle de Baviere, 314. Le foldan d'Egypte écrit au roi de Dannemarck, 430. Dauphin de France. Il se déclare

Il se retire en Dauphiné, & ne veur pas revenir à la cour, 516. Il s'unit avec le duc de Milan contre Alphonse roi de Naples, 614. Dauphine de France. Sa mort, 440.

Declaration de Bessarion de Nicée pour les Grees, 254. Decrets du concile de Basse, pour montr. r qu'il ne peur y avoir qu'un concile general, 16. Decret qui déclare le pape. Eugene

tree qui actuare le pape-luggaue incorrigible, & fulpens, &G, Autre qui abolit les referves, & renouvelle les éléchions, & f.i. Autre touchant les Juifs, &6.Autres, decrets touchant les concubinaires, les excommunications, intendits & appels, 92. © fuir.
Autre, qui défend de rien don-

ner ou exiger pour provisions, collations, elections, institutions

annates, déports, &c. 110. @ fuiv. Autres touchant les possesfions pacifiques, 115. Sur l'office divin, & autres, la même, & fuiv. Contre les Venitiens, 121. Pour le lieu du concile en faveur des Grecs, 152. & Juiv. Contre le pape Eugene, 160. En faveur des graduez, 178. Qui suspend le pape Eugene, 179. Le concile envoye ses decrets à Charles VII.

Decrets des conciles de Ferrare & de Florence contre les peres de Basle , 181. Pour l'union des Grecs & des Latins , 156. 6 furv. Pour l'union des Armeniens. 304 Pour l'union des Syriens à l'église Romaine.

Déport : ce qu'on attend par ce terme .& decret du concile de Batle pour défendre les déports. 112.

Ø 115. Dieppe. Les François se rendent maîtres de cette ville par efcalade, 110. Les Anglois l'affiegent, & le dauphin leur en fait lever le fiége, 391. C fuiv. Discipline militaire reglée par le roi de France Charles VII. 333.

E Deline [Guillaume] condamné comme forcier, par une fentence prononcée à Evreux ,386. Edouard roi de Portugal; la mort,

Elections & refervations reglées par le concile de Basse, 130. Comment se faisoient autretois les élections & les changemens qui y font furvenus; 201. Elifabeth, reine de Hongrie; & mort, 393.

en cour de Rome, droit de sceau, Errie, roi de Dannemarca, écrit au concile de Basle, 93. Il quitte son royaume, & un autre est élu en 141. 6 314. Estouteville ( cardinal d' ) réforme l'Université de Paris, 149. Ses qualitez & fa trop grande féverite, la même. Il allemble les évêques de France à Bourges pour la Pragmatique-Sarction, 550. Il menage la paix entre le roi de France & le duc de Savoye, la méme.

Eugene IV. Veut dissoudre le concile de Basle , 3. Il en égrit au cardinal Julien fon legat à Batle, 12. Les deux réponfes de ce cardinal au pape, 13. 6 17. L'on écoure ses légats dans une congrégation , 32. Remonstrances de l'emperur à ce pape, 50. Députez d'Eugene au concile de Bafle, & leurs discours pour approuver le concile , la nême. Il envoye au concile des présidens qui font refusez, 52. 0 53. Accord de ce pape avec l'empereur , 56. Decret de citation contre ce pape , 60. Lettre de ce pape au concile de Basle, 62. Il casse le decret de la douziéme fession , 63. L'empereur lui écrit & l'exhorte à continuer le concile, 65. Il se brouille avec les Colonnes, 67. Le duc de Milan lui fait la guerre, la même. Le mauvais état de ses affaires l'oblige à promestre de se réunir au concile, & de se déclarer en sa faveur, 70. Il révoque ses bulles portées contre les peres de Basse, 73. Jugement qu'on porte de la conduite , 75. Ses légats font incorporez au concile, 77. Autre lettre de ce pape au concile, dans

61:

laquelle il conforme son approbation, &L Sédition contre lui à Rome, qui l'oblige à s'enfuir à Florence, 82. Le concile lui envoye deux cardinaux, 84. Il confirme le traité du concile de Bafle avec les Grecs , &c. Le duc de Milan veut le faire arrêter à Florence, 105. Les légats d'Eugene s'opposent à Basle au decret contre les annates, 112. Ce decret est envoyé au pape, 113. Sa réponse à ce decret . 114. Il follicite les Grecs à venir à un concile en Occident, 119. Les légats s'opposent au decret des indulgences, 132. Les peres de Bafle lui députent , & la réponse, 143. Il défend à ceux d'Avignon de prêter de l'argent aux peres de Bafle , 150. Il refuse d'accorder des indulgences , & l'imposition des décimes , 151. Ses légats usent d'artifice pour sceller leur decret , 156. Eugene le coufirme par une bulle,157. Il envoye fes galeres aux Grecs avec fes legats qui arrivent à Constantinople, 158. Ceux du concile by arrivent aussi peu de tems aprés. la même. Decret -du concile de Bafle contre Eugene, 159. Autre bulle d'Eugene pour dissoudre ce concile, 161. Il est déclaré contumace par les peres de Bafle , 166. Il convoque un concile à Ferrare, 162 Il invite les prélats & abbez à s'y trouver, 164. Autre bulle de ce pape fur le même fujet , 175. Les peres de Basse le suspendent de toute jurisdiction , 177. Son decret contre le concile de Basic , 181. L'empereur des Grecs le faluë à Ferrare , 185. Il traite avec les

Grecs sur l'affaire du coneile : 188. Il fait l'ouverture du concile de Ferrare avec les Grecs, 192. On continuë à Basse le procès contre lui , 207. Il propole aux Grecs de transferer le concile de Fetrare à Florence, 230 Traité entre ce pape & Jean Palcologue empereur des Grecs, 247. Sa réponfe à Bessarion touchant la déclaration des Grecs, 255. Son decret pour l'union des Grees, 216. Demand s qu'il fait à l'empereur des Grecs . 162. Il demande aussi la punition de Marc d'Ephese ; 261. de même que l'élection d'un patriarche, 264. Son decret contre les peres de Basle, 290. Il fait une promotion de dix-sept cardinaux, 102. Charles VII. demeure dans son obeiffance, 323. Ce pape envoye le cardinal de Venife à Constantinople , 330. Il écrit à l'archevêque de Cantorbery , la même. 11 dégrade Vitelesqui du cardinalat, 231. Il écrit à l'empereur Conftantin Paleologue, 3 5 1.11 reçoit des lettres du Roi d'Ethiopie & du patriarche d'Alexandrie . 4 même. Sa réponfe aux députez de l'assemblée de Franctort . 85 Il envoye le cardinal Julien légat en Hongrie, 392. Il part de Florence & va à Sienne, 394. Il écrit à Alphonse, & ratifie un traité avec lui , 395. Il part de Sienne & vient à Rome, 401. Son chagrin fur la défaite de l'armée Chrétienne à Varne, 422. O fuiv. L'empereur lui députe Æneas Sylvius , 431. O 442. les Caldéens & les Maronires fe soumettent à lui , la même Il écrit au roi d'Angleterre, &

Nui envoye la role d'er., 446. Maladie de ce prep. 411. Sex diffuficion avant la moor. & fa bulle pour la pair de l'égilé. Le multe. Il réfulé l'Extrême-Ondion, ne fe crovant pas affer malade, 464. Son diffours aux cardinaux avant fa mort, la même. Il reçoit l'Extrême-Ondion, & meure, 456. Ses qualitez; fon caractere, fon caractere, fon caractere, fon caractere, for faire.

Enflache ( cardinal de faint ) gouverneur de la ville d'Avignon ,

Excommunications. Decret du concile de Balle touchant les excommuniez en faveur des confciences timorées, 101.

Expeltative. Ce qu'on entend par graces expectatives condamnées par le concile de Basse. 130.

.

Alaife, ville de Normandie affiégée par les François. § 21. Felix V. élu pape au concile de Bafle après la déposition d'Eugene. Veyez Amedée.

Ferdinand, frere du roi de Portugal, est battu par les Maures, fait prisonnier, & meure. 174.

fair prifonnier, & meure. 1744. Ferrare. Concile indiqué dans 1744. Ferrare. de l'Arance défend aux évêques de fon royaume de 3º rendre, 1 ét. 4º Prumier fiffins à laquelle fit trouve le cardinal Julien, après avoit quitte fille, processor de l'Arance de Bulle, 181. On ytraite avec les Grees qui y font Tome XXII.

préfens, 18 & Articles qu'on y doit examiner réduits à quatre, la même. Assemblée d's Grecs & des Larins, 189. Dispute sur la place que devoit occupor l'empereur des Grecs, & règlement pour les scances, 190. Commencement de ce concile avec les Grecs, & des conferences avec eux, 19 2. & fuiv. Premiere feffion des Grecs & des Latins ; 211. Seconde feffion , 212. Troisième session , 213. Quatrième sefsion , 214. Cinquiene Session , 215. Sixième feffion , la même Septiéme session, 216. Huitième session. 2 1.8. Neuvième session, la même. Dixieme feffion, 219. Onzieme session, 220. Douzième session: 2 2 1. Treizieme fession , 2 2 3. Quatorzième seisson , la même. Quinzieme session, 224. Le pape transfere ce concile à Florence. pour y être continué.

Ferrare [ Jacques de ] député du pape Eugene à la diéte de Francfort.

Filioque: Grande dispute sur ce mot
à Florence entre les Grecs & les
Latins, & sur son addition au
symbole, 216. & sur. Dissours
de Bessarion sur cette addition,

Florence: Les Grees s'y affemblent dans le pulais de leur empereur; pour déliberere fur la maniere de proceder dans les délibérations du concile, 211. Promiere fession à Florence; 331. Seconde (essen 3.13. Trosjèrem & quarirem; 131. Trosjèrem & quarirem; fession, 137. Navavien: [essen fession, 137. Navavien: [essen; 138. Dixime & derare; fison avec les Grees v.6. Decret de ce concile pour l'union des deux églifes . la Grecque & la Latine , la même. Premiere feision après le départ des Grecs, 200. Seconde festion , 304. Troisième feffion, 318. Quatrième session, 349. Cinquieme ferfion , 370. Fin de ce concile que ce pape transfere à Rome.

Florentins, Ils députent S. Antonin leur archevêque au pape Callixte Foix (comte de ) prend Mauleon

de Saule.

Fougeres. Un capitaine Anglois furprend cette ville fur le duc de Bretagne, 497. Ce due la reprend peu de tems après.

Fourmigny [ Bataille de ] gagnée par les François fur les Anglois, 519. France. Etat des affaires de ce royaume, 40. Le crédit des Anglois y diminuë beaucoup.

Francfort. Diétes ou assemblées des princes d'Allemagne dans cette ville, 123, 371, 441, 442, 601. Françoife , [ Sainte ] la mort & la canonifation long-tems après. 343. Frederic III. eft élu empercur. 314.

Il est couronné à Aix-là-Chapelle. 171. Il va à Francfort pour la diéte. 374. Jugement qu'il y prononce for le schisme. 375. Il pasfe proche Balle , & n'y vout point entrer, quoiqu'on l'invite à le faire. 377. Il y va enfuite & y fait ion entrée. 179. Son entrevue avec le pape Felix V. La même. Ses plaintes & contre Eugene & contre le concile de Baste, 399. Il prétend au duché de Milan après Bohémiens Ladislas qu'ils avoient

élu pour leur roi. 5 2 7. Il va en

halie pour recevoir la couranne,

544. Il arrive à Rome, & y fait son entrée, & le pape le couronne. 546. Il va à Naples visiter le roi Alphonse , la même. Il s'en retourne en Allemagne. 547. Caractere de cet empereur , la même. Il est forcé de rendre la liberté an jeune Ladislas élu roi de Bohême. 548. Il refuse la visite du duc de Bourgogne, 189. On traite avec lui pour prendre des mesures touchant la guerre contre les Turcs. Fregofes'empare de la ville de Genes

au nom du roi de France. 449. Il fe moque enfuite des François . & veut garder cette ville. 450. Frizingue. Concile tenu dans cette ville en Allemagne. 245. On y fait vingt fix reglemens touchant La discipline de l'église, & des mœurs du clergé , la même & fuiv.

And. Révolte de ses habitans I contre le duc de Bourgogne. (87. Ils en sont sevérement punis.

Genes. Broffilleries & guerres civiles dans cette ville à cause des differens partis.

Genois. Ils se révoltent contre le duc de Milan, & tuent leur gouverneur, 105. Ils proposent de livrer leur ville au roi de France, 449. Ils envoyent du secoure à Conftantinople affiégée par Mahomet. 162. Ils rendent Pera à ce fultan. 19. Ils ne font point compris dans la paix d'Italie. 591.

la more du duc. 467. Il refute aux . George , despote de Servie , arrête Huniade prisonnier, & ne lui rend la liberté qu'à des conditions fort dures, 484. Les Tures vont l'atenquer en Servie, 600. Sa mort,

George Scolarius, pantiarche de Constantinople, est installé par Mahomet II. qui lui rend vilite, 572. Sa retraite & ses ouvrages,

Glocefire | comte de ) étranglé dans fa prison par ordre du roi d'Angleterre ; ce qui rend la reine fort odieuse.

Gonzague ( Jean-François de ) feigneur de Mantouë, devient marquis par l'érection de sa feigneurieen marquisar, 57

Graces expellatives abolics & dételtées par la Pragmatique - Sanction, 205

Graduez: Décret du concile de Bâle en leur faveur, 178

Grees, Négociations du concile de Bifle avec eux, pour l'union avec Péglife Romaine, 84. 98. 141. Ils envoient des ambaffadeurs à ce concile, \$5. Articl s dont on convient de part & d'autre, la même. Leurs ambaffadeurs font recus au concile , 86. Il font follicitez & par le concile & par le pape Eugene, 119. Ils confentent à la tenue d'un concile en Occident, 120. Arrivée d'un ambasfadeur Grec à Basle, 144. L'on n'a aucun égard aux propositions qu'il fait, 146. Le pape Eugene leur envoye ses galeres, & le concile fait la niême chofe, 158. & fuiv. Ils refusent les galeres du concile, & s'embarquent fur celles du pape, 159. Artivée de l'empereur des Grecs, & du patriarche de Constantinople à Venise, & ensuite à Ferrare, 183. O 184. Ils faluent le pape d'une maniere affez parti-

culiere, 18 (. Les Grees conterent avec les Latins fur les articles conteffez, 193. Sur le purgatoire, 194 Ils choiliffent fix personnes pour disputer avec les Latins, 211. Lears raifons contre l'addition Filioque, 218. Ils acceptent la translation du concile de Ferrare à Florence, 116. Leur départ pour Florence, 130. L'empereur des Gracs est fort porté pour l'union, 139. On s'essemble chez le patriarche pour la terminer, 241, & 242. On la conclut, & on traite les autres points contestez, 246. O fuiv. Profession de foi commune aux Grecs & anv Latins, 4 même. L'empereur demande que les Grees offrent le Sacrifice en public; ce qu'on lui refuse, 262. Le pape veut leur persuader de nomnier un patriarche en la place du leur mort à Florence, a64. Ils le refusent absolument . 4 même. Ils demandent la restitution de leurs églifes, 26 5. L'empercur part, & va s'embarquer a Venise, 266. Les Grecs arrivent à Constantinople, 3 26. Plusieurs fe retractent & s'élevent fortement contre le décret de l'union, 317. Ecrits des Grecs schismatiques contre le concile de Florence, la même & suiv. La division augmente parmi eux, 188. 0 406. Les Grecs de Ruffie & de Moscovie mettent en prison le légat du pape, 407. Nicolas V, leur écrit, & prédit leur ruine prochaine, 535. Mahomet II. renouvelle avec eux le traité de paix, 536. Ils écrivent aux Bohémiens pour s'unir à eux contre l'eglise Romaine, Lilli

f 37. Ceux de Confantinople fe revolent contre l'union , 51. Leur aveuglement fur les préparatifs de Mahomet , 56. Ils font affiègez dans Conflantinople par le fultan , La même. Ils perdent courage par la eteraite de Juffinien , 467. Ils perdent entierement leur empire, & Conflantin leur empercur eff tué dans une action , 566

Guienne. Guerre dans cette province contre les Anglois, 539. & Juiv. Ceux-ci perdent beaucoup de villes, 540. Le roi de France y envoye des troupes,

Guillaume le Chartreux, auteur de quelques ouvrages. Voyez Lindvood.

#### H

Haly bacha, avertit fous main l'empereur des Grees des desseins de Mahomet II. 563 Harstenr affiégée par les Anglois, 336. Sa prife par les François,

Hommage du duc de Bretagne au roi de France, 448 Honfleur. Cette ville estprise par

le comte de Dunois, gra-Hmgrait. Ils choififlent pour leur roi Ladiflas roi de Pologne, 315. Hanfray (comte de Glocchter) ennem de la reine d'Angkterre qui prévient le roi contre lui, & ch étranglé dans fa prifon , 44. Humiade commande l'armée des

étranglé dans sa prison , 441.

Humiade commande l'armée des
Polonois , 404. Victoire qu'il
remporte sur les Tures , la même.

Il ferceire de la bataille dans une
action contre les Tures , & est
sause de la désaire de l'armée

Chrétienne, 420. En se retirant il est arrêté dans la Valachie, 421. Il leve une seconde armée contre les Turcs, 483. Il est battu, prend la fuire, & est arrêté par la despote de Servie, 484.

Hussies. Artifices dont on se sere pour les ruiner en les divisant, 90. On les brûle tous dans une grange où ils se sont retirez, 91.

#### - 1

J Acobies. Leurs députez au concile de Florence, 351. Leur origine & leur créance, 349. Décret pour leur union avec l'églife Romaine, 350. Ce décreteft reçu par leur député. 318 Jacques I. roi d'Ecosse est assassiné.

Jacques I. roi d'Ecosse assassiné; 139. Jacques II. roi d'Ecosse épouse la fille du duc de Glocestre.

Jacques Cœur. Voyez Cœur. Jean, roi de Portugal. Sa mort, 68 Jean, duc de Bretagne. Sa mort,

Jean, roi de Castille, Sa more, 591
Jean Comnène, empereur de Trebizonde, écrit au pape, 96
Jean Paleologae, Voyez Paleolo-

Jeanne, reine de Naples. Sa more ?

Iglavv. Assemblée dans cette ville pour l'accordavec les Bohémiens, 135. Philibert de Monjay, évêque de Courances, assiste à cette assemblée, & y fait un traité avec eux.

Imprimerie. Son invention, 34x & fuire. Quels om été les premiers livres imprimez, 342.
Includgences. Disputed à ce sujet entre le pape Eugene & le conside de Bafle, 132. Ce pape refuse de ratisser le décret qui les concerne, 151. Ces indulgences étoient pour tous ceux qui contribueroient de leurs aumônes à l'affaire de l'union de l'église Grecque avec

la Latine, 132

Interdits. Reglemens établis par le concile de Basse à ce sujet, 101

Joseph, patriarche de Constantino-

ple: son penchant pour l'union, & sa mort, 245. & 249. Sa profession de soi qu'il laisse par écrit en mourant, la même. Les Grees resusent au pape de lui nommer un successeur à Florence, 264.

Voyet Grees.

Jourdain de Brice écrit en faveur du
pape Eugene, 96

Ifabelle de Baviere, mere de Charles VII. Sa mort, 110

Iffiton, cardinal, envoyé légat à Constantinople, & mis en prifon par les Grees après leur rerour de Florence, 407. Le pape le renvoye dans la même ville avec le même titte de légat, 537. Le s'y trouve pendant le flégat, & ce st fait prilonnier fans qu'on le reconnoille, 583. Il fe rachete à Pera, & revient à Rome, la mêterie present à Rome, la mêterie à Rome, la mêterie de la mêt

Jubilé publié par le pape Nicolas V.

496. Il est ouvert à Rome, 507.
On Faccorde aux Polonois & aux
Lithuaniens, 535

Juges pour les causes de la foi, établis par le concile de Basse, 31 Justs, Décret du concile de Basse à leur sujet, 87. Ils présentent à

Bafle au pape Felix le livre de la loi, 320 Julien (cardinal) nommé légat

Julien (cardinal) nommé légat pour le concile de Basse, 2. 11 arrive de Bohême à Basle, & écrit aux Bohêmiens, 3. Son discours dans la premiere fession du concile, 5. Ses deux lettres au pape Eugene, pour l'empêcher de diffoudre ce concile 12. 6 17. Son discours aux Bohêmiens arrivez à Bafle, & la réponfe de Roquefane, 42.0 43. Autre discours de ce cardinal aux mêmes , 47. Il quitte Bafle & fe rend à Ferrare auprès du pape Eugene IV. 177. Le cardinal d'Arles préside en sa place au concile de Basse, 179. Le cardinal Julien va complimenter l'empereur des Grecs à Venife 184. Il est un des tenans de la difpute avee les Grecs, 193. & Juiv. Ses preuves en faveur de l'addition Filingue, contre Bestarion, & Marc d'Ephofe , 220. & 221. Le pape Eugene l'envoye légat en Hongrie, 392. Il fut rompre la tréve jurée par les princes Chrétiens avec Amurat empereur des Turcs, 413. Of fuiv. Discours qu'il fit à ce fujet , la même. L'on donne la bataille que les Chrétiens perdent, & où ce cardinal

est tue, 418. O suiv. Justine. Congregation de cette sainte honorée par le pape Eugene IV.

Juftiniani, (Jean ) est envoyé par les Genois au F. cours de Cont tantinople, 519. Son arrivée augmente le courage d's Greets, la même. Sa retraite honteuse, après deux blessures, leur fait perdre courage, 565.11 meur de ses blessures dans Fisse de Chio, Lu

Justinien. ( Laurent ) Voyez Laurent. ĸ

Enpis (Thomas à ) compose le livre de l'Imitation de Jefus-Christ, 365. On doute s'il est veritablement auteur de ce livre, & les raisons qu'on a d'en douter. la même.

Kyriel, capitaine Anglois, vient mettre le fiège devant Cherbourg, \$17. Il prend cette place , la même. Il passe la riviere de Vire, & vient attaquer les François, 517. Les Anglois font battus, & Kyriel est fait prisonnier,

Adiflas Jagellon. Voyez Polo-J gne.

Ladiflas le jeune, élu roi de Hongrie, 411. Il est aussi élu roi de Bohême, & l'empereur refuse de l'y laiffer aller, 527. Il recite devant le pape un discours à sa louange, 545. L'empereur tut rend la liberte, & le laisse aller en Bohême, 648. Il écrit au pape une lettre fort vive, 549. Il est couronné roi de Bohême, 581. Sa fœur épouse le roi de Pologne, 599. · Laurent Justinien, patriarche d'A-

quilée, 538. Il est fait patriarche de Venife, & meurt, 605. Clement VII. le met au nombre des Bienheureux,

Laufanne. Assemblée des peres de Bifle dans cette ville pour la paix de l'églife, 492. Les décrets qu'ils y firent avec Amedée, pour éteindre entierement le schisme. la meme.

Légats du pape Eugene incorporez au concile de Baste, 76, 6 77.

Précautions qu'on prend pour empêcher leur trop grande autorité. Esparre. ( ficur de ) Son supplica :

Liège. Reglement pour la discipline de son église. Lindvood. [Guillaume de ] Sa mort, & fes ouvrages, 450 Louis d'Anjon. Sa mort, 9\$

Louis , patriarche d'Aquilée , est député à Mayence par le concile de Bafle, 267. Il meurt de la peste,

Louviers. Lieu de la conference pour la paix entre les François & les Angl is, Lune. [ Alvarez de ] Voyez Alvarez. Lyon [ l'archevêque de ] écrit au concile de Basse, 10. assemblée dans cette ville pour la paix de l'églife,& l'extinction du schisme, 473. On v députe vers Amedée de Savoye, la même.

M

Achet. [Gerard ] Sa mort, Mans [ le ] est rendu à la France par le roi d'Angleterre, Mahomet II. empereur des Turcs, fuccede à Amurat, 512. Ses bonnes & mauvailes qualitez, 533. Il se prépare à faire le siége de Constantinople, \$53. Il paroît devant cette ville avec deux armées, 556. Il propose un accommodement aux Grees, 561. Il prend la ville, & veut se rendre favorable aux Chrétiens, 167. & furv. Il fait clire un patriarche a Conftantinople, & l'installe lui même en lui donnant l'investiture , 571. & suiv. Il rend vilite à ce nouveau partiarohe, 572. Il fait alliance avec les princes du Peloponefe, 577. Il fait la guerre à Scanderberg, 579

Mayinea. Assemblée des princes d'Allemagned ann ceme ville, 167. L'on y regoit les décrets du concile de Buse, à l'exception de ce qui regarde Eugene, 1a même. Autreas l'emblée où l'on ressuré de Basse en qualité de lègez, 153. 6° 354. On y entreil les députez de se deux pares, 355. Qu'elle fur la déclison de cette assemblée, 396. L'assiliar est renvoyée à une autre assemblée qu'on induque à Francier, dans le mois de Novembre, 1a

Mayenne, ville renduë à la France par les Anglois, 470

Mantoue. L'empereur Sigismond l'érige en marquisar en faveur de Jean-François de Gonzague, 57 Mare d'Ephése. Ses disputes avec les Latins dans les conferences te-

les Latins dans les conferences tenucs à Ferrare, 195. Il parle dans la V. fellion, & prouve qu'on ne doit jamais rien ajoûter aux fymboles, 215. Il continue les difputes à Florence, & demeure quelquefois fans replique, 233. & furv. L'empereur lui défend d'affister à l'avenir aux conferences, 236. Il s'oppose fortement à l'union, 244. Le pape demande qu'on le punifie, 162. Gregoire le Protofyncelle & Joseph de Metone écrivent contre lui, 328. Difpute entre lui & Barthelemy de Florence , 388. Sa mort ,

Mariage. Sentiment des Grees fur ce Sacrement, & fa diffolution, Maronites, se soumettent au pape Eugene, 434 Mauleon de Saule, Cette ville est prise par le comte de Foix, 499

price par le comte de Ferx, 499
Magmard riperelente aux Bohêmiens l'imporrance d'envoyer
des députez à falle, & fim avis
l'emporte, 18. Les députez du
concil: el Falfe le font closifr
pour être misà la tête d: la nobleffe, & la commarder, 10bleffe, & la commarder, 6ll eft fair hieurenant du royaume
de Bohême, 481 Pogebrac le
fair prifonnier, & il meur en prifon, fot a miferablement, 483
Meffe, Le concile de Pafe condamne ceux qui la difern d'un ton fi
bas, qu'ils ne peuvent être enmarder des differes.

tendus des assistans, 17 Metrophanes de Cyzique, élu patriarche de Constantinople, & sa

mort , 408
Metz Le roi de France fait un traité
d'alliance avec les habitans de cette ville , 429

Meccamia, (Louis) archevêque de Florence, 312 Milan [ duc de ] faie la guerre au pape Eugene, 67. Il veu traiter avec le pape Felix pour le reconnoître, 138. A près de belles promeffes il fe mocque de Jui, 359. Sa mort, 466. Contelhaions pour fon duché, 467. Guerre en Italie à ce fujeet, 487

Montgujon, ville prife fur les Anglois, 339 Monton: (Nicolas de ) traite avec le concile de Bafle pour aller prendre les Grecs à Conflantinople, & les conduire à Bafle, 133,Le concile de Ealle lui donne l'étendard de l'églife, 44

200

Mates [l'évêque de ] est privé du temporel de son évêché par le Parlement de Paris, 618 Naplet. Affaires de ce royaume, 37.

Nation: Anaired et orbanin; you not la ville, & le leve enfuire, la même. Peu de tems: après il s'en rend maître. Foie: Alphonfe. Nations. On partage les membres du concile en quarte nations, 8 Navarre. Division entre le roi &

Charles fon fils,

Nepotifme proferit par le concile de Bafle, 128 Neutralité en Allemagne, 198. &

Nicolas de Tolentin; fa canonifation par le pape Eugene IV. 446 Nicolas V. est élu pape, 461. Il esi

reconnu dans toute l'Allemagne, 463. Le roi de France le reconnoît austi, 464. Sa lettre au roi de France & à tous les Fideles contre Amedée, 465. Concordat entre ce pape & les Allemands, 471. Ses bulles enfuite à tous les Fideles , en faveur d'Amedée de Savoye , 472. Le roi de France lui envoye une ambassade, 474. Bulles de ce pape touchant la ceffion de Felix V. 493. Autre bulle en faveur des Chrétions contre les Turés, 510. Il envoye le cardinal d'Arles légat dans la basse Allemagne, 511. Il y envoye aussi le cardinal de Cufa, 534. Il accorde un Jubilé aux Polonois & aux Lithuaniens. 535. Il exhorte les Grecs à renoncer au schisme, & sa prédiccion fur leur ruine, la même. Il veut ménager la paix entre la France & l'Angleterre, 138. II

couronne l'empereur Frederic à Rome, 546. Conjuration contre ce pape, formée par Porcario, 579. Mort du pape Nicolas V.

Nord. Ses royaumes font partagez à differens princes, 486. Les divifions de ces royaumes font un obflacle à la guerre contre les Turcs, 597

Normandie, Conquête des François dans cette province, 500. Les Anglois la perdent entierement, & en font tout à fait chaffez, 523 Notara, amiral de Conflantinopl.. Sa conduite, & le traitement

ple. Sa conduite, & le traitemene qu'il reçoit de Mahomet qui lui fait couper la tête, aussi-bien qu'à fes d. ux fils, Nuremberg. Assemblée des princes

d'Allemagne dans cette ville, 208. Ce qui y fut reglée, la même. Autre affemblée dans la même ville, 423, Guerre entre les habitans de cette ville & le marquis de Brandebourg, 506.

0

Offec divin, reglé par le concile de Balle pour la maniere de le reciter, 116.0º fiiva. Auftenreglement pouchant les affittacres à l'office. I même, Orienne. [duc d'] Les Anglois lui rendent la liberté, moitenant une rançon de trois cens millé écus; 317. Il reçoit du duc de Bourgogne l'ordre de la Toison d'orie la même. Il figne le traité d'ar 218. la même. Ce duc vient trouver le roi de France à Limoges.

Orleans [ Pucelle d' ] Sa mémoire est rétablie , 613 Onin Ouin, second mari de Catherine reine d'Angleterre, veuve de Henri V. a la tête tranchée, 141

Pacifiques possessions, Voyez

Pain azyme. La question qui le regarde est examinée dans le concile de Florence, 249

Paix. On la ménage entre la France de l'Angleterre, 44. Conferences à Tours pour ce fujer, 417. Expedient du roi Charles VIII. pour la paix de l'églife, 451. Répoidifince à Rome pour cere paix, 453. Bulle du pape Eugene à cette occasion, 1st aven. Paix de l'églife pour étendre le Éthifme, 491. O fuier. Le pape veut fe rendre le médiateur de la paix entre la France & l'Angletere, 538. Un moine fait faire la paux en Italie, 590.

Paleologue. (Constantin) Le pape Eugene lui écrit, 351

Palenlegue (Jean ) empreur de Conflantinople, fucecele à fon pere Manuel, & viane au conteide Ferrae, 183. Il parle avec érudition dans le conche de Florence, 23, 21 défend à Marc d'Ephefe d'affiller aux conferences, 216. Il recourre à Conflantinople, & n'ofe plus roppofer au chiffme des Gecs aprèls à bataille de Varne, 429. Anurar his accorde la pari, laméma. Sa more, 435. Conflantin Paleologue his fuccede; 446.

Palmier . Marthieu ) compole une chronique . 488

Panorme, (Parchevêque de Palcrme) combat les huit conclusions du concile de Basse, 270. Il prend le parti du pape Eugene, la même. Jean de Segovie hui répond, «Tome XXII.

171. Autres oppositions qu'il fait en faveur du même pape, 275. On l'exhorce à se relacher de son fontiment, 277. Ouvrage de coe Auteur en faveur du concile de Balle, 183. Sentinient du cardinal Bellarmin fur c't ouvrage. 284. Il fair un discours qui trouble fort les peres du concile de Bafle, 362. Il s'excufe & les appaife, la même. Il est rappelle de Basse par Alphonse, 497. Il renonce au cardinalat auquel Folix V. l'avoit nommé, 398. Sa mort & fes ouvrages, Paris. Cette ville est délivrée de la domination Angloife, 139. Le

roi Charles VII. y fair fon entrée,
175
Patriarche de Constantinople meust
à Florence, 249. Mahomet après

la prife de la ville installe & inveftit un patriarche, 571 Peloponnefe. (Princes du ) Leur alliance avec Mahomet, 577 Persa, rendué par les Genois à Ma-

homet, 569
Perret, Nicolas ] harangue Pempereur à Boulogne, & en reçoit
une couronne de laurier, 545

Peffe à Basse pendant le concile, qui fait mourir beaucoup de personnes, 288 Petarscon, lieutenant du royaume

de Bohème. Sa mort, 48ª Philibers, évêque de Coûtance, affific à la premiere felion du concile à Bafle, & y célèbre la meffe, ; 11 affité à l'affemblé d'Iglaw, pour l'accord des Bohèmiens, & fair avec eux un traité qui parol favorable à la r:ligion, 135

Philippe duc de Milan.Sa mort, 566
Contestations entre plusieurs
princes pour lui succed r , 467
Phranzès. Quel sut son sort dans le

Mmmm .

siége, & la prise de Constantinople, 570. Il compose une chronique, fort estimée, la même. Pierre de Luxembourg. Le duc de

Pierre de Luxembourg. Le duc de Bourgogne demande sa canonifation au concile de Basse, sans l'obtenir, 138

Progebrae. Il fe rend maître de Prague, 482. Il confere fur la religion avec Æneas Sylvius.

gion avec Æneas Sylvius, 519 Polimar (Jean de ) nommé par le cardimal Julien pour préfider au concile de Bafle en la place, 2. Il affife à l'alfemblée d'Iglaw, pour accorder les Bohêmiens, 135. Il réuffit dans la négociation, la

Palogna Affaire de ce ropaume, 3, p. Leroi de Pologne rompt la 15ve faire avec les Tutes, & viole fon ferment, 414, & fixe. Il eft tuê à la bataille de Varne, 410. Amurar lui fire îture des obfeques honorables, 411. Les Poloneis S'affemblenn pour clire un roi, 411. Cafimir left 614, 441. Les run certain ferment, 506. Les Profficess fe Gumettenn au roi de Pologne, 53%. Ce roi epoude la veuve du jeune Ladiflas, 599 pensaffs affigée de prinfe par leroi de

France, 363
Porcario. (Etienne) Sa conjuration
contre le pape, 579. On le condamne à être pendu, 580

Portugal. [ Jean roi de ] Sa mort, 68. Son fuccesseur envoye sa stotte contre les Turcs, 595. Les Portugais sont battus en Afrique,

Possifions paristques. Le concile de Basle sait un décret là dessus, 115 Pragmatique Santilien établie dans Fascublée de Bourges, 200. O suro. Observations sur cette Pragmatique; la même. On la porte au concile de Balle, 204. Sa conformité avec les décrets de ce concile, & los differences ou modifications, la même. Le cardinal d'Eftouteville affemble encore les prélats de France à Bourges touchant cette pragmarique, 550

Fouchant cette pragmarque, 530 Pragm. Le concile de Balle y députe des évéques & d'aures , 48. Succès de cette députation , 57. Divinon entre les deux villes de Praque, 88. Les Catholiques fe rendent mairres de ces deux villes, la même: L'empereur Sigifimond y fait fon entree, 138. Progebrae long-tems après s'en faifit, 48 a.

Praxede [ cardinal de fainte ] envoyé à Ferrare, pour accommoder le roi Alfonse avec le duc de Milan & les Florentins , 466

Primauté du pape examinée dans le concile de Florence, 252. & Juiv. Contestation sur cet article entre le pape Eugene & l'empereur des Grecs, 253

Practifum du Saine. Esprit. Si le Saint-Esprit procede du Fils, 216. Raifons des Latins en faveur de ce fentimene, la même. Discours do Belfazion fur l'addition du mot Filiague, 218. Profession de foi des Latins sur cet article, 242. Les Grecs leur en dressent une

Procession d'enfans fort nombreuse à
Paris

Praceffions du S. Sacrement limitées par un concile de Cologne, 554 Profifion de foi dresse par le concile de Basle pour les papes, 127. L'on convieut à Florence d'une proteffion de soi commune aux Grees & aux Latins, 141. & faire.

Procope, un des députez des Bohêmiens à Baffe, 28, Il arrive avec

## DES MATIERES.

fes autres , 42. Mort des deux qui portoient ce nom en Bohême,

Pruffient, (les) fe foumettent au roi de Pologne . 598 Pucelle d'Orleans, Voyez Orleans, Purgatoire, son article est examiné

dans le concile de Florence, 251

R Aboteau, ( Jean ) préfident au du roi à ceux de Metz, Ragule ( Jean de ) nommé par le cardinal Julien pour préfider au concile de Basse en sa place, 2. Il répond aux dépurez des Bohêmiens à Basle, & parle pendant huit matiuées, 46. Roquesane employe fix jours à refuter fon discours, 47. Il est nommé par le concile de Baile pour aller à Constanti-

Rais, ( maréchal de ) est pendu & brûlé à Nantes,

Ratisbonne. Le concile de Basse envoyedes députez à fa diéte, que . les princes Allemands trouvent dans cette ville, 92. Autre affemblée des mêmes princes dans la

même ville, Religieux Mandians. On condamne à Balle plusieurs propositions qu'ils avoient avancées contre

les curez, René d'Anjon, héritier de Jeanne reine de Naples, 95. Le duc de Bourgogne lui rend la liberté, 103. Il quitte Naples & revient en France, 383. Sa fille époufe le roi d'Angleterre

Referves, Explication de ce mot, 130. La Pragmatique - Sanction les abolissoit.

Richard due d'Torck se revolte con-

tre le roi d'Angleterre, Richemont [ comte de ] connétable de France. Conspiration contre lui, 333. Ses conquêtes en Nor-

\$ 20. O fuiv. mandie, Roma. [ Augustin de ] Ses proposi-

tions condamnées & cenfurées.

Rome. Sédition excitée par le peuple dans cette ville contre le pare

Eugene , 8 2. Les Italiens demandent à l'empereur qu'on y tienne un concile ,

Roquesane. Hest un des députez des Bohêmiens à Basse pour le clergé, 28. Il répond au cardinal Julien .43. Il parle pour foutenir les quatre articles, & répond à Jean de Raguse, 47. Il vient se jetter aux pieds de l'empereur, qui lui promet l'arch; veché de Prague 136. Le pape lui en refuse les bulles . 138. Il veut recommencer les troubles en Bohême, 171, Son entretien avec de Carvajal légat, 477. Il demande avec instance les bulles pour l'archevêché de Prague, la même, Il se brouille avec ce légat, La même. Il reste court en parlant au public . la meme. Il ecrit à Jean Capistran . pour conferer avec lui fur la ro-

ligion, Rose d'or que le pape bénit, & qu'il donne à plusieurs princes, 447 Rouen. Le roi Charles se rend maître de cette ville, & y fait son entrée ;

C Aint Suaire [ le ] est transporté de Constantinople en Savoye, dont l'histoire paroît douteuse,

174. D July. Santrailles [ [Ponton de ] bat l'armée des Anglois, & fait le comte d'Arondel prisonnier.

Mmmmy

Sakbourg. On pourvoit à l'évêché de cette ville par l'élection de Frederic qui en étoit doyen, 366

Sauf conduit accordé aux députez de Bohême, pour venir au concile de Baffe, 28. L'empereur leur en accorde un de même, 30.

Savoye (duc de ) se plaint du concile de Basse, 119. Contestation entre ses ambassadeurs & ceux du duc de Bourgogne, 54

duc de Bourgogne, 54
Saxe. Accord entre les deux freres
ducs de Saxe, 526

Sbignie, évêque de Cracovie, fait celler le service divin à l'arrivée des députez de Bohême, 39.5a fermere à répondre au rei irrité contre lui, la même. Dispute entre lui & l'évêque de Gnesne sur la préseance, 506

Scanderberg renere dans ses états, 405. Mahomet II. lui fait la guerre,

Schisme Sa fin dans l'église par la cession de Felix V. 491

Scholamat. (George | Son difeous: fur Punion d. 5 d'rect ivre l'et latins, 240. Il est élu patriarche de Constantinople & installie par Mahomet II. avec les cérémonies ordinaires, 571. Il reçoit une viific du faltan, & lui parle de la religion, 172. Il quitte le patriarchat. & liste de les ouvrages, 573

Secundin, secretaire des conferences entre les Grecs & les Latins, 212. Seguvie. [ Jean de ] répond à Panor-

me dans le concile de Balle, 271.

Il renonce au cardinalar, & le retire, 595. Ses ouvrages, la même.

Sferre. Il se retire de Rome, 41. Sa réponse au cardinal de sante Croix, la même. Il est déclaré

marquis d'Ancone, & porte-en-

feigne de l'église Romaine, 82. Îl promet obésissance au pape Felix,

Seminaire de clercs établi à Boulogne, par le pape Eugene,

Sigifmend empereur: Son édit pour proteger le concile de Basse, 37. Ce concile le met sous sa protection contre les censures du pape Eugene, 49. Ses remontrances à ce pape, 50. Son entrée dans Rome où il reçoit la couronne imperiale, 56. Il écrit à Eugene pour l'exhorter à continuer le concile de Basse, 65. Retour de cet empereur à Basse, 69. Il se plaint de la conduite du concile, 92. Il ratifie le traité avec les Bohémiens, 136. Son entrée dans Prague, 138. On le blâme d'avoir appaifé les troubles de Bohême avec trop de condescendance , la même. La cour Romaine proteste contre son accommodement. la même. Il tombe malade, de fe fait transporter à Zuzin où il meurt, 171. Son gendre Albert lui fuccede,

dre Albert lut fuccede, 173 Simon Freyron, chanoine d'Orleans député par le concile de Basse au pape Eugene, pour lui faire confirmer le traité avec les Grees, 86. Il est envoyé à Constantinople,

Soldan d'Egypte, écrit au roi de Dannemarck

Sommerfet [duc de] gouverneur de Normandie, pour le roi d'Angleterre, 497. Il eftobligé de ceder Rouen au roi de France, 503. Il est rui dans une bataille, 615 Sortier condamné, 586

Suaire. V oyez Saint Straire.
Suede. Troubles de ce royaume, 93:

Erric quitte ses états, & se re-

tire, 141. Caractere de ce roi, la même. Les historiens en parlent diversement, la même.

Suffolk. [comte de ] Il époufe la fille du roi de Sicile pour le roi d'Angleterre, 430

Suffer. Ils font bartus par les François, 427. Alliance que la France fait avec cux, 418. 6 588. Leur antipathie contre la maifon d'Autriche, 598

Surienne (François de ) furprend la ville de Fougeres fur le duc de

Bretagne, 497 Syriens envoyent un député à Rome, pour se soumettre à l'église Romaine, 422. Décret pour leur union,

T Aborites. Description qu'en fair Æncas Sylvius, 528
Tailleburg. Le roi de France Charles
VII. y arrive, 541

Talbot général de l'armée Angloife, est laisse pour ôtage à la capitulation de Rouen, 504 Il recouvre sa liberté à la prise de Falaise, 527-Il est tué dans une bataille avec les François, 583

Tareme [ Jean de ] légat du pape Eugene à Basse, 77

Tarias. Les Anglois se retirent de devant cette ville, 391 Thomas à Kempis, auteur du livre

de l'Imitation. Voyez Kempir, Paled. Une taxe confidérable fair révolter les habitans de cette ville, 496. Ils veulene qu'on chaffe Alvarez de Lune, la même. Ils font un édit pour exclure des charges tous ceux qui defeendoient de familles Juives, 497. Le pape condamne et édit par une bulle, la même.

Tolemin. Canonifation du Saint de se nom. Voyez Nicolas.

Toflat. (Alphonfe ) Propositions qu'il foutient devant le pape à Sienne, 402. Sa mort & les ouvrages, 603.0° 604.

Toursing. Concile de cette province tenu à Angers, 485

Tours. Affemblée des grands feigneurs de France dans cette ville, 524. On y prend des mefures pour la guerre de Guienne, la même. Tudefaue, archevêoue de Palerme;

le niême que Panonne. Voyez. Panorme.

Tures. Ils envoyent des ambaffadeurs à l'empereur Sigifmond. 71. Ils font battus en Hongrie, 124. Autre guerre en Hongrie, contre eux, 403. Huniade remporte fur eux une grande victoire, 404. Préparatifs de guerre contre eux, 411. Ils demandent la paix, & on la leur accorde avec ferment, 412. Le cardinal Julien la fait rompre, 413. & fuiv. Son discours à ce sujet, la même. Il est cause qu'on continue la guerre, 416. Bulle du pape Nicolas V. pour cette guerre, 510. Les Turcs tranfportent des navires par terre pour affiéger Constantinople , 557. Leur fureur dans l'attaque de cette ville, 559. Ils s'en rendent les maîtres, 567. Exhortation d'Ancas Sylvius pour engager les princes à la guerre contre les Turcs.

#### V

V Alachie (prince de ) veut diffuader le roi de Pologne de romprelatréve avec les Tures,417 Valogne, prife par les Anglois, 517 Valentinois & Diois, comtez unis au Dauphiné, 440

Mmmmiij

Ville (Laurens) condamné comme hérétique,

Varne [ bataille de ] entre les Chrétiens & les Turcs, où ceux-ci remportent la victoire entiere, 418. & fuiv.

Venise. L'empereur des Grecs y arrive, & y fait son entrée Venise | cardinal de | envoyé par le pape Eugene à Constantinople,

Venitiens. Décret du concile de Bafle contre eux, 122. Leur alliance avec les Turcs .

Vestphalie. Jugement de Vestphalie, dont il est parlé dans le concile de Bafle; ce qu'on entend par ce ter-268 me,

Vezelay [ Alexandre de ] abbé Benedictin, arrive des premiers à Bafle.

Virtzbourg. Differend à Basse à l'occasion de la prévoté de cette égli-

Visitation de la fainte Vierge. Décret du concile de Basse pour cette

Vitelesqui chasse le roi Alphonse d'Italie, 134. Les Romains en reconnoissance lui érigent une statue équestre dans le Capitole, & le pape le fait cardinal, la même. Il feint une trève avec Alphonse pour le furprendre , 228. Le pape le dégrade du cardinalat, 331. Il est fait prisonnier, & meurt, 332 Uladiflas Jagellon, roi de Pologne, fa mort.

Union des Grecs avec les Latins, Difcours sur ce sujet au concile de Florence, 240. On s'affemble chez le patriarche des Grecs à Florence, pour terminer l'affaire

TABLE DES MATIERES.

de l'union, 241. Les Grecs font partagez fur cette union, 244. Elle ne laisse pas de se faire presque d'un commun consentement, 248. Il se trouve des difficultez pour en former le décret : 253. Décret de l'union des deux églifes Grecque & Latine, 256. Les Grecs de Constantinople s'élevent & déclament fort contre ce décret, 127. Grande division des Grecs à cette occasion, 329 Université de Paris. Arrivée de ses

députez à Basse, 2. Le cardinal d'Estouteville résorme cette univerlité, Universitez. Le concile de Basse ordonne qu'il y aura dans chaque

Université deux professeurs des langues hébraïque, arabe, chaldéenne & grecque, Urfins [ cardinal des ] légat en An-

gleterre, Wissembourg, gentilhomme de Bohême, choisi par Maynard, pour avoir seulement le titre de géné-- ral de l'armée Bohêmienne, 88

W alter affassine le roi d'Ecosse, 140. Il est puni de son crime, 141

x

Aincoins, receveur, puni pour fes malverfations

Arab Jacob, roi d'Ethiopie; envoye fes ambaffadeurs à Florence, & y font reçus du pa-

Zechel, neveu d'Huniade, périe dans une bataille, Zuain, ville de Meravie, où meure l'empercur Sigifmond. 172

Fin de la Table des Matieres du Tome XXII.

### APPROBATION.

"AV 10 par lordie de Monfeigneur le Garde des Sceaux un Manufarir j introllé; Higheir Eerfolgfloppe adquit l'am 140-11/piq'à l'an 1455; intellafvument, J'ai eru que l'impression de ce Manuferir férois (syalement utile & acqu'able, Historier y fant raconicé avec ordre, S. donnant une connoillance des principaux évennemes, aussi étendue que doivent, cem femble, la donner des principaux évennemes, aussi étendue que doivent, cem femble, la donner des Historiers acads & funcesses. A Paris le 2.1, 2018 et 12.

DE VILLIERS.

# APPROBATION.

J'AY lû par l'ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, la nouvelle Edition des deux premiers Volumes de la Continuation de l'Hissione Ecclessistique depuis 1,001, jusqu'en 1455. A Paris le 26, d'Octobre 1726.

DE VILLIERS.

## PRIVILEGE DU ROY.

OUIS par la grace de Dien, Roy de France & de Navarre: A nos Amez & feaux Conseillers, les Gens tenans nos cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut ; notre bien amé Pierre-François Emery , ancien Ajoint des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nous ayant très-humblement fait remontrer, que nous avions accordé à fon Pere nos lettres de Privilege pour l'impression de pluficurs ouvrages, & entr'autres l'Histoire Ecclesiastique du seu sieur Abbé Floury notre confesseur, sans avoir achevé ledit Ouvrage, & qu'on lui avoit remis un manuscrit intitulé : Histoire Ecclesiastique des trois derniers siècles , Quinze , Seize & Dix septième siècles avec le commencement du Dix-huitième : ce qu'il ne peut faire fans que Nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilege, qu'il Nous à fait supplier de lui vouloir accorder, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modèle fous le Contre-scel des Presentes; A ces Causes, Voulant savorablement traiter ledit Emery & l'engager à Nous donner la finte de ladite Histoire Ecclesiastique avec la même attention & la même exactitude qu'il Nons a donné ci-devant les vingt premiers Volumes dudit seu sieur Abbé Fleury notre Confesseur, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Présentes, d'imprimer ou faire imprimer la suite de l'Histoire Ecclesiastique, à commencer au quinzième fiéele julqu'à présent, qui est composée par le Sieur \*\*\*, en tels Volumes, forme, marge, caracteres, conjointement on separement, & autant de fois que bon lui femblera, sur papier & caractéres conformes à ladite feiiille imprimée & attachée pour modèle fous le Contre-feel desdites présentes, & de les vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume Pendant le tems de quinze années confécutives, à compter du jour de la datte desdites Presentes. Faisons distenses à routes sortes de personnes de quesque

qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance : Comme aussi à tous Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ou contrefaire ladite Histoire Ecclesiastique ci-dessus specifiée, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation correction changement de titre, même de traduction étrangere ou autrement, fans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de sui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, deux mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Exposant, & de tous dépens, dommages, & interêts; à la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la communauté des Libraires & Imprimours de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles : que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du diviéme Avril dernier; & qu'avant que de l'exposer en vente, le Manuscrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impression de ladite Histoire, fera remis dans le même étar où l'approbation y aura été donnée , és mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres;& qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher& feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fl · uriau d'Armenonville, Command ar de nos ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu desquelles, vous mandons & enjoignons de faire joilir ledit Exposant ou ses ayans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit Luit aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Presentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour ducment fignifiee, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez& feaux Conseillers, foi soit ajoûtée, comme à l'Original. Commandons au premier norre Hussier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & necessaires sans demander autre permission, nonobstant Claineur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel est notre plaisir. DONNE à Paris le vingtième jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cens vingt-cinq, & de notre Regne le onzième. Signé par le Roi en fon Confeil, SAMSON.

Registré sur le Registre VI. de la Chambre voyale des Libraires & Imprimeurs de Paris Ro. 644, fol 278. conformément aux anciens Regismans confirmes, par ecisi du sungs baits Février 1733. À Paris le 14. Decembre 1725.

BRUNET, Syndie.

Pay celé à Madame la Veuve Gurrin, & à Monsieur Hippolyte-Louis Gurrin, fon sis, Libraites à Paiss, un tiers dans le present Privilege, un autre tiers à Monsieur Jana Marieur aussi Libraire à Paiss ; & reconnois que l'autre tiers apparieur Sieurs Saugnann & Martin mes beaux-fierres & moi soussigné. A Paiss le quatrième lanvier 1724.

P. F. EMERY.

Regillré sur le Registre VI. de la Communauré des Libraires & Imprimeurs de Paris, pag. 13; corformiment aux Regierens & netamment à l'Arrêt du Confeil du 12. Acht 1705, à Paris le quartieur Janvier 1716.

BRUNET, Syndie.

ž ......

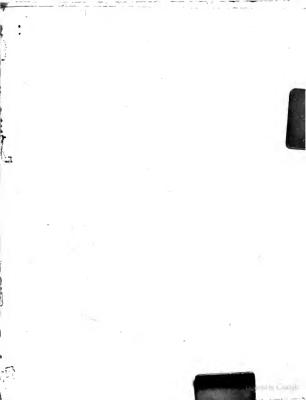

